**OEUVRES** COMPLETES DE M. DE BALZAC LA COMEDIE HUMAINE:...

Honoré: de Balzac



R.L.





Gi Venini

.

### OEUVRES COMPLÈTES

## M. DE BALZAC.

PARIS, IMPRIMÉ PAR BÉTHUNE ET PLON.

#### . .

## COMÉDIE HUMAINE,

TROISIÈME VOLUME

PREMIÈRE PARTIE, ÉTUDES DE MOEURS.

PREMIER LIVEE

# **SCÈNES**

DE LA

# VIE PRIVÉE,

TOME III.

La Femme de trente ans. - Le Contrat de Maringe. - Beatri

### PARIS,

PURNE,

A -1. DUBOCHET ET C' RUE DE SEINE, 23;

1842.



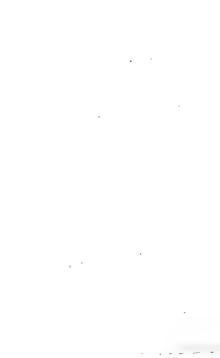

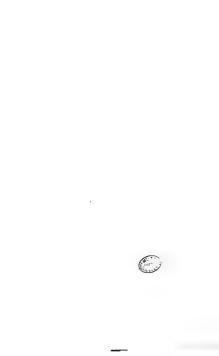



## PREMIER LIVRE,

SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE.

### LA FEMME DE TRENTE ANS.

DÉDIÉ A LOUIS BOULANGER, PEINTRE.

,

### PREMIÈRES FAUTES.

An transmercement du mois d'avril (1813, I) y out un dimanche but la matinée prometait un de ces beaux jours où les Parisiens voieux pour la première fois de l'aunée leurs pavés sans bous et leur ciel sans nugaes. Avant mili, un carbiele la poupe attolé de deux cievaux fringants déboucha dans la rue de Rivoll par la rue Casiglouse, c. 45 reviet derrière poisseurs equipages attolé de grille nouvellement ouverte au milien de la terraise des Feuillans. En Cette leste voiture était conduit les pun homme en appararce soncieux et maladif, des chereux grisonnants convenient à poine son cons. 101 X 7 101. crâne jame et le faissient vieux avant le temps; il jeta les rênes au diquas à chera qui surast as voitre, et descenda pour prendre dans est bres une jeme fille dont la beauté mignone attire l'attendo des otidit et promienade sur la terrane. La petite personne se laises complisiamment saisir par la tulle quand elle fui debent sur le bord de la voiture, et passa ses bres nature du cou de seu gunde, qui le posa ure le trottori, sans avoir chiltone la garitture de sa robe en reps vert. Un amant n'aurait pas en tant de soin. L'inconou devait être le père de cette canfat qui, sans le remercier, lui pirt fami-lièrement le bras et l'eutralas brusquement dans le jardin. Le vieux père rensarque la expagda dimerciale de quedupes jousse gous, et la tristesse empreinte sur som visage s'effest pour un moment. Quoqu'il fils arris depuis long-temps à l'agn on de ha bonnet doivent se contentre des trompeuses jouissances que donne la vanité, au mit le semi-

— L'on te croit ma femme, dit-il à l'oreille de la jeune personne en se redressant et marchant avec une lenteur qui la désespéra.

Il semblant avoir de la coquetterie pour sa fille, et jouissait peut-Atre plus qu'elle des millades que les curieux lancaient sur ses netits nieds chaussés de brodequips en prunelle nuce, sur une taille délicieuse dessinée par une robe à guimne, et sur le con frais qu'une collerette brodée ne cachait pas entièrement. Les mouvements de la marche relevaient par instants la robe de la jeune fille, et permettaient de voir, au-dessus des brodequins, la roudeur d'une jambe finement moulée par un bas de soie à jours. Aussi, plus d'un promeneur dépassa-t-il le couple pour admirer ou pour revoir la ieune figure autour de laquelle se jouaient quelques rouleaux de cheveux bruns, et dont la blancheur et l'incarnat étaient rehaussés autant par les reflets du satin rose qui doublait une élégante capote. que par le désir et l'impatience qui pétillaient dans tous les traits de cette johe personne. Une douce malice animait ses beaux veux noirs, fendus en amande, surmontés de sourcils bien arqués, bordés de longs cals, et qui nageaient dans un fluide pur. La vie et la jeunesse étalaient leurs trésors sur ce visage mutin et sur un hoste. gracieux encore, malgré la cemture alors placée sous le sein. Insensible aux hommages, la jeune fille regardait avec une espèce d'auxiété le château des Tuderies, sans doute le but de sa pétulante promenade. Il était midi moins un quart. Quelque matinale que fût cette heure, plusieurs femmes, qui toutes avaient voulu se montiere en tollette, recenziont du châtezu, non same retourner le tôté du nis boodeur, commo si clies se reprintate d'étre vemes trop tard pour jouir d'un spectacle désiré. Quelques mots échape à la mauraise humeur de ces brilles prouncesses désapponteise et saissi au vol par la joile incomme, l'avaient signifièrement inquirier. Le vieillard épisit d'un cuil plas curieux que moqueur les agues d'impatience et de crainte qui se jouisent sur le charmant visage de sa compagne, et l'obervait peut-être avec trop de soil pour ne pas aven quedque arrière-ponsée patranelle.

Ce dimanche était le treixième de l'année 1813. Le surlendemain. Napoléon partait pour cette fatale campagne pendant laquelle il allait perdre successivement Ressières et Duroc, gagner les mémorables bataelles de Lutzen et de Bautzen, se voir trahi par l'Autriche, la Saxo, la Bavière, par Bernadotte, et disputer la terrible bataille de Leipsick. La magnifique parade commandée par l'empereur devait être la dermère de celles qui excitérent si long-temps l'admiration des Parisieus et des étrangers. La vicille garde allait exécuter pour la dernière fois les savantes manœuvres dont la pompe et la précisjon étonnèrent quelquefois jusqu'à ce géant lui-même, qui s'apprétait alors à son duel avec l'Eurone. Un sentiment triste amenait aux Tuderies une brillante et curieuse population. Chacun. semblait deviner l'avenir, et pressentait peut-être que plus d'une fois l'imagination aurait à retracer le tableau de cette scène, quand ces temps héroiques de la France contracteraient, comme aujourd'hui, des teintes presque fabuleuses.

- Allons donc plus vite, mon père, disait la jeune fille avec un air de lutinerie en entraînant le vieillard. J'entends les tambours.
  - C'est les troupes qui entrent aux Tuileries, répondit-il.
     Ou qui défilent, tout le monde revient! répliqua-t-elle avec.
- une enfantine amertume qui fit sourire le vieillard.

   La parade ne commence qu'à midi et demi, dit le père qui marchait presque en arrière de son impétueuse fille.

A vier le monsement qu'elle imprimait à son bras dreit, vous eminei dit qu'elle via sidait pour courir. Sa potite nain, hier gantée, fronsast impairement un motoloir, et rescendbat à la rame d'une bazque qui fond fas codes, le veillend sourial par monents ; mais parion atmi des expressions sourieuses attritaitent passagérement au figure-densichée. Son amour pour cette belle exciture las faisait autant admitrer le prépent que craidre l'à neuer. Il sombhait se dire: —Elle est heurouse aujourd'hui, le sera-t-elle toujours? Car les vieillards sont assez enclins à doter de leurs chagrins l'avenir des jeunes gens. Quand le père et la fille arrivèrent sons le péristyle du pasilion au soumet duquel flottait le drapeau tricolore, et par on les prouventurs vont et vieunent du jardin des Tulleries dans le Carrousel, les factonnaires leur crièrent d'une voix grave : — On ne passe plus l'

L'enfant se haussa sur la pointe des pieds, et put entrevoir une foule de femmes parées qui encombrait les deux côtés de la vieille arcade en marbre par où l'empereur devait sortir.

- Tu le vois bien, mon père, nous sommes partis trop tard.
   Sa petite moue chagrine trahissait l'importance qu'elle avait mise
- à se trouver à cette revue.
   Eh! bien, Julie, allons-nous-en, tu n'aimes pas à être foulée.
- Restons, mon père. D'ici je puis encore apercevoir l'empereur. S'il périssait pendant la campagne, je ne l'aurais jamais vu.

Le pèce tressaillit en entendant ces paroles, car a fille avait des larmes dans la vici. Il he ragarda, et cut renarquere sous sepuipières abaisées quedques pleurs causés moins par le dépit que par un éveu père. Tout à coup Juhe rought, et jets une exclamation dont le seas ne fut comprès ni par les seatimelles, ni par le vieillant. A cet, in un officir qui s'Onagati de la cour vest l'excluire se retourna vivenment, s'avança jusqu'à l'arcade du jurdin, reconomt la juene personne un moment cachée par les gros bonnets à poil des grennadiers, et fit fléchir aussibié, pour elle et pour son père, la consigne qu'il avait donnée lui-même ; puis, sans se metre en peine des nommures de la foule étigante qui assiégeait l'arcade, il attira doncement à lui l'enfont exchander.

- Je ne m'étonne plus de sa colère ni de son empressement, puisque tu étais de service, dit le vieillard à l'officier d'un air anssi sérieux que railleur.
- Monsieur, répondit le jeune homme, si vous voulez être bien placés, ne nous amusons point à causer. L'empereur n'aime pas à attendre, et je suis chargé par le maréchal d'aller l'avertir.

Tout en parlant, il avait pris, avec une sorte de familiarité, le bras de Julie, et l'entraînait rapidement vers le Carrousel, Julie aperçut avec étonnement une foule immense qui se pressait dans le petit espace compris entre les murrailles grises du palais et les bontes réquies par des chaînes qui dessinent de grands carrés soblés au milieu de la cour des Tulieries. Le cordon de sentinelles, établi pour laisser un passage libre à l'empereur et à son état-major, avait beaucoup de peine à ne pas être débordé par cette foude enurseséer et burdonnant connue un exain.

- Cela sera donc bien beau , demanda Julie en souriant.
- Prenez donc garde, s'écria l'officier qui saisit Julie par la taille et la souleva avec autant de vigueur que de rapidité pour la transporter près d'une colonne.

Sans ce brusque enlèvement, sa curieuse parente allait être froissée par la croupe du cheval blanc, harnaché d'une selle eu velours vert et or, que le Mameluck de Napoléon tenait par la bride , presque sous l'arcade, à dix pas en arrière de tous les chevaux qui attendaient les grands-officiers, compagnons de l'empereur. Le jeune homme placa le père et la fille près de la première borne de droite. devant la foule, et les recommanda par un signe de tête aux deux vieux grenadiers entre lesquels ils se trouvèrent. Quand l'officier revint au palais, un air de bonheur et de joie avait succédé sur sa figure au subit offroi que la reculade du cheval y avant imprimé : Julie Ini avait serré mystérieusement la main, soit pour le remercier du petit service qu'il venait de lui rendre, soit pour lui dire : -- Enfin ie vais donc vous voir! Elle inclina même doucement la tête en réponse au salut respectueux que l'officier lui fit, ainsi qu'à son père, avant de disparaître avec prestesse. Le vieillard, qui sentblait avoir exprès laissé les deux jeunes gens ensemble, restait dans une attitude grave, un peu en arrière de sa fille; mais il l'observait à la dérobée, et tâchait de lui inspirer une fausse sécurité en paraissant absorbé dans la contemplation du magnifique spectacle qu'offrait le Carrousel. Quand Julie reporta sur son père le regard d'un écolier inquiet de son maltre, le vieillard lui rénondit même par un sourire de gaieté bienveillante; mais son œil perçant avait suivi l'officier jusque sous l'arcade, et aucun événement de cette scène rapide ne lui avait échappé.

— Quel beau spectacle ! dit Julie à voix basse en pressant la main de son père.

L'aspect pittoresque et grandiose que présentait en ce moment le Carrousel faisait prononcer cette exclamation par des milliers de spectateurs dont toutes les figures étaient béantes d'admiration. L ne autre rangée de monde, tout aussi pressée que celle où le vicil-

lard et sa fille se tenalent, occupait, sur une ligne parallèle au château, l'espace étroit et pavé qui longe la grille du Carrousel. Cette foule achevait de dessiner fortement , par la variété des toilettes de femmes, l'immense carré long que forment les bâtiments des Tuileries et cette grille alors nouvellement posée. Les régiments de la vicille garde qui allaient être passés en revue remplissaient ce vaste terrain, où ils figuraient en face du palais d'imposantes. lignes bleues de dix rangs de profondeur. Au delà de l'enceinte. et dans le Carrousel , se trouvaient , sur d'autres lignes parallèles , plusieurs régiments d'infanterie et de cavalerie prêts à défiler sous l'arc triomphal qui orne le milieu de la grille, et sur le falte duquel se voyaient, à cette époque, les magnifiques chevaux de Venise. La musique des régiments placée au bas des galeries du Louvre, était masquée par les lanciers polonais de service. Une grande partie du carré sablé restait vide comme une arêne orénarée pour les mouvements de ces corns silencieux dont les masses, disposées avec la symétrie de l'art militaire, réfléchissaient les rayons du soleil dans les feux triangulaires de dix mille balonnettes. L'air, en agitant les plumets des soldats, les faisait ondoyer comme les arbres d'une forêt courbés sous un vent impétueux. Ces vieilles bandes, muettes et brillantes, offraient mille contrastes de couleurs dus à la diversité des uniformes, des parements, des armes et des aiguillettes. Cet immense tableau, miniature d'un champ de bataille avant le combat, était poétiquement encadré, avec tous ses accessoires et ses accidents bizarres, par les hauts bâtiments majestueux, dont l'immobilité semblait imitée par les chess et les soldats. Le spectateur comparait involontairement ces murs d'hommes à ces murs de pierre. Le soleil du printemps, qui fetait profusément sa lumière sur les murs blancs bâtis de la veille et sur les murs séculaires, éclairait pleinement ces innombrables figures basanées qui tontes racontaient des périls passés et attendaient gravement les périls à venir. Les colonels de chaque régiment allaient et venaient seuls devant les fronts que formaient ces hommes béroïnnes. Puis, derrière les masses carrées de ces troupes bariolées d'argent, d'azur, de pourpre et d'or, les curieux pouvaient apercevoir les banderoles tricolores attachées aux lances de six infatigables cavaliers polonais, qui, semblables aux chiens conduisant un troupeau le long d'un champ, voltigeaieut sans cesse entre les troupes et les curioux, nour empêcher ces dermers de dépasser le netit espacede terrain qui leur était concédé auprès de la grille impériale. A ces mouvements près, on aurait pu se croire dans le palais de la Belle au bois dormant. La brise du printeuns, qui passait sur les bonnets à longs poils des grenadiers, attestait l'immobilité des soldats, de même que le sourd murmure de la foule accusait leur silence. Parfois seulement le retentissement d'un chapeau chinois. ou quelque léger coup francé par inadvertance sur une grosse caisse et répété par les échos du palais impérial, ressemblait à ces cours de tonnerre lointains ou annoncent un orage. Un enthousiasme indescriptible éclatait dans l'attente de la multitude. La France allait faire ses adieux à Napoléon, à la veille d'une caunpagne dont les dangers étaient prévus par le moindre citoven. Il s'agissait, cette fois, pour l'Empire Français, d'être ou de ne pas être. Cette pensée semblait animer la population citadine et la ponulation armée qui se pressaient, également silencieuses, dans l'exceinte où planaient l'aigle et le génie de Napoléon. Ces soldats. espoir de la France, ces soldats, sa dernière goutte de sang, entraient aussi pour beaucoup dans l'inquiète curiosité des spectateurs. Entre la plupart des assistants et des militaires, il se disait des adieux peut-être éternels; mais tous les cœurs, même les plus hostiles à l'empereur, adressavent au cicl des voeux ardents pour la gloire de la patrie. Les hommes les plus fatigués de la lutte commencée entre l'Europe et la France avaient tous déposé leurs haines en passant sous l'arc de triomphe, comprenant qu'au jour du danger Napoléon était toute la France. L'horloge du château sonna une demi-heure. En ce moment les hourdonnements de la foule cessèreat, et le silence devint si profond, que l'on eût entendu la parole d'un enfant. Le vieillard et sa fille, mri semblaient ne vivre que par les yeux, distinguèrent alors un bruit d'éperons et un cliquetis d'épées qui retentirent sons le sonore péristyle du chăteau.

Un petit focume asses grava, vêtu d'un uniforme vect, d'une cuiberte blanche, et clause de hottes à l'étouyére, partu tont a coup en tente blanche, et clause de hottes à l'étouyére, partu tont a coup en gardant ur sa tête un chapean à trois cornes aussi pressigieux que cet homme lais-nôme. Le large ruban rouge de la Légiour-d'étonneur Bottait me sa poitrine. Une petite épéc était à son côté. L'Homme fobtaits me sa poitrine. Une petite épéc était à son côté. L'Homme fobtait par la la place. Aussiful, les tambours battieret aux champs, les deux orchestres débutterets nat une large dont l'expression aussirière en conclusive sidentification aussirière me de l'expression aussirière en la conference de la conference d

fut révétée sur tons les instruments, depuis la plus donce des flütes insun'à la prosse caisse. A ce belliqueux annel, les âgues tressaillirent, les drapeaux saluèrent, les soldats présentèrent les armes par un monvement unanime et régulier qui agita les fusils dennis le premier rang iusqu'au dernier dans le Carrousel. Des mots de commandement s'élancèrent de rang en rang comme des échos. Des cris de : Vive l'empereur l'forent noussés par la multitude enthonsiasmée, Enfin tout frissonna, tout remua, tout s'ébrania, Napoléon était monté à cheval. Ce mouvement avait imprimé la vie à ces masses silencionese, avait donné une voix aux instruments, un élan aux aigles et aux drapeaux, une émotion à toutes les figures. Les murs des bantes galeries de ce vieux palais semblaient crier aussi : Vive Pempereur! Ce ne fut pas quelque chose d'humaus, ce fut une magie, un simulaçõe de la puissance divine, ou mieux une fugitive image de ce règne si fugitif. L'homme entouré de tant d'amour. d'enthousiasme, de dévouement, de vœux, pour qui le soleil avait chassé les nuages du ciel, resta sur son cheval, à trois pas en avant du petit escadron doré qui le suivait, avant le grand-maréchal à sa ganche, le maréchal de service à sa droite. Au sein de tant d'émotions excitées par lui , aucun trait de son visage ne parut s'émouvoir.

- Oh! mon Dieu, out, A Wagram au milieu du feu, à la Moscowa parmi les morts, il est toujours tranquille comme Baptiste, fui! Cette réponse à de nombreuses interrogations était faite par le grenadier qui se trouvait auprès de la jeune fille. Julie fut pendant un moment absorbée par la contemplation de cette figure, dont le cabne indiquait une si grande sécurité de puissance. L'empereur se nepcha vers Duroc, auguel il dit une phrase courte qui fit sourire le grand-maréchal. Les manœuvres commencerent. Si jusqu'alors la jeune personne avait partagé son attention entre la figure impassible de Napoléon et les lignes bleues, vertes et rouges des tronnes, en ce moment elle s'occupa presque exclusivement, an milieu des mouvements rapides et réguliers exécutés par ces vieux soldats, d'un ieune officier qui courait à cheval parmi les lignes mouvantes, et revenait avec une infatigable activité vers le groune à la tête duquel brillait le simple Napoléon. Cet officier montait un annerhe cheval noir, et se faisait distinguer, au sein de cette multitude chamarrée, par le bel uniforme bleu de ciel des officiers d'ordonnance de l'empereur. Ses broderies pétillaient si vivement au soleil, et l'aigrette de son schako étroit et long en recevait de si fortes

Jueurs, que les spectateurs durent le comparer à un feu follet, à une due invisible chargée par l'empreure d'annuer, de conditré ces bataillons dont les armes condoyantes jetaient des flammers, quand, sur un seul signe de ses yeur, sis se brissient, se rassemblément, touronyient comme les ondes d'un gouffer, ou passient dévant lai comme ces lames longues, droites et lantes que l'Océan courroucé drings sur ses rarques.

Quand les manœuvres furent terminées, l'officier d'ordonnance accourut à bride abattue, et s'arrêta devant l'empereur pour en attendre les ordres. En ce moment, il était à vingt pas de Julie, en face du groupe impérial, dans une attitude assez semblable à celle. que Gérard a donnée au général Rapp dans le tableau de la Bataille d'Austerlitz. Il fut permis alors à la jeune fille d'admirer son amant dans toute sa splendeur militaire. Le colonel Victor d'Aiglemont à peine âgé de trente ans, était grand, bien fait, svelte ; et ses heureuses proportions ne resortaient jamais mieux que quand il employait sa force à gouverner un cheval dont le dos élégant et souple paraissait. plier sous lus. Sa figure mâle et brune possédait ce charme inexplicable qu'une parfaite régularité de traits communique à de ieunes visages. Son front était large et haut. Ses veux de feu, ombragés de sourcils épais et bordés de longs cils, se dessinaient comme deux ovales blancs entre deux lignes poires. Son nez offrait la gracieuse courbure d'un hec d'aigle. La pourore de ses lèvres était rehaussée par les sinuosités de l'inévitable monstache noire. Ses joues larges et fortement colorées offraient des tons bruns et jaunes qui dénotaient une vigueur extraordinaire. Sa figure, une de celles que la bravoure a marquées de son cachet, offrait le type que cherche aujourd'hui l'artiste quand il songe à représenter un des héros de la France impériale. Le cheval trempé de sueur, et dont la tête agitée exprimait une extrême impatience, les deux nieds de devant écartés et arrêtés sur une même ligne sans que l'un dépassât l'autre, faisait flotter les longs crins de sa-queue fournie; et son dévouement offrait une matérielle image de celui que son maître avait pour l'empereur. En voyant son amant si occupé de saisir les regards de Napoléon . Julie éprouva un moment de jalousse en pensant qu'il ne l'avait pas encore regardée. Tout à coup, un mot est proponcé par le souverain. Victor presse les flancs de son cheval, et part au galon : mais l'ombre d'une borne projetée sur le sable effraie l'animai qui s'effarouche, recule, se dresse, et si brusquement que le cavalier semble en danger. Julie jette un cri. elle phlit : chacun la regarde avec curiosité : elle ne voit personne : ses yeux sont attachés sur ce cheval tron foueneux, me l'officier châtie tout en courant redire les ordres de Napoléon. Ces étourdissants tableaux absorbaient și bien Julie, qu'à son insu effe s'était cramponnée au bras de son nère à qui elle révélait involontairement ses pensées par la pression plus ou moins vive de ses doigts. Onand Victor fut sur le noint d'être renversé par le cheval, elle s'accrocha plus violenment encore à son nère, comme si elle-même etit été en danger de tomber. Le vieillard contemplait avec une sombre et doulourense inquétude le visage énanoni de sa fille , et des sentiments de pitié, de jalousie, des regrets même, se glissèrent dans toutes ses rides contractées. Mais quand l'éclat inaccoutumé des yeux de Julie, le cri qu'elle venait de pousser et le mourement convulsif de ses doigts, achevèrent de lui dévoiler un amour secret : certes . il dut avoir melmes tristes révélations de l'avenir. car sa figure offrit alors une expression sinistre. En ce moment . l'âme de Julie semblait avoir passé dans celle de l'officier. Une pensée plus cruelle que toutes celles qui avaient effravé le vieillard crista les traits de son visage souffrant, quand il vit d'Auglement échangeant, en passant devant eux, un regard d'intelligence avec Julie dont les yeux étaient humides, et dont le teint avait contracté une vivacité extraordinaire. Il cumena brusquement sa fille dans le jardin des Tuileries

- Mais, mon père, disait-elle, il y a encore sur la place du Carrousel des régiments qui vont manœuvrer.
  - Non , mon enfant , toutes les troupes défilent.
- Je pense, mon père, que vous vous trompez. Monsieur d'Aiglemont a dû les faire avancer......
  - Mais, ma fille, ie souffre et ne veux pas rester.

Julie n'eut pas de peine à croire son père quand elle eut jeté les yeux sur ce visage, auquel de paternelles inquiétudes donnaient un air abattu.

- Souffrez-vous beaucoup? demanda-t-elle avec indifférence, tant elle était préoccupée.
- Chaque jour n'est-il pas un jour de grâce pour moi ? répondit le vieillard.
  - --- Vons allez donc encore m'affliger en me parlant de votre mort.

    J'étais si gaie ! Voulez-yous bien chasser vos vilames idées noires.

— Als l'écris le père en pousant un soupir, enfant gâté! les melleurs ceves and quéquéois lois nortes!. Yous consacres notre vie, ne pouser qu's vous, préparer votre bien-être, sacrifier nos agoits à vos finalises, vous adorner, vous domer mêmes con s'est donc rien? I féliat oui, vous acceptes tout avec associates en site donc rien? I féliat oui, vous acceptes tout avec associates en l'est donc rien? I féliat oui, vous acceptes tout avec associates en l'est donc rien? I féliat oui, vous acceptes tout avec associates et voire dédiagness amour a, R. par la fourbrit et voire dédiagness amour a, R. par la fourbrit avoir la puissance de Dieu. Puis cenfin un antre arrive!

Julie étonnée regarda son père qui marchait lentement, et qui jetait sur elle des regards sans lueur.

- Yous vous cachez même de nous, reprit-il, mais peut-être aussi de vous-même...
- Que dites-vous donc, mon père?
- Je pense, Julie, que vous avez des secreto pour not. To aimes, repris vinement le visillard en de s'apercentan que silla venait de reogir. Ah! J'espérais te voir fidèle à ton vieux père jusqu'à se most. J'espérais te conserver près de mei luneruse et brillante! Cadmirer comme te étais encore nagoère. En ignorant no sort, J'aursis pu croire à un avenir tranquille pour toi; mais maintenant le set impossible que l'emporte une espérance de bohieur pour tu vie, car tu aimes encore plus le cobosel que tu n'aimes le cousie. Je n'en mais miss douter.
- Pourquoi me serait-il interdit de l'aimer? s'écria-t-elle avec une vive expression de curiosité.

  Ah! ma Julie, tu ne me comprendrais pas, répondit le père
- Ah! ma Julie, tu ne me comprendrais pas, répondit le per en soupirant.
- Dites toujours, reprit-elle en laissant échapper un mouvement de mutinerie.
- Eth Mein, mon enfant, éconti-smô, Les Jeunes filles se crévent un colles, de a raissantse images, des figures son idiéters, et se forgont des idées chimériques sur les hommes, sur les sentiments, sur le modes; just elles attribunct innocemment à un caractère les perfections qu'elles ont révées, et s'y confient; elles aintent dans l'homme de teur choix cette créature inagainaire, umai phis tard, quand il n'est plus temps de s'affranchir du matheur, la trumpense apparence qu'elles ont embelle, leur presultre idode enfia e change en un squéette ordieux, Jule, 'Jaiments mieteu te savoir amontreuse d'un vieillard que de te voir ainsant le colonel. Als it to pouvits te piecer d'un vieillard que de te voir ainsant le colonel.

The a mon expérience. Je connaus Victor : sa gaucé est une galeié sans squit, une gaieté de caterne, il est sans talent et dépensier. C'est un de ces houmes que le c'el a créés pour prendre et digièrer quater repas par Jour, dornir, almer la première reune et se batter. Il viented pas la vic. Son hou neure, ceil il a hou centre, l'entral-nera peut-être à donner sa bourse lu un milheureux, à un camarade; mais il est sinouoquin, mais il n'est pas doué de cette délicatesse de ceur qui nous reud esclaves du bombeur d'une femme; muis il est insourant, dorsite. Il et a beuropou de uneix.

 Gependant, mon père, il faut bien qu'il ait de l'esprit et des movens sour avoir été fait colonel...

- Ma chère, Victor restera colonel toute sa vie. Je n'ai encore vu personne qui m'ait paru digne de toi , reprit le vieux père avec une sorte d'enthousrasme. Il s'arrèta un moment, contempla sa fille, et ajouta : - Mais, ma pauvre Julie, tu es encore trop jeune, trop faible, trop délicate pour supporter les chagrins et les tracas du mariage. D'Aiglemont a été gâté par ses parents, de même que tu l'as été par la mère et par moi. Comment espérer que vous pourrez vous entendre tous deux avec des volontés différentes dont les tyrannies seront inconculables? To seras ou victime ou tyran, L'une ou l'autre alternative apporte une égale somme de malheurs dans la vie d'une femme. Mais tu es douce et modeste, tu plieras d'abord. Enfin to as, dit-il d'une voix altérée, une grâce de sentiment qui sera méconque, et alors... Il n'acheva pas, les larmes le gagnèrent. - Victor, reprit-il après une pause, blessera les naïves qualités de ta ieune âme. Je connais les militaires, ma Julie : i'ai vécu aux armées. Il est rare que le cœur de ces gens-là puisse triompher des habitudes produites on par les malheurs au sein desquels ils vivent, on par les hasards de leur vie aventurière.

ou par les hasards de leur vie aventurière.

— Yous voulez donc, mon père, répliqua Julie d'un tou qui tenait le milieu entre le sérieux et la plaisanterie, contrarier mes sentiments, me marier pour vous et non pour moi?

— Te marier pour moi I s'écria le père avec un mouvement de surprise, pour moi, na fille, de qui un émentaria bénant plus la voir si amicalement groudeuse. J'ai tonjours vu les enfants attribuant à un sentinent personnel les sacrifices que leur font les parents l Égouse Victor, pan Julie. Un jour te déploreza amirement sa milité, son défant d'ordre, son égobiene, son indélicatesse, son inspite en amour, et mile autres chagires qui te vendrout pay loi, Alors, souviens-toi que , sous ces arbres, la voix prophétique de ton vieux pèrea retenti vainement à tes orcilles!

Le vieillard se tut, il avant surpris sa fille agitant la tête d'une manière matune. Tous deux fireut quelques pas vers la grille où leur voiture était arrêtée. Pendant cette marche silencieuse, la jeune fille examina furriteument le visage de son père et quitta par éagrés sa mine boudeuse. La profonde douleur gravée sur ce front penché vers la terre lui fit une vive impresson.

 Je vous promets, mon père, dit-elle d'une voix donce et altérée, de ne pas vous parler de Victor avant que vous ne soyez revenu de vos préventions contre lui.

Le vieillard regarda sa fille avec éconement. Deux harmas qui routaient dans ses yeun tumbérrul to long de ses joues réliées. Il ne put embezaner Julie desaut la foule que les environnait, mais il his presas tendrement la main. Quand di remonta en voiture, notese les preuées soncieuses qui rétaient amasées sur son front avaient conplétement disport. L'attitude un per trise de sa fille l'inquiritait alors bien moins que la joie innocrate dont le secret avait échapofpendant la reure à Julie.

Dans les premiers jours du mois de mars 1816, un peu moins d'un au aurès cette revue de l'empereur, une calèche roulait sur la route d'Amboise à Tours. En quittant le dôme vert des novers sous lesquels se cachait la poste de la Frillière, cette voiture fut entrainée avec une telle rapidité qu'en un moment elle arriva au pout hâti sur la Cise, à l'embouchure de cette rivière dans la Loire, et s'y arrêta. Un trait venait de se briser par suite du mouvement impétueux que, sur l'ordre de son maître, un ieune postillon avait imprimé à quatre des plus vigoureux chevaux du relais. Ainsi, par un effet du hasard. les deux personnes qui se trouvaient dans la calèche eurent le loisir de contempler à leur réveil un des plus beaux sites que puissent présenter les séduisantes rives de la Loire. A sa droite, le vovageur embrasse d'un regard toptes les sinuosités de la Cise, qui se roule, comme un serpent argenté, dans l'herbe des prairies auxquelles les premières pousses du printemps donnaient alors les couleurs de l'émerande. A gauche, la Loire apparaît dans toute sa magnificence. Les innombrables facettes de quelques routies, produites par une brise matinale un neu froide, réfléchissaient les scintillements du solcil sur les vastes nappes que déploie cette majestueuse rivière. Cà et là des îles verdovantes se succèdent dans

l'étendue des eaux, comme les chatons d'un collier. De l'autre côté du fleuve, les plus helles campagnes de la Touraine déroulent leurs trésors à perte de vue. Dans le lointain, l'œil ne rencontre d'autres bornes mie les collines du Cher . dont les cinues dessinaient en ce moment des lignes lumineuses sur le transparent agur du ciel. A travers le tendre feuillage des ties, au fond du tableau. Tours semble , comme Venise , sortir du sein des eaux. Les campaniles de sa vicille cathédrale s'élancent dans les airs, où ils se confondaient alors avec les créations fantastiques de quelques puages blanchêtres. Au delà du pont sur leggel la voiture était arrêtée, le voyageur apercoit devant lui , le long de la Loire jusqu'à Tours, une chaîne de rochers qui , par une fantaisie de la nature , paraît avoir été posée pour encaisser le fleuve dont les flots minent incessamment la nierre, spectacle qui fait toniours l'étonnement du voyageur. Le village de Vouvray se trouve comme niché dans les gorges et les éboulements de ces roches, qui commencent à décrire un coude devant le pont de la Cise. Puis, de Vouvray iusqu'à Tours. les effravantes aufractunaités de cette colline déchirée sont habitées. nar une nonulation de vignerons. En plus d'un endroit il existe trois étages de maisons, creusées dans le roc et réunies par de dangeroux escaliers taillés à même la pierre. Au sommet d'un toit . une icune fille en jupon rouge court à son jardin. La fumée d'une cheminée s'élève entre les sarments et le namure naissant d'une vigne. Des clossers labourent des champs perpendiculaires. Lne virille feature, tranquille sur un guartier de roche éboulée, tourne son muet sons les fleurs d'un amandier, et regarde passer les voyageurs à ses meds en sourrant de leur effroi. Elle ne s'inquiète nas plus des crevasses du sol que de la ruine pendante d'un vieux mur dont les assises ne sont plus rétenues que par les fortueuses racines d'un manteau de lierre. Le marteau des tonneliers fait retentur les voltes de caves aériennes. Enfin , la terre est partout cultivée et partout féconde , là où la nature a refusé de la terre à l'industric lumaine. Aussi rien n'est-il comparable, dans le cours de la Loire. an riche panorama que la Touraine présente alors aux vent du voyageur. Le triple tableau de cette scène, dont les aspects sont à peine indiqués , procure à l'âme un de ces spectacles qu'elle inscrit à ramais dans son souvenir; et, quand un poète en a joui, ses rèves viennent souvent lui en reconstruire fabuleusement les effets romantiques. Au moment où la voiture parvint sur le pont de la Gise,

plasienes volles blanches débouchlèrent entre les lies de la Laire, et denairent une nouvelle harmonie è ce lie harmonieux. La senteur des saules qui bordent le fleuve ajousité de présérants parfenns au gott de la brise humide. Les oiscaux faisaient entendre leurs proities concerns le chant monotone d'un gardent de clèvres y joignait une sorte de mélancoles, tandis que les cris des mariniers annoaquient une aguitain lo laitaine. De molles superus, capricieumente arrêvées autoor des arbres (para dans ce vaste payages, y imprimisatio une demirble grafee. Cévita la Touraise dans tout sa gibrier, le printemps dans tout os splendeur. Cette partie de la France, la seude que les armées étragéers en devaiet point trou-bler, était en ce mouent la seule qui fût tranquille, et l'on est dit qu'elle défait l'Iravaisio.

Une tête coiffe d'un honne de police se montra bors de la cachée aussité qu'elle ne rouls pleat; hienêt un militaire inpatient en ouvrit lus-nême la portière, et sauts sur la route comme pour ailler quereller le positilion. L'intellagence avec laquelle ce Tourangous raccommodait le trait cassé rassure la colonel counte d'agélmont, qui revent vers la portière en étendant ses bras comme pour éditers ses muches candomis ¡ la blâle, regarale la passage, et poss la main sur le bras d'une jeune femme seigneussement enveloppée dans un victours.

- Tiens, Julie, lui dit-il d'une voix enrouée, réveille-toi donc pour examiner le pays! Il est magnifique.

Julic assaça la féte hora de la calche. Un bonnes de martre his aeraist de cofficire, et les julis de manteus (norri dana lequel elle était enveloppée déguissient si bien ses formes qu'on ne pourais ples voir que sa figure. Julic d'Aglement en rensemblisé déja plus plus pour que sa figure. Julic d'Aglement per ensemblisé déja plus de la pione fille qui courait sugoires evejo ée tho helbeur à la revue des Tusteres. Son viasge, sudjours détrast, était prité des couderns esqu'ajulais indounaent un serné cétal. Les touties noires de quelques cheveux défraise par l'hundalde de la nuit fasisient resourir la blancheur mais de sa tiet, dont la viaracité sumbâtit en-gourdie. Cependant ses yeux brillaient d'un feu surrasturel; mais n-dessous de leurs paupières, quelques tentens violettes se dessinaient sur les jours faiguées. Elle cramina d'un cai indifférent les campagnes du Cher, la Lorre et est pies. 7, rour et les logus rechers de Vouvry; puis , sans vooloir regarder la ravissante vallée de la lete, elle se réglare pounquenent dans le fond de la catérie, et élé reche le lette, elle se réglare pounquenent dans les fond de la catérie, et élé réglare que le lette de la mais d'un contraire la ravissante vallée de la lette, elle se réglare pounquenent dans le fond de la catérie, et élé

d'une voix qui en plein air paraissait d'une extrême faiblesse: —
Oui, c'est admirable. Elle avait, comme on le voit, pour son malheur, triomphé de son père.

- Julie , n'aimerais-tu pas à vivre ici?
- Oh! là ou ailleurs, dit-elle avec insouciance.
- Souffres-tu? lui demanda le colonel d'Aiglemont.
- Pas du tout, répondit la jeune femme avec une vivacité momentanée. Elle contempla son mari en souriant et ajouta : — J'ai envie de dormir.

Le gabg d'un cheal retenit soudain. Victor d'algèment laises huain de sa femue, et lourna la leiv eves le coude que la reute fait en cet endreit. Au moment en Juliu en fot plus vue par l'erlouel, l'expression de gaieté qu'elle axast imprimée à son pelle visage disparat comme si quelque heure ent cess de l'éclairer. N'eproursait mi le déar de retoir le paysage ni la carastaté de savoirque était le cavaller dont le cheral galopais il foriescement, elle se replace dans le coin de la calèrhe, et ses yeux se fairerent sort la croupe des cheraux sans traits acome espéce de sentiment. Elle eut un air aussi suspide que peut l'être celui d'un paysan herdon contant le pràne de son curé. Un jume homme, monté sur un cheral de prix, sortit tout à coup d'un houquet de peupières et d'anbégimes en fourus.

- C'est un Anglais , dit le colonel.
- Oh! mon Dieu oui, mon général, répliqua le postillon. Il est de la race des gars qui veulent, dit-on, manger la France.

L'incomn était un de ces vorgaçuers qui se tranvièrent sur le continent forque Napolésu arrêt au son les Anghies en représsilles de l'attentat commis envers le droit des gens par le cabinet de Saint-James lors de la reputre du traité d'Amiens. Soumis su captée de porsoir impérial, ces prisonniers ne resièvent pas tous dans les résidences où lis furret saiss, in dans celles qu'ils eurent d'abord la liberté de choint. La plupart de ceux qui habutaient en emment la Touraine y furret transférés de direct points de l'empire, où leur séjour avait paru compremettre les intérêts de la politique continentale. Le jeune equif qui premensait en ce moment son ensoi matinal était une victime de la puissance burvaurraitque. Depuss deux ars, un ordre part du minisèrée des literions Etti-reurers Fassat arraché su climat de Hontpeller, où la rupture de la paix le surprit santérios de de paix le surprit autréficiés chefant à se génér d'une affection de

poltrine. Du moment où ce jeune homme reconnut un militaire dans la personne du courte d'Aiglemont , il s'empressa d'en éviter les regards en tournant assez brusquement la tête vers les pragries. de la Cure

- Tous ces Anglais sont insolents comme si le globe leur appartenant, dit le colonel en murmurant. Heureusement Soult va leur donner les étrivières.

Onand le prisonnier passa devant la calèche, il y jeta les yeux. Malgré la brièveté de son regard , il nut alors admirer l'expression de mélancolie qui donnait à la figure pensive de la countesse ie ne sais quel attrait indéfinissable. Il y a beaucoup d'hommes dont le cœur est puissamment ému par la seule apparence de la souffrance chez une femme : nour eux la douleur semble être une promesse de constance ou d'amour. Entièrement absorbée dans la contemplation d'un conssin de sa calèche. Julie ne fit attention ni au cheval ni au cavalier. Le trast avait été solidement et promptement rajusté. Le comte remonta en vosture. Le postillou s'efforça de regagner le temps perdu, et mena rapidement les deux voyageurs sur la nartie de la levée que hordent les rochers suspendus au sem desquels múrissent les vins de Youvray, d'où s'élancent tant de iolies maisons, où apparaissent dans le lointain les ruines de cette si célèbre abbave de Marmoutiers, la retraite de saint Martin.

- One nous vent donc ce milord diaphane? s'écria le colonel en tournant la tête pour s'assurer que le cavalier qui depuis le pont de la Cise suivait sa voiture était le fenne Anglais.

Comme l'inconnu ne violait aucune convenance de politesse en se promenant sur la berme de la levée, le colonel se remit dans le coin de sa calèche après avoir jeté un regard menacant sur l'Anglais. Mais il de put, maloré son involuntaire inimitié. s'embêcher de remarquer la beauté du cheval et la grâce du cavalier. Le jeune homme avait une de ces figures britanniques dont le teint est si fin. la peau si douce et si blanche, qu'on est quelquefois tenté de supposer qu'elles appartiennent au corps délicat d'une jeune fille. Il était blond, minoc et grand. Son costume avait ce caractère de recherche et de propreté qui distingue les fashionables de la prude Angleterre. On cût dit qu'il rongissait plus par podeur que par plaisir à l'aspect de la comtesse. Une seule fois Julie leva les yeux sur l'étranger : mais elle y fut en quelque sorte obligée par son mari qui voulait lui faire admirer les jambes d'un cheval de 2

race pure. Les veux de Julio rencontrèrent alors ceux du timide Anglaia. Dès ce moment le gentilhomme, au lieu de faire marcher son cheval près de la calèche. La suivit à quelques pas de dutance. A peine la comtesse regarda-t-elle l'inconnu. Elle n'aperçut augune des persections humaines et chevalines qui lui étaient signalées , et se rojeta au fond de la voiture après avoir laissé échapner un léger mouvement de sourcils comme pour approuver son mari. Le colonel se rendormit, et les deux époux arrivèrent à Tours sans s'être dit une seule parole et sans que les ravissants paysages de la changeante soine au sein de laquelle ils voyagezient attirassent une seule fois l'attention de Julie. Quand son mart sommeilla, madame d'Aiglemont le contempla à plusieurs reprises. Au dernier regard qu'elle lui ieta. un cahot fit tomber sur les genoux de la jeune feunge un médaillen suspendu à son cou par une chaîne de deuil , et le portrait de son père lui apparut soudain. A cet aspect, des larmes, jusque-là réprimées, roulèrent dans ses yeux. L'Anglais vit neut-être les traces humides et brillantes que ces pleurs laissèrent un moment sur les iones pâles de la comtesse , mais que l'air sécha promotement. Chargé par l'empereur de porter des ordres au maréchal Soult. qui avait à défendre la France de l'invasion faite par les Anglais dans le Béarn , le colonel d'Aiglemont profitait de sa mussion popr soustraire sa femme aux dangers qui menaçaient alors Paris, et la conduisant à Tours chez une vieille parente à lui. Bientôt la voiture roula sur le pavé de Tours, sur le pont, dans la Grande-Rue. et s'arrêta devant. l'hôtel antique où demourait la ci-devant comtesse de Listomère-Landon.

La contesse de l'istomère-Landon était une de ces belles vieilles mones au teint pile. À chereux hancs, qui ont un sourire fan, qui semblent porter des paniers, et sont cuffres d'un bounet dont la mode est inconne. Portraits reprusginaires du siècle de Louis XV, ces femmes sont presque toujours careasanias, comme si elles simietest encore ; moins piccues que dévetes, et moins dévents qu'elles n'es ou la l'air; toujours cabalant la poudre à la maréchala, contant bien, causant mieux, et riant ples d'un souneair que d'une plaisantene. L'actuallé leur déplait, Quade une vejille femme de chambre vint annoncer à la courtesse (car elle dessait plais d'un souneair sont de l'annoncer de l'apparent de l'annoncer de l'apparent de l'annoncer de l'apparent de l'annoncer de l'apparent de l

son livre favori; puis elle retrouva une sorte d'agilité pour arriver sur son perron au moment où les deux époux en montaient les marches.

La taute et la nièce se jetèrent un rapide conp d'œil.

- Bonjour, ma chire tante, a'écria le colonel en asisissant la vicille femme et l'embrassant avec précipitation. Je vous ausème une jeune personne à garder. Je vieus vous confier mon trésor. Ma Julie n'est ni coquette ni jalouse; elle a une douceur d'ange... Mais elle ne se gâtera pas zi, 'papère, dit-il en s'interramparie...
- Mauvais sujet! répondit la comtesse en lui lançant un regard moqueur.

Elle s'offrit, la première, avec une certaine grâce aimable, à embrasser Julie qui restait pensive et paraissait plus embarrassés que curieuse.

 Nous allons donc faire connaissance, mon cher œur? reprit ta comtesse. Ne vous effrayez pas trop de moi, jo tâche de n'être jamais vicille avec les jeunes gens.

Arant d'arriver su salon, la marquise suit (dijà, suissant l'habiter des provonces, commandé à déjeuner pour se deux hôtes, mais le conte arreita l'élequence de sa tante en lei disant d'un ton sérieux qui la spourst pas lui donner plus de temps que la posic vite dans le salon, et le colonal coi à pointe le temps de racouser à seguel traite de événements politiques et militarres qui l'obbigueient à lui demander un ânsie pour as jeune fenunc. Pendant on réct, la tante regardant alternativement et son neveu qui parlait sans être interruppe, et su nièce dont la pième et ta triséesse lai purrunt cansées par cette s'aprartion forcée. Elle artifaire di dire : — Hé l hé l'es jeunes gena-la s'aiment.

- vieille cour silencaeuse dont les pavés étaient dessinés par des houquets d'herbes, Victor embrassa derechef la countesse, et s'élança hors du logis.

  — Adieu, ma chère, dit-il en embrassant sa femme qui l'avait
- Adreu, ma chere, dit-il en embrassant sa semme qui l'avant suivi jusqu'à la voiture.

   Oh I Victor, laisse-moi ('accompagner plus loin encare, dit-
- On I victor, passe-insi vaccompagner pius ioin encore, ditelle d'une voix caressante, je ne voudrais pas te quitter....
  - Y penses-tu?
    - Eh! bien, réplique Julie, adieu, puisque ta le veux.

I a voitore disparnt

— Yous aimez donc bien mon pauvre Victor? demanda la comtesse à sa nièce en l'interrogeant par un de ces savants regards que les vicilles femmes jettent aux jeunes.

Hélas! madame, répondit Julie, ne faut-il pas bien aimer nu
homme nour l'épouser?

Catte dernière phrase foit accentrole par on ton de naived qui rathiassit tout à la fois un cœur pur ou de profonds mystères. Or, il était bies difficile à une fennue amis de Duclos et du maréchal de Richelier de ne pas chercher à deriser le socret de co jeune mênge. La tante et la nière étaitent e ce nomenta sur le seuil de la porte occhère, occupées à regarder la calèche qui fuyait. Les exus de la contense n'exprimient pas l'amour comen la marquuse le camprenait. La bonne dame était Provençale, et ses passions susient été vives.

--- Yous vous êtes donc laissé prendre par mon vaurien de neveu t demanda-t-elle à sa nièce.

La comtesse tressaillit involontairement, car l'accent et le regard de cette vieille coquette semblèrent loi annoucer une connaissance du caractère de Victor plus approfondie pent-être que ne l'était la sienne. Madame d'Aiglemont, inquiète, s'enveloppa donc dans cette dissimulation maladroite, premier refuge des cours nails et souffrants. Madame de Listomère se contenta des rénonses de Julie : mais elle pensa joyensement que sa solitude allait être réjouie par quelque secret d'amour, car sa nièce lui parut avoir quelque intrigue amusante à conduire. Quand madame d'Aiglemont se trouva dans un grand salon, tendo de tanisseries encadrées nardes baguettes dorées, qu'elle fut assise devant un prand fen, abritée des bises fenestrates par un paravent chinois, sa tristesse ne nut guère se dissiper, Il était difficile que la gaieté naquit sous de si vienz lambris, entre des meubles séculaires. Néanmeins la jeune Parisienne prit une sorte de plaisir à entrer dans cette solitude profonde , et dans le silence solennel de la province. Après avoir échangé quelques mots avec cette tante, à laquelle elle avait écrit naguère une lettre de nouvelle mariée, elle resta silencieuse comme si elle eût écouté la musique d'un opéra. Ce ne fut qu'après deux heures d'un calme digne de la Trappe qu'elle s'aperent de son impolitesse envers sa tante, elle se souvint de ne lui avour fait que de froides réponses. La vieille femme avait respecté le caprice de sa nièce par cel Instinct plein de gates qui caractérise les geus de l'ancient temps. Le ce moment la dousirire triosciat. Els 'était, à la vênté, absentée plusieurs fois pour s'occuper d'use certaine chambre erreit ce dérait coucher la coutiesse et où les geus de la maison placient les bagges; unis latres elle avait repris sa place dans un grand fanteueil, et regradait la jeune femma b la dévobée. Hontesses de s'être absondomée à son irrésistible méditation, Julie casoya de se la fare pardomer ca s'en moquant.

 Ma chère petite, nous connaissons la douleur des veuves, répondit la taute.

Il fallait avoir quarante ans pour deviner l'ironie qu'expranèrent les lèvres de la vieille dame. Le lendemain, la courtesse fut beaucom miera , elle causa. Madame de Listomère ne désesnéra plus d'apprivoiser cette nonvelle mariée, qu'elle avait d'abord ingée comme un être sauvage et stupide; elle l'entretint des joies du pays, des hals et des maisons où elles pouvaient aller. Toutes les questions de la marquise furent, pendant cette journée, autant de piéges que, par une ancienne habitude de cour, elle ne put s'empêcher de tendre à sa nièce pour en deviner le caractère. Julie résista à toutes les instances our lui furent faites nendant quelques iours d'aller chercher des distractions au dehors, Aussi, malgré l'envie qu'avait la vieille dame de promener orgueilleusement sa jolie nièce, figit-elle par renoncer à vouloir la mener dans le monde. La comtesse avait trouvé un prétexte à sa solitude et à sa tristesse dans le chagrin que lui avait causé la mort de son père , de qui elle portait encore le deuil. Au bout de huit jours, la douairière admira la douceur angélique , les grâces modestes , l'esprit indulgent de Julie, et s'intéressa, dès lors, prodigieusement à la mystérieuse mélancoble uni rongeait ce ieune conc. La comtesse était une de ces femmes nées pour être aimables, et qui semblent apporter avec elles le honheur. Sa société devint si douce et si précieuse à madame de Listomère, qu'elle s'affola de sa nièce, et déstra ne plus la quitter. Un mois suffit pour établir entre elles une éternelle amitié. La vieille dame remarqua, non sans surprise, les changements qui se firent dans la physionomie de madame d'Aiglemont, Les couleurs vives qui embrassient le teint s'éteignirent insensiblement, et la figure prit des tons mats et pilles. En perdant son éclat. primitif, Julie devenait moins triste. Parfois la douairière réveillait chez sa jeune parente des élans de gajeté, ou des rires folàtres bienthe régimités par une peaule importaue. Elle derita que ni le souveire pateur di l'abbence de Victor le vancit la cause de la mèhanche personne qui jetat un voite sur la ve de sa nière; paus elle ent tant de manass souponeu, ou il nis fut difficie de s'arrèter à la véritable cause du mai, cor nous ne reocontrons peut-étre de vrai que par basserd. La jour, endir, judie à li heilber aux yeax de sa tante étomier un oubli compte du nariage, une foile de jeune fille evourde, une candour d'esport, un enfantilage digue du premer àge, tout et le part dérier, et partes ve produit, qui oftenique les peuns personnes en Prane. Malame de Listonner résolut alontes monte les my atres de certe le mont les nature etrevine équitable à une impérierable dessumistion. La unit apprechait, les deux dauss-étreur assers de vent le mit une crosse en quotamais sur la rue, Julie avant repris un air pensf, un homme à cheral vunt à nosser.

- Voilà une de vos victimes, dit la vieille dame.

Wadame d'Aiglemont regarda >a tante en manifestant un étonnement mêlé d'inquiétude.

- C'est un reune Anglais, un centilliomme, l'honorable Arthur Ormand, fils aîné de lord Grenydle. Son histoire est intéressante, Il est venu à Montpellier en 1802, espérant que l'air de ce pays, où il était envoyé par les médecins, le guérirait d'une maladie de poitrine à lamelle il devait succomber. Comme tous ses compatrioles . fi a été arrèté par Bonaparte lors de la guerre, car ce monstre-là ne peut se passer de guerrover. Par distraction , ce feune Anglais e'est mis à étudier sa maladie, que l'on crovait mortelle. Insensiblement, il a pris goùt à l'anatonne, à la mederine; il s'est passionné pour ces sortes d'arts, ce qui est fort extraordinaire chez un homme de qualité : mais le Régent s'est bien occupé de chimie ! Bref. monsieur Arthur a fait des progrès étonnants, même pour les professeurs de Montpelher : l'étude l'a consolé de sa captivité , et , en même temps, il s'est radicalement guéra. On prétend qu'il est resté deux ans sans parler, respirant rarement, demeurant couche dans une étable, buyant du lait d'une vache venue de Suisse, et vivant de cresson. Depuis qu'il est à l'ours , il n'a vu personne, il ed fier comme un mon; mas vous avez certamement fait sé conquête, car ce n'est probablement has pour mor qu'il passe sous nos fenêtres deux fois par jour denuis que vous êtes jei . Certis. il vous sime.

Con deruiers mots réveillérent la contresse comme par magic. Ella laisa éclapper en genée et un nouvirre gal surprivent la marquise. Loin de témaigner cette authitaction instinctive rassensie même par la femme la plus sévère quand dels apperend qu'éle fast un subleureux. Je regard de Jaile foi terres et froid. Son visage indequait un seniment de répuision voisin de l'horcreux. Cette practifion n'étal pas celle qui ne femme anuante frague are le mondie entire au profit d'un seul être; elle sait alors rire et phisanter; nou, Julie était ne ce noment comme une personne èt qui le souvenir d'un danger troy vivement présent en fait resentific encore la docteur. La tatue, hême convaience que sa niche a hismit pas son merce, (at simpédiale en découvrant qu'elle n'aimait personne. Elle termbha d'avoit à reconnaître en al qui le mour derechanté, un jeune femme à qui l'expérience d'un jour, d'une unit pent-être, avait soffi pour apprécers la naillé de Victor.

- Si elle le connaît, tout est dit, pensa-t-elle, mon nereu subira bientôt les inconvénients du mariage.

Elle se proposait alors de convertir Julie aux doctrines monarchiques du siècle de Louis XV; mais, quelques heures plus tard, elle apprit, ou plutôt elle devina la situation assez commune dans le monde à lamelle la comtesse devait sa mélancolle. Julie , devenue tout à coup pensire, se retira chez elle plus tôt que de coutoure. Quand sa femme de chambre l'eut déshabillée et l'eut laissée prête à se coucher, elle resta devant le fou, nlongée dans une duchesse de velours iaune, meuble antique, aussi favorable aux affligés qu'aux gens heureux; elle pleurs, elle soupira, elle pensa; puis elle prit une netite table, chercha du nanier, et se mit à écrire. Les heures passèrent rapidement, la confidence que Julie faisait dans cette lettre paraissait lui coûter beaucoup, chaque phrase amenait de longues réveries; tout à coup la jeune femme fondit en larmes et s'arrêta. En ce moment les horloges sonnèrent deux heures. Sa tête, aussi lourde que celle d'une mourante, s'incluta sur sonsein : puis , quand elle la releva . Julie vit sa tante surgie tout à coup, comme un personnage qui se serait détaché de la tanisserie tendue sur les murs

- Qu'avez-vous douc, ma petite? lui dit la tante. Pourquoi veiller a tante, et surtout pourquoi pleurer seule, à voice lee?

Elle s'amit saus autre cérémonie près de sa nièce et dévora des veux la lettre commencée.

- Vous écriviez à votre mari?
- Sais-je où il est? reprit la comtesse.

La tante prut le papier et le lut. Elle avait apporté ses lumettes, il y avant pérdicitation. L'imanoneur créature lausse prundre la lettre sans faire la moindre observation. Ce n'état nú in adétant de dignité, ni quéeque sontinent de culphalités sercite qui hai daia, i soute énergie; non, as tante se rencontra là dans un de cos son unmoneut de crase où l'âme est asse resord, no tout est indifférent, le bien comme le mal, le alience aussi bien que la confiance. Sembhbbé à une jenne elle vertueuse qui acachie un ausant de dédains, naus qui, le soir, se trouve si trine, si abandonnée, qu'éle le dédirier, et veut un creur où diposer ses soufferances, Julié biass violer saus most dire le cachet que la delicateuse imprime à une lettre ouverte, et rette nouverte, et route nouit le mail.

· Ma chère Louisa, pourquoi réclamer tant de fois l'accomplissement de la plus imprudente promesse que puissent se faire deux ieunes filles ignorantes? Tu te demandes souvent, m'écris-tu, pourquot je n'ai pas répondu depuis six mois à tes interrogations, Si tu n'as pas compris mon silence, aujourd'hui tu en devineras peut-être la raison en apprenant les mystères que je vais trahir. Je les aurais à iamais ensevelis dans le fond de mon cœur, si tu me m'avertissais de ton prochain mariage. Tu vas te marier . Louisa. Cette pensée me fait frémir. Pauvre petite, marie-toi ; puis . dans quelques mois, un de tes plus poignants regrets viendra du sonveuir de ce que nous étions naguère, quand un soir, à Écouen, parvenues toutes deux sous les plus grands chênes de la montagne, nous contemplames la belle vallée que nous avions à nos meds, et que nous y admirâmes les rayons du soleil couchant dont les reflets nous enveloppaient. Nous nous assimes sur un quartier de roche. et tombâmes dans un ravissement auquel succéda la plus douce mélancolie. Tu trouvas la première que ce soleil lointain pous parlast d'avenir. Nous étions bien curiouses et bien folles alors! Tesouviens-tu de toutes nos extravagances? Nous nous embrassimes comme deux amants, disions-nous. Nous nous iurâmes que la première marine de nous deux raconterait fidèlement à l'autre ces secrets d'hyménée, ces joies que nos âmes enfantines nous peignaient si délicieuses. Cette soirée fera ton désespoir, Louisa. Dans ce temps, tu étais ieune, belle, insouciante, sinon heureuse; un mari te rendra, en peu de jours, ce que je suis déjà, laide, sonf-

frante et vieille. Te dire combien j'étais fière, vaine et ioveuse d'énouser le colonel Victor d'Aiglemont, ce serait une folie! Et même comment te le dirai-ie? ie ne me souviens plus de moumême. En neu d'instants mon enfance est devenue comme un songe. Ma contenance pendant la journée solennelle qui consacrait un lien dont l'étendue m'était cachée n'a pas été exempte de reproches. Mon père a plus d'une fois tàché de réprimer ma gaieté, car le témoionais des inies qu'on tronvait inconvenantes, et mes discours révélaient de la malice, insternent parce qu'ils étaient sans malice. Je faisais milie enfantillages avec ce voile nuntial, avec cette robe et cos fleurs. Restée senle, le soir, dans la chambre où i'avais été conduite avec apparat, je méditai quelque espiéglerie pour intriguer Victor : et . en attendant ou'il vint . l'avais des paloitations de cœur semblables à celles qui me saisissaient autrefois en ces jours solennels du 31 décembre, quand, saus être apercue, je me glissais dans le salon où les étremes étaient entassées. Lorsque mon mari entra , qu'il me chercha , le rire étouffé que le fis entendre sous les mousselines qui m'enveloppaient a été le dernier éclat de cette gaieté douce qui anima les jeux de notre enfance... »

Quand la dousirière ent achevé de lire cette lettre, qui, commençant aussi, devant conteuir de bien tristes observations, elle posa lentement ses lunettes suir la table, y remit aussibit la lettre, et arrêta sur sa nièce deux yeux verts dont le feu clair n'était pas encore affabili par son âge.

- Ma petite, dit-elle, une femme mariée ne saurait écrire ainsi à une jeune personne sons manquer aux convenances...
- C'est ce que je pensais, répondit Julie en interrompant sa tante, et j'avais honte de moi pendant que vous la lisiez...
- Si à table un mets ne nous semble pas bon, il n'en faut dégoûter personne, mon cufant, reprit la vieille avec bonhomie, surtout lorsque, depois le le jusqu'à nous, le mariage a paru chose su cacellente.... Yous n'avez plus de mère? dit la vieille femme.

La comtesse tressaillit; puis elle leva doucement la tête et dit :

— J'ai déjà regretté plus d'une fois ma mere depois un an; mais j'ai en le tort de ne pas avoir écouté la répugnance de mon père qui ne voulait pas de Victor pour gendre.

Elle regarda sa lante, et un frisson de jou sécha ses larmes quand elle apercut l'air de bouté qui animait cette vieille figure. Elle tendit sa jeune main à la marquise qui semblait la soiliciter; et quand leurs doigts se pressèrent, ces deux femmes achevèrent de se comprendre.

- Pauvre orpheline! ajouta la marquise.
- Ce mot fut un dernier trait de lumière pour Julie. Elle crut entendre encore la voix prophétique de sun père.
- Vous avez les mains brûlantes! Sont-elles toujours ainsi? demanda la vieille femme.

  La fièvre ne m'a quittée que depuis sent ou buit jours, ré-
- La fièvre ne m'a quittée que depuis sept ou huit jours pondit-elle
  - Vous aviez la fièvre et vous me le cachiez !
- Je l'ai depuis un an, du Julie avec une sorte d'anxiété pudique.
   Ainsi, mon bon petit ange, reprit sa tante, le mariage n'a
- eté Jusqu'à présent pour vous qu'une longue douleur?
- La jeune femme n'osa répondre ; mais elle fit un geste affirmatif qui trahissait toutes ses souffrances.

  — Fons ètes donc malhoreeuse?
- Oh! non, ma taute. Victor m'aime à l'idolătrie, et je l'adore, il est se bon!
- fl est sa bou!

   Oui, vous l'aimez; mais vous le fuvez, n'est-ce pas?
- Oni... quelquefois... Il me cherche trop souvent.
- N'étes-rous pas souvent troublée dans la solitude par le crainte qu'il ne vienne vous y surprendre?
- Hélas! oui, ma tante Mais je l'aime hien, je vous assure.
   Ne vous accusez-vous pas en secret vous-même de ne pas sa-
- voir ou de ne pouvoir partager ses plaisirs? Parfois ne pensez-tous point que l'amour légitime est plus dur à porter que ne le serait une passion criminelle? — Oh! c'est cela, dit-elle en pleurant. Yous devinez donc tout,
- In oh tout est énigme pour moi. Mes seus sont engourdes, je suis sons idées, enflut, je vis difficilement. Mon ame est oppressée par une indéfinisséele appréhension qui glace mes sentuenents et me jette dans une torpeur crutinuelle. Je suis sans voix pour me plaindre et sans paroles pour exprimer ma peine. Je souffre, et j'ai houte de souffire en veyant victor heureux de ce qui une tue.
- Enfantillages, niaisernes que tout cela! s'écria la tante dont le visage desséché s'anima tout à coup par un gai sourire, reflet des joies de son jeune âge.

— Et vous aussi vous riez? dit avec désespoir la jeune femme.
— J'ai été ainsi, reprit promptement la marquise. Maintenant que Victor vous a laissée seule, n'étes-vous pas redevenne jeune fille, tranquille; sans polai-irs, mais sons souffrances?

Julie ouvrit de grands yeux hébétés.

- Enfin, mon ange, vous adorez Victor, n'est-ce pas? mass vous aimeriez mieux être sa sœur que sa femme, et le mariage enfin ne vous réussit point.
  - Hé ! blen , oui , ma tante. Mais pourquoi sonrire?
- Oh! yous avez raison, ma pauvre enfant. Il n'v a, dans tout ceci, rien de bien gai. Votre avenir serait gros de plus d'un matheur si je ne vous prenais sous ma protection, et si ma vicille expérience ne savait nas deviner la cause bien innocente de vos chaerlus. Mon neveu ne méritait nas son bonheur. le sot! Sous le rème de notre bien-aimé Louis XV, une jeune femme qui se serait trouvée dans la situation où vous êtes aurait bientôt puni son mari de se conduire en vrai lansouenet. L'évoiste! Les militaires de ce tyran impérial sont tous de vilains ignorants. Ils prennent la brutalité pour de la galanterie, ils ne connaissent pas plus les femmes qu'ils no savent aimer : ils croient que d'aller a la mort le leudemain les dispense d'avoir. la veille, des égards et des attentions pour nous. Antrefols. For savait aussi bien aimer que mourir à propos. Ma nièce, le vous le formerat. Je mettrai fin au triste désaccord, asset naturel, qui vous conduirait à yous hair l'un et l'autre, à souhaiter un divorce, si toutefois vous n'étiez pas morte avant d'en venir au désespoir.

Julie écotain sa tante avec autant d'étounement que de stapers, supprise d'entuelur des practes dant la succes était plantés pressentie que comprise par elle, et tets-elfrayée de retrouvre dans la bouche d'une parente pletne d'expérience, mais sons une forme plus douce. l'arrêt porté par son père sur victor. Elle ent peu-lèvre une vive litatilism de son aresir, et sentit sans donné le pous des unalibrers qui d'enteut l'accident ca cule fossit en lames, et se yet dans les bras de la vieille dame en loi diant : — Soyer ma mère! La tante ne pletora pas, car la Révolution a lainénaux fennaux de l'ancienne monarchie peut de larmes dans les yeux. Autreiloi l'amour et plus tard la Tereur le son timuliarisées avec les plus pogganates péripôties, en sorte qu'elles conservent au milieu des dançers da ix re one dégaulé fessie, une filection sincère, mais saus expansion, qui leur permet d'être toujours fidèles à l'étiquette et à une noblesse de maintien que les mœurs nouvelles ont en le érand tort de répudier. La douairière prit la ieune femme dans ses bras, la bausa au front avec une tendresse et une grâce qui souvent se trouvent plus dans les manières et les habitudes de ces femures que dans leur cœur : elle caiola sa mèce par de douces paroles. lui promit un heureux avenir, la berca par des promesses d'amour en l'aidant à se coucher, comme si elle eût été sa fille, une fille chérie dont l'espoir et les chagrins devenagent les siens propres : elle se revoyait ieune , se retrouvait inexpériente et iolie en sa mèce. La comtesse s'endormit , heureuse d'avoir rencontré une amie, une mère à qui désormais elle pourrait tout dire. Le lendemain matin, au moment où la tante et la nièce s'embrassaient avec cette cordialité profonde et cet air d'intelligence qui prouvent un progrès dans le sentiment, une cohésion plus parfaite entre deux ames, elles entendirent le pas d'un cheval, tournérent la tête en même temps, et virent le jeune Anglais qui passait lentement . selon son habitude. Il naraissait avoir fait une certaine étude de la vie que menaient ces deux femmes solitaires, et ne manquait jamais à se trouver à leur déleuner ou à leur diner. Son cheval ralentissait le pas saus avoir besoin d'être averti : puis, pendant le temps ou'il mettait à franchir l'estrace pris par les deux feuêtres de la salle à manger. Arthur y jetait un regard mélancolouse, la plupart du temps dédaigné par la comtesse, qui n'y faisait aucune attention. Mais accoutumée à ces currosités mesousnes qui s'attacheut aux plus petites choses afin d'animer la vie de province, et dont se garantissent diflicilement les esprits superieurs , la marquise s'annisait de l'amour timide et sérieux, si facilement exprimé par l'Anglais. Les regards périodiques étaient devenus comme une habitude nour elle, et chaque iour elle signalait le nassage d'Arthur par de nouvelles plaisanteries. En se mettant à table, les deux femmes regardèrent simultanément l'insulaire. Les veux de Julie et d'Arthur se rencontrèrent cette fois avec une telle précision de senfinient une la reuse femine rongit. Aussitüt l'Anglais pressa son cheval et partit an galon.

 Mais, madame, dit Julie à sa tante, que faut-il faire? Il doit être constant pour les gens qui voient passer cet Anglais que je suis...

<sup>-</sup> Qui, répondit la tante en l'interrompant.

- Hé! bien, ne pourrais-je pas lui dire de ne pas se promener ainsi?

— Ne serait-ce pas lui donner à pennser qu'il est dangereux? Et d'alleurs provez-vous empècher un homme d'aller et venir où bon lui semble? Demain nous se mangerons plus dans cette salle; quand il ne nous y verze plus, le jeuno gentifinnume discontinuera de vous sinter par la feether. Vollà, nu chère cefant, comment se comporte une femme qui a l'usage du moulé.

Mais le malhour de Julie devait être complet. A peine les deutfemmes ne leviscul-tile de table, que le valet de chamber de Vitor arriva sondain. Il venait de Bourges à franc étrier, par des chemins détournés, et apportait à la countese une lettre de son mari, Veter, qui avait quille l'emperere, armonicait à sa femme la chaire du règime impérial, la prise de Paris, et l'entibousissme qui éclasiti en faveur des Duerboons sur tous les pousts de la France; mais ne sachant comment pénièrer jusqu'à l'Orors, il la priant de venir en toute hide à Ordissa où il sephrait te trouver avec des pause-ports pour elle. Ce valet de chambre, ancien militaire, devait accomparer Julie de Tours à Orléans, route que Victor croyant libre encove.

— Madanne, vous n'avez pas un instant à pordre, di le valet de

chambre, les Prussiens, les Autrichiens et les Anglais vont faire leur jonction à Blois ou à Oriens... En guelques heures la issure femme fut prête, et partit dans une

vieille voiture de voyage que lui prèta sa tante.

— Pourquoi ne viendriez-vous pas à Paris avec nous? dit-elle

en embrassant sa tante. Maintenant que les Bourbons se rétablissent, vous y trouveriez....
— Sans ce retour inespéré j'y serais encore aléée, ma pauvre pr

tite, car mes conseils vous sont trop nécessières, et à Victor et à vous. Aust sia-lè pière toutes mos dispositions pour rous y rejindore. Julie partit accompagnée de sa fenune de chambre et du vieus militaire, que galopait à côté de la chaise en veillant à la sécurié de sa maltresse. À la nuit, en arrivant à our relase a avant de flois. Julie juquiète d'entendre une vontre qui marchait derrière la seame et e l'avait pas qu'ité depois Amboise, se mit à la portière afin de voir quels étaient ses compagnons de voyap. Le clair de lune lui permit d'aprectorié Arthur, d'ébout, à trois

pas d'elle, les yeux attachés sur sa chaise. Leurs regards se ren-

contrèvent. La comiesse se rejeta vivement au food de sa voiture, mais avec un sentiment de peur qui în fit publiere. Comme la prâpart des j'emes formens récliement annocettus et asus expérience, elle voyat une faste dans un ansour involontairement inspiré à un 
homme. Elle revonaital une terreur institutive, que lui domant 
peut-étre la conscience de sa faibleus denant une si audaciensa 
gersenos. Lue des plus fortes annos de l'homme este o pouvoir 
terrible d'occuper de lui-même une femme dont l'ausgination anterrible d'occuper de lui-même une femme dont l'ausgination anterrible d'occuper de lui-même une femme dont l'ausgination 
terrible d'occuper de lui-même une femme dont l'ausgination 
terrible d'occuper de lui-même une femme dont l'ausgination 
terrible de control s'efface on s'offense d'une potenzier. La comtesse se suivini du conseol de sa tante, et résolut de restre pendant 
te voyage au fond de sa chaise de poute, sans en sectir. Mais à 
chaque relais elle entendant l'Anghau qui se promesait autoor des 
deux volutres pissos ur la rotte, le bruit importun de sa calèche 
refesticasià unessamuent aux orrelles de Julie. La jeune femme 
peus sichestic une foir récule à son mart, l'étor autre autre la dé-

- Mais si ce renne bomme ne m'aimait pas cenendant?

fendre contre cette singulière persécution.

— suas de cyente momen en un anna par cepentant:

Cette réfletion fut la dernitére de loutes celles qué els fit. En arrivant à Oriens, sa chaine de poste fut arrêtée par les Prunieux,
conduite duns la cour d'une aubrege, et gardée par des soldants. La
résistance était impossible. Les étrangers expliquérent aux trois
vogacurs, par des supue supéraite, qu'il avaneut reça de consugne
de se hisser sortir personne de la voiture. La contress resta pientant pendant d'eur heures environ prisonnière so milieu des soldats
qui founiers!, rásient, et parfois la regardatent avec une modente
curronité; mais esfin elle les vit a étarante de la volture avec une
serte de respect en centedant la bruit de plusteurs réseaux. Bientit une troupe d'officiers supérieurs étrangers, à la tête desquels
était un général autrichies, notaurs la choisé de poste.

— Madame, lui dit le général, agréex nos excuses; il y a eu erreur, vous pouvez continuer sans crainte votre voyage, et vaici un passe-port qui vous évitera désormais toute espèce d'avanie....

La counteso pril le papler on trembhatt, e habituta de vagnes parales. Elle veyait près du général et en costume d'officier auglass, Arthert à qui saus douts elle devait as premage délivrance.
Tont à la fois joyeux et mélannalupe, le jeune Anglais détourna 
tiète, et n'oss regrierd Julie qu'i à dérobée. Cette au passeport, madame d'Aiglemont parvant le Paris saus aventure flacheux.
Elle y retrouvas com mair, qui, délide de non serment de dédiés à

l'empereur, avait recu le plus flatteur accueil du counte d'Arteis nommé lieutenant-général du royaume par son frère Louis XVIII. Victor ent dans les pardes du corns un grade éminent qui lui donna le rang de général. Cependant, au milieu des fêtes qui marquèrent le retour des Bourbons, un maiheur bien profond, et qui devait influer sur sa vie. assaillit la nauvre Julie : elle perdit la comtesse de Listomère-Landon La vieille dame mourut de joie et d'une goutte remontée au cour, en revoyant à Tours le duc d'Angoulème, Ainsi, la personne à laquelle son âge donnait le droit d'éclairer Victor, la seule qui , par d'adroits conseils , pouvait rendre l'accord de la femme et du mari plus parfait, cette personne était morte. Julie sentit toute l'étendue de cette perte. Il n'v avait plus qu'elle-même entre ella et son mari. Mais, ienne et timide, elle devait préférer d'abord la souffrance à la plainte. La perfection même de son caractère s'opposatt à ce qu'elle osit se soustraire à ses desous , pu tenter de rechercher la cause de ses douleurs : car les faire cesser eut été chose trop délicate : Julie auràit craunt d'offenser sa pudeur de ieune fille.

Un mot sur les destinées de monsieur d'Aiglemont aqua la Restauration.

Ne se rencontre-t-il pas beaucoup d'hommes dont la pullité prefonde est un secret pour la pinnart des gens mu les connaissent? Un hant rang, une illustre naissance, d'importantes fonctions, un certain vernis de politesse, une grande réserve dans la conduite. on les prestiges de la fortune sont, pour eux, comme des gardes qui empêchent les critimes de nénètrer jusqu'à leur intime existence. Ces gens ressemblent aux rois dont la véritable taille, le caractère et les mœurs ne peuvent ramais être nu bien connus ni justement appréciés, parce qu'ils sont vus de trop lois qu de trop près. Ces personnages à mérite factice interrogent au heu de parler, ont l'art de mettre les autres en scène nouz éviter de poser devant eux : poss. avec une heurense adresse, ils tirent chacun par le fil de ses nassions ou de ses intérêts, et se jouent ainsi des hommes qui leur sont réellement supérieurs, en font des marionnettes et les croient petits pour les avoir rabaissés jusqu'à eux. Ils obtiennent alors le triomphe naturel d'une pensée mesquine, mais fixe, sur la mobilité des grandes pensées. Ausu pour uurer ces têtes vides, et peser leurs valeurs négatives. l'observateur doit-il possèder un esprit plus subtil que supérieur. plus de nationre que de portée dans la vue.

1. LIVER. SCENES DE LA VIE PRIVÉE. nius de finosse et de tact me d'élération et de grandeur dans les idées. Néanmoins, quelque habileté une déploient ces naurnateurs en défendant leurs côtés faibles, il leur est bien difficile de tromper leurs femmes, leurs mères, leurs enfants ou l'ami de la maison; mais ces personnes leur gardent presque toujours le secret sur une chose qui touche, en quelque sorte, à l'honneur commun; et souvent même elles les aident à en imposer au monde. Si , grâce à res conspirations domestiques, beaucoup de niais passent pour des bommes supérieurs, ils comprosent le pombre d'hommes supérieurs qui nassent nour des mais , en sorte que l'État Social a toujours la même masse de capacités apparentes. Songez maintenant au rôle que doit jouer une femme d'esprit et de sentiment en présence d'un mari de ce genre, n'apercesez-votts pas des existences n'eines de douleurs et de dévouement dont rien ici-has ne saurait récompenser certains cours pleins d'amour et de debeatesse? Ou'il se rencontre une femme forte dans cette horrible situation, elle en sort par un crime, comme fit Catherine II, néanmoins nomtroire la Grande. Mais comme foutes les femmes ne sont nas assistes. sur un trône, elles se vouent, la plupart, à des malheurs douieste. ones our pour être obscurs , n'en sont pas moins terribles. Lelles qui chercheut rei-has des consolations immediates à Jeurs many ne font souvent que changer de nemes lorsqu'elles veulent rester fidèles à leurs devoirs, ou commettent des fantes si elles violent les lois au profit de leurs plaisirs. Ces réflexions sont toutes applicables à l'histoire secrète de Juhe. Tant que Napoléon resta debout, le comte d'Applement , colonel comme tant d'autres , hon officier d'ordonnance, excellant à remelie une mission dangereuse, mais incapable d'un commandement de quelque importance , n'excita nulle curre, nassa pour un des braves que favorisait l'empereur, et fut ce que les militaires nomment vulgairement un bon enfant. La Restauration, qui lui rendit le titre de marquis, ne le trouva pas ingrat : il survit les Bourbons à Gand Cet acte de logique et de fidélité fit mentir l'horoscope que jadis tirait son beau père en disant de son rendre qu'il resterat colonel. Au second retour, nominé lieutenant-géneral et redevenu parquis, monsieur d'Aiglemont out l'ambition d'arriver à la pairie, il adopta les maximes et la politique du Conservateur, y envelonna d'une desimulation

qui ne cachast iou , devant grave, interrogateur, peu parleur, et fut pris pour un homme profond. Betrauché sans cesse dans les

formes de la politiese, muni de formules, retevant et prodiguant les phrases toutes faites qui se frappent régulièrement à Paris à donner en petate monnate aux soits le sens des grandes idées ou des faits, les gens du monde le réputièrent homme de goût et de savois. Entété dans ses opinions artisocratiques, il foct été comme ayant un besu carachère. Si, par hasard, il devenait insonciant on gas comme il l'était jubs, l'maigndance et la niaiserie de ses propos avaient pour les autres des sous-entendas diplomatiques.

--- Oh! il ne dit que ce qu'il veut dire, pensaient de très-honnètes gens.

Il était aussi bien servi par ses qualités que par ses défauts, Sa bravoure lui valait une haute réputation militaire que rieu ne démentait, parce qu'il n'avait iamais commandé en chef. Sa figure mâle et noble exprimait des pensées larges, et sa physionomie n'était une imposture que pour sa femme. En entendant tout le monde rendre justice à ses talents postiches, le marquis d'Arglemont finit par se persuader à lui-même qu'il était un des hommes les plus remarquables de la cour où, grâce à ses dehors, il sut plaire, et où ses différentes valeurs furent acceptées sans protêt. Mais il était modeste au logis, il v sentait instinctivement la supériorité de sa femme, quelque jenne qu'elle fût; et, de ce respect involontaire, namit un pouvoir occulte que la marquise se trouva forcée d'acceuter, malgré tous ses efforts pour en repousser le fardeau. Conseil de sou mari, elle en dirigea les actions et la fortune. Cette influence contre nature fut pour elle une espèce d'humiliation et la source de bien des peines qu'elle ensevelissait dans son cœur. D'a- . bord , son instinct si délicatement féminin lui disait qu'il est bien plus beau d'obéir à un homme de talent que de conduire un sot, et qu'une jeune épouse, obligée de pensez et d'agir en homme, n'est ni femme ni homme, abdique toutes les grâces de son sexe en en perdant les malheurs, et n'acquiert aucun des priviléges que nos lois ont remis aux plus forts. Son existence cachait une bien amère dérision. N'était-elle pas obligée d'honorer une idole creuse, de protéger son protecteur, pauvre être qui, pour salaire d'un dévouement continu. lui jetait l'amour égoiste des maris, ne voyait en elle que la femme, ne daignait ou ne savait pas, injure toute aussi profonde, s'inquiéter de ses plaisirs, ni d'où venaient sa tristesse et son dépérissement? Comme la plupart des maris qui sentent le joug d'un esprit supérieur, le marquis sauvait son amour-propre

en concluant de la faiblesse physique, à la faiblesse morale de Julio nu'il se plausant à plaindre en demandant compte au sort de luiavoir donné pour épouse une jeune fille maladive. Enfin , il se faisant la victime tandis qu'il étant le hourreau. La marquise, charque de tous les malheurs de cette triste existence, desait source encoreà son maître ambécile , naver de fleurs une masson de denil , et afficher le bonheur sur un visage păli par de secreta aunobces. Cette responsabilité d'homoeur, cette abnégation magnifique donnèrent insensiblement à la jeune marquise une dignité de femme . une conscience de vertu qui lui servirent de sausegarde contre les dangers du monde. Pais, nour sonder ce cœur à fond, neut-être le malbeur intime et caché par lequel son premier, son pail aipour de jeune fille était couronné, lui fit-il prendre en horreur les passions : peut être n'en concut-elle ai l'entraînement, ni les iones illicites mais débrantes qui font oublier à certaines femmes les lois de sagesse : les principes de vertu sur lesquels la société renose. Benoncant, comme à un sonze, aux donceurs, à la tendre harmome que la Vieille expérience de madame de Listomère-Landon Ini avait promise, elle attendit avec resignation la fin de ses peines en espérant mourir feune. Depuis son retour de Touraine, sa santé s'était chaque jour affaiblie, et la vie semblait lin être mesurée par la souffrance : souffrance élégante d'ailleurs : maladie presume vo-Impluense en apparence, et qui pouvait passer aux yeux des gens superficiels pour une fautaisse de petite maîtresse. Les médecins avaient condamné la marquise à rester couchée sur un divan , où elle s'étiolait au milien des fleurs qui l'entouraient, en se fanant comme elle. Sa faiblesse lui interdisait la marche et le grand air s elle ae sortait qu'en vosture fermée. Sans cesse environnée de toutes les merveilles de notre luxe et de notre industrie modernes. elle ressemblait moius à une malade qu'à une reine indolente. Onelques amis, amoureux peut être de son maiheur et de sa faiblesse, sairs de touiours la trouver chez elle , et spéculant sans donte aussi sur sa bonne santé future, venaient lui apporter les nouvelles et l'instruire de ces mille petits événements qui rendent à Paris l'existence si variée. Sa mélancolie, quoique grave et profonde, était donc la mélancolie de l'opuleuce. La marquise d'Anglemont ressemblait à une belle fleur dont la racine est rongée par un insecte noir. Elle allait parfois dans le monde, non par goût, mais pour obéir aux exigences de la position à laquelle aspirait son mari. Sa

voix et la perfection de son chant pouvaient lui permettre d'v reencillir des applaudissements qui flattent presque toujours une jeune femme; mais à quoi lui servaient des succès qu'elle ne rapportait nu à des sentiments ni à des espérances? Son maru n'aimait pas la musique. Enfin, elle se trouvait presque toujours gênée dans les salons où sa beauté lui attirait des hommages intéressés. Sa situation y excitait une sorte de compassion cruelle, une curiosité triste. Elle était atteinte d'une inflammation assez ordinairement mortelle. que les femmes se confient à l'oreille, et à laquelle notre péologie n'a pas encore su trouver de nom. Malgré le silence au sein duquel sa vie s'éconfait. la cause de sa souffrance n'était un secret pour personne. Toujours jeune fille, en dépit du mariage, les moindres regards la rendaient honteuse. Aussi, pour éviter de rougir, n'apparaissait-elle iamais que riante, gaie; elle affectait une fausse joie, se disait toujours bien portante, ou prévenait les questions sur sa santé par de pudiques mensonges. Cependant, en 1817, un événement contribua beaucoup à modifier l'état déplorable dans lequel Julie avait été plongée insqu'alors, i lle eut une fille, et voulut la nonrrir. Pendant deux années, les vives distractions et les inquiets plaisirs que donnent les soins maternels lui firent une vie moins malheureuse. Elle se sépara pécessairement de son mari. Les médecins luipronostiquèrent une meilleure santé : mais la marquise ne crut point à ces présages hypothétiques. Comme toutes les personnes pour lesquelles la vie n'a plus de douceur, pest-être vovait-elle dans la mort un henreux dénouement.

Au commencement de l'année 1819, la vie lui fut plus cruelle qui jamais. Au moment do elle a'papindinssit du houbern régairi qu'elle avait su competire, elle entrevit d'effroyables abines. Son mari s'était, per depte, d'absilative d'elle. Ce réprédissement d'une affection dépà si técle et tout égoite pouvait amener plus d'un mal-neur que son test fin et sa prodence loi finisiant prévoir. Quasqu'elle fitt certaine de conserver un grand empire sur Victor et d'avoir obbeus aus estime pour toujours, elle craigais l'indusence des passions sur un homme si nul et si vaniteusement irredé-les sonieus son sans les surprenaitent lirredé de longes méditations; les moins clairvoyants lui en demandalent le server en plaintant, comme s'ul n'existait pas presque toujours un sens president de la comme del la comme de la comme d

36

aussi bien que le bonheur vrai nous mêne à la réverie. Parfois, en iouant avec son Helène, Julie la regardait d'un œil sombre, et cessait de répondre à ces interrogations enfantines qui font taut de plaisir aux mères, pour demander compte de sa destinée au présent et à l'avenir. Ses yeux se mouillaient alors de larmes, muand soudain quelque souvenir lui rappelait la scène de la revue aux Tuileries. Les prévoyantes paroles de son nère retentissaient derechef à son oreille, et sa conscience lui reprochatt d'en avoir méconnu la sagesse. De cette désobéusance folle venaient tous ses malheurs : et souvent elle ne savait, entre tons, lequel était le plus difficile à porter. Non-seulement les doux trésors de son âme restaient ignorés , mais elle ne ponyait iamais parvenir à se faire comprendre de son mari, même dans les choses les plus ordinaires de la vie. Au moment où la faculté d'aimer se développait en elle plus forte et plus active, l'amour permis, l'amour conjugal s'évanquissait au milien de erayes souffrances physiques et morales. Puis elle avait nour son mary cette compassion voisine du mépris qui flétrit à la longue tous les sentiments. Enfin, si ses conversations avec quelques amis, si les exemples, ou si certaines aventures du grand monde ne lui enssent pas appris que l'amour apportait d'immenses bonheurs, ses blessures lui auraient fait deviner les plaisirs profonds et purs qui doivent unir des âmes fraternelles. Dans le tableau que sa mémoire lui tracait du passé, la candide figure d'Arthur s'y dessinait chaque iour plus pure et plus belle, mais rapidement : car elle n'osait s'arrêter à ce souvemr. Le silencieux et timide amour du jeune Anglais était le seul événement qui, depuis le mariage, eût laissé quelques doux vestiges dans ce cour sombre et solitaire. Pent-être toutes les espérances trompées, tous les désirs avortés qui, graduellement, attristaient l'esprit de Julie, se reportaient-ils, par un ieu naturel de l'imagination , sur cet homme , dont les manières , les sentiments et le caractère paraissaient offrir tant de sympathies avec les siens. Mais cette pensée avait toujours l'apparence d'un caprice, d'un songe. Après ce rêve impossible, toujours clos par des soupirs. Julie se réveillait plus malheureuse, et sentait encore mieux ses douleurs latentes quand elle les avait endormies sons les ailes d'un bonheur isnaginaire. Parfois, ses plaintes prepaient un caractère de folie et d'audace, elle voulait des plaisirs à tout prix; mais. plus souvent encore, elle restart en proje à je ne sais quel engourdissement stupide, écoutait sans comprendre, ou concevait

des neusées si sagues, si indécises, qu'elle n'eut pas trouvé de langage nour les rendre. Froussée dans ses plus intimes volontés. dans les mœurs que , ieune fille , elle avait rèvées iadis , elle était obligée de dévorer ses larmes. A qui se serait-elle plainte? de qui pouvait-elle être entendue? Puis, elle avait cette extrême délicatesse de la femme, cotte ravissante pudeur de sentiment qui consiste à taire une plainte mutile, à ne pas prendre un avantane miand le triomphe duit humilier le vainqueur et le vaincu. Julie essavait de donner sa capacité, ses propres vertus à monsieur d'Aielement. et se vantait de goûter le bonheur qui lui manquait. Toute sa finesse de femme était employée en pure perte à des ménagements ignorés de celui-là même dont ils pernétuaient le des utisme. Par moments, elle était ivre de malheur, sans idée, sans frein : mais. heureusement, une niété vraie la ramenait toniours à une esnérance suprême : elle se réfugiait dans la vie future : admirable grovance qui lui fassait accenter de nouveau sa tâche douloureuse. Ces combats si terribles, ces déchirements intérieurs étaient sans gloire, ces longues mélancolies étaient reconnues mulle créature ne recueillant ses regards ternes, ses larmes amères ietées au hasard et dans la solitode.

Les dancers de la situation critique à laquelle la marquise était insensiblement arrivée par la force des circonstances se révélèrent à elle dans toute leur gravité pendant une soirée du mois de janvier 1820. Quand deux époux se connaissent parfaitement et ont pris une longue habitude d'eux-mêmes lorsou'une femme sait interpréter les moindres gestes d'un bomme et peut pénétrer les sentiments ou les choses qu'il lux cache , alors des lumières soudaines éclatent souvent après des réflexions on des remarques précédentes, dues au hasard, ou primitivement faites avec insouciance. Une femme se réveille souvent tout à coup sur le bord ou au fond d'un ablme. Ainsi la marquise , heureuse d'être scule denuis quelques jours , devina le secret de sa solitude. Inconstant ou lassé, généreux ou plein de pitié pour elle, son mari ne lui appartenait plus. En ce moment, elle ne pensa plus à elle, ni à ses souffrances, ni à ses sacrifices; elle ne fut plus que mère, et vit la fortune, l'avenir, le bonheur de sa fille; sa fille, le seul être d'où lui vint quelque félicité: son Hélène, seul bien qui l'attachât à la vir. Maintenant, Julie voulait vivre nour préserver son enfant du joug effrovable sous lequel une marâtre pouvait étouffer la vie de cette chère créature. A cette nout-elle prévision d'un sinière avent, elle fomba dans une de ces moditatons ardroutes qui évicerent de sunders entières. Entre elle et son mari, désormais, il devait se trauver tout un monde de penières, dont le poids portiverit sur elle sende, Junqu'alors, sière d'être sinée par Vector, autunt qu'il possibi sineer, elle était dévoude à un bombeur qu'elle ne partagent pay; mais, aupurel haui, n'ayant fibre à suisféction de avent que se larmes faissient la joic de son marr, seule dans le montée, il me his restait plus que le choir des malleurs. As mitteu du découragement qui, d'anné le calme che siènce de la suit, débendit toutes ses forces; su moment ou, qu'ittant son davant et son feu presparé écheit, elle allet, à la hour d'une lampe, contempler sa fille d'un ent sec, monsieur d'Aighlène; mais il accueillit l'enthousiasme de sa femme par une phrase lessand.

A cet âge, dit-il, tous les enfants sont gentils.

Puis, après avoir insoucismment baisé le front de sa fille. Il

baisea les rideaux du berceau, regarda Julie, lui prit la main, et l'amena près de lui sur ce divan où tant de fatales penaées venament de surgir.

— Vous êtes bien belle ce aoir, madame d'Aiglemont! s'ècria-t-il

- avec cette insupportable gaieté dont le vide était si connu de la marquise.

  — Où avez-vous passé la sourée ? lui demanda-t-elle en feiguant
- une profonde indifférence.

Il avail pris ur la cheminée un écran, et il en examinait le transparent avec attention, sans avoir apercu la trace des larmes versées par as fomme. Dillé frissonne. Le langage ne suffinité pas à exprimer le norceat de pensées qui n'échappa de son cœur et qu'elle dut v contenir.

— Madame de Sérzzy donne un concert lundi prochain, et se meurt d'envie de l'aveir. Il suffit que dépuis long-temps in a'ins paru dans le monde pour qu' é e déser le voir chez elle. C'est une bonne feume qui t'aime boancoup. Tu me feras plaisir d'y venir. J'ai messure répondu de loi...

ai presque repondu de toi...
 J'irai, répondit Julie.

Le son de la voix, l'accent et le regard de la marquise eurent aurique chose de si pénétrant, de si particulier que, maieré sus

instruciance. Victor regarda sa femme avec étonnement. Ce fut tout. Julie avait deviné que madame de Sérizy était la femme qui lui avait enlevé le cœur de son mari. Elle s'engourdit dans une réverse de désespoir, et parut très occupée à regarder le feu. Victor faisait tourner l'écran dans ses doints avec l'air entuyé d'un homme qui, après avoir été beureux ailleurs, apporte chez lui la fatique du bonbeur. Quand il eut băillé plusieurs fois, il prit un flambeau d'une main, de l'autre alla chercher languissamment le cou de sa femme, et voulut l'embrasser : mais Julie sé bdissa- lui présenta son front, et y recut le baiser du soir, ce baiser machibal, sans autour. espèce de primace qui lui parut alurs odiense. Quand Victor cut. fermé la porte, la marmuse tomba sur un sièce : ses jambes chancelèrent, elle fondit en Jarmes. Il faut avoir subi le supplice dé quelque scêne analogne pour comprendre tout ce que celle-ci cache de douteurs, nour deviner les longs et terribles drames aurquels elle donne lien. Ces simples et maises paroles, ces silences entre les deux époux, les gestes, les regards, la manière dont le marquis s'était asses devant le feu . l'attitude qu'il eut en cherchant à baiser le cou de sa femme, tout avait servi à faire, de cette heure, un tranique dénonciment à la vie solitaire et douloureuse menée par Julie. Dans sa folie, elle se mit à genoux devant son divan, s'y plongea le visage pour ne rien voir, et pria le ciel, en donnant nux paroles habituelles de son oraison un accent mtime, une signification nouvelle qui eussent déchiré le cour de son mari, s'il l'eût entendue.

Ellé demeura pendant huit jours préceupée de son avenir, en prode à son matheur, qu'éllé étudial en chrec'hant les noyens de on pas mentir à von ceur, de regagner son empire sur le marquis, «t de virre auxe. Joue-femps pour veiller au bonheur de sa fille. Elle résolut aiter de latter avec as rizité, de reparaitre dans le monde, «t) politée pour son les pour services pour par ses artitiers elle plus épouver, de le sédierr ; pris , lorsque par ses artitiers elle sont ere supricentes maîtresses qui se font un plairir de tuurmenter leurs annaist. En marige odierre dait le seul reunde possible à les murs. Ains, élle deriendrant maîtresse de ses souffrances, elle les cordonnerais éclos non hon plairir, et les reordraris plur arres tous en subignant son mari, tout en le domptant sons un depositiers terrible. Elle vier plus auteur une de le domptant sons un depositiers letrible. Elle vier plus auteur une de le domptant sons un depositiers letrible. Elle vier plus auteur une de do de loi impasse ent se idificile. D'un seul bond, elle s'élanca dans les froids calculs de l'indifférence. Pour sauver sa fille, elle devina tout à coup les perfidies. les mensonges des créatures qui n'aiment nas. les tronsperies de la connetterie, et ces ruses atroces qui font hair si profondément la femme chez qui les hommes supposent alors des corruntions innées A l'insu de Julie, sa vanité féminine, son intérêt et un vaque désir de venerance s'accordèrent avec son amour maternel nour la faire entrer dans une voie où de nouvelles douleurs l'attendaient. Mais elle avait l'âme tron helle. L'exprit tron délicat, et surtout tron de franchise pour être long-temps complice de ces francés. Habituée à lire en elle-même, au premier pas dans le vice, car ceci était du vice . le cri de sa conscience devait étouffer celui des passions et de l'égoisme. En effet, chez une jeune femme dont le cœur est encore nur, et où l'appour est resté vierge, le sentiment de la maternité même est soumis à la voix de la pudeur. La pudeur n'est-elle pas toute la femme? Mais Julie ne voulut apercevoir aucun danger. aucune faute dans sa nouvelle vie. Elle vint chez madame de Sérizy. Sa rivale comptait voir uné femme pâle, languissante : la marmuse avait mis du rouge, et se présenta dans tout l'éclat d'une parure qui rehaussait encore sa beauté, Madame la comtesse de Séries était une de ces femmes qui prétendent exercer à Paris une sorte d'empure sur la mode et sur le monde : elle dictait des arrêts. qui, recus dans le cercle où elle rémait. Jui semblaient universellement adoptés : elle avait la prétention de faire des mots : elle était souverainement jugeuse Luttérature, politique, hommes et femmes, tout subissait sa censure ; et madame de Sérizy semblait. défier celle des autres. Sa maison était , en toute chose , un modèle de hon goût. Au mibeu de ces salons remplis de femmes élégantes et belles. Julie triompha de la comtesse. Spirituelle, vive, sémillante, elle eut autour d'elle les hommes les plus distingués de la soirée Pour le désespoir des femmes , sa toilette étant arréprechable, et tontes lui envièrent une coune de rohe, une forme de corsage dont l'effet fot attribué généralement à quelque génie de conturière inconnue, car les femmes aiment mieux croire à la science des chillons qu'à la grâce et à la perfection de celles qui sont faites de manière à les bien porter. Lorsque Julie se leva pour aller au piano chanter la romance de Desdémone, les hommes accoururent de tous les salons pour entendre cette célèbre voix , muette depuis si long-temps, et il se fit un profond sileure. La

marquis éprous de vises émotions en vopant les têtes pressées aux portes et tous les regards attachés sur elle. Elle chercha son mari, loi lança une cvillade pleine de cospetterie, et viz avec pulsir qu'en ce moment son amora roppre était extraordinairement Batté. Heuremes de ce triomphe, elle ravil l'assemblée dans la première paris de l'apis softice. Jamais en la Multimen, als Pasta n'avaient fait entendre des clauts si parfaits de sentiment est d'intonation; mais, au moment de la représe, elle regard dans legroupes, et aperçui Arthur dont le regard fixe ne la quittait pas. Elle tressaitit viscentent, et avoir s'abilera.

Madame de Sérizy s'élança de sa place vers la marquise.

 — Qu'avez-vous, ma chère? Oh! pauvre petite, elle est si souffrante! Je tremblais en lui voyant entreprendre une chose audessus de ses forces...

La romance fut intercompue, Julie, dépitée, ne se sentit plus le courage de continuer et subit la compassion perfide de sa rivale. Toûtes les femmes chuchotèrent : mus, à force de discuter cet incident, elles devinèrent la lutte commencée entre la marquise et madame de Sérizy , qu'elles n'épargnèrent pas dans leurs médisances. Les bizarres pressentiments qui avaient si souvent agité Julie se trouvaient tout à coup réalisés. En s'occupant d'Arthur, elle s'était complue à croire qu'un homme, en apparence si doux, se délicat, devait être resté fidèle à son premier amour. Parfois elle s'était flattée d'être l'ubiet de cette belle passion , la passion pure et vraie d'un houme ieune, dont toutes les pensées appartiennent à sa bieu-aimée, dont tous les moments lui sont consacrés, qui n'a point de détours, qui rougit de ce qui fait rougir une femme, pense comme une femme, ne lui donne point de rivales, et se livre à elle sans songer à l'ambition, ni à la gloire, ni à la fortune. Elle avait rêvé tout cela d'Arthur, par folie, par distraction - puis tout à coun elle cent voir son rêse accompli. Elle lut sur le visage presque féminin du jeune anglais les pensées profondes. les mélancolies donces, les résignations doulourenses dont elle-même était la victime. Elle se reconnut en lui. Le malheur et la mélancolie sont les auterprètes les plus éloquents de l'amour, et correspondent entre deux êtres souffrants avec une incrovable rapidité. La vue intime et l'intussusception des choses ou des idées sont chez eux complètes et justes. Aussi la violence du choc que recut la marquise lui révéla-t-elle tous les dangers de l'avenir.

Trop bererese de trouvre un précette à son trouble dans son état habitete de soufficare, et les e laises volueures accable par l'inginiteure puit de madame de séray. L'interruption de la ronance detat un évécement dont s'entreteaunent assez diresement plunieurs personnes. Les usus déploraient le sort de Julie, et se plaignaient de de ce q'u'une femune s' renarquable foit perdue pour le monde; qu'en les autres voulaient savoir la cause de ses souffrances et de la solitute dans larquelle die vasait.

- Eh! bien, mon cher Ronquerolles, disnit le marquis au frère de madame de Sérizy, tu enviais mon bonheur en voyant madame d'Aiglemont, et tu me reprochais de lui être midèle? Va , tu trouverais mon sort bien peu désirable, si tu restais comme moi en présence d'une julie femme pendant une ou deux années, sans user fui basser la main, de neur de la briser. Ne t'embarrasse jamais de ces Injoux délicats, bons seulement à mettre sous verre, et que leur fragilité, leur cherté nous oblige à toujours respecter. Sors-tu souvent too beau cheval pour legnel to crains, m'a-t-on dit, les averses et la neige? Youla mon lustoire. Il est vrai que le suis sur de la vertu de ma femme : mais mon marrage est une chose de luxe : et si tu me crus marié, tu te trompes. Aussi mes infidélités sont-elles en quelque sorte légitimes. Je voudrais bien savoir comment vous feriez à ma place, messieurs les rieurs? Beaucoup d'homques auraient moins de ménagements que je n'en ai pour ma femme. Je suis sur, ajouta-t-il à voix basse, que madame d'Aiglement ne se doute de rien. Aussi, certes, aurais-je grand tort de me plandre, ie suit très-heureux... Seulement, rien n'est plus ennaveux nour un homme sensible, que de voir souffrir une pauvre créature à laquelle on est attaché...

-- To as donc beaucoup de sensibilité? répondit monsieur de Bonquerolles, car tu es rarement chez tor.

Cette amicale épigramme fit rire les auditeurs; mais Arthur resta froid et imperatribable, ou gentleman qui a pris la gravilé pour base de son caractère. Les étranges parties de ce mar firent sans doute ennceroir quelques expérances au jeune Anglais, qui attendit avec patience le mument où il pourroit se trouver seul avec monsieur d'Akplemont, et l'Occasion é no résetua bientité.

— Monsieur, lui dit-il, je vois avec une peine infinie l'état de madame la marquise, et si vous saviez que, faute d'un régime particulier, elle doit mourir misérablement, je pense que vous ne platsanteriez nas sur ses souffrances. Si ic vous parle ainsi , i'v sus en quelque sorte autorisé par la certitude que j'at de sauver madame d'Anglemont, et de la rendre à la vic et au bonheur, il est neu naturel qu'un homme de mon rang soit médecau; et, néanmoins, le hasard a voulu que j'étudiasse la médecine. Or, je m'ennue assex, dit-il en affectant un froid égoisme qui devait servir ses desseins , pour qu'il me soit indifférent de dénenser mon tenns et mes voyages au profit d'un être souffrant, au lieu de satisfaire quelques sottes fantaisses. Les guérisons de ces sortes de maladies sont rares parce qu'elles exigent beauçoup de soms, de temps et de patience ; il faut surtout avoir de la fortune, voyager, survre scrumuleusement des prescriptions qui varient chaque jour, et n'ont rien de désagréable. Nous sommes deux gentilshommes, dit-il en doenant à ce mot l'acception du mot anglais gentleman, et nous pouvons nous eutendre. Je vous préviens que si vous acceptez ma proposition, vous serez à tout moment le juge de ma conduite. Je n'entreprendrai rien sans your avoir pour conseil, pour surveillant, et le your réponds du succès si vous consentez à m'obeir. Oui, si vous voulez ne pas être pendant long-temps le mari de madame d'Aiglemont , lui dut-il à l'oreille.

— Il est săr, milord, dit le marquis en riant, qu'un Anglais pouvait seul me faire une proposition si bizarre. Permettez-mon de ne pas la repousser et de ne pas l'accueillir, j'y songerai. Puis, avant tout, elle doit être soumise à ma femme.

En ce moment, Julie avait reparu att piano. Elle chanta l'air de Sémiramide, Non regino, son guerriera. Des appliantissements unacinese, mais des appliantissements sourds, pour airsi dure, les acclanations polies du faubourg Saint-Germain, témoignérent de l'enthoussame qu'elle excile.

Lorsque d'Aiglemont ramens as femme à san Idéel, Julio vià avec une sorte de Jasair riquitel le prompt succès de se tentaines. Son mari, rèvellé par le rolle qu'elle venat de joure, sondui l'hancer d'une fantaise, le la pri et agost, comme al eté fait d'une actarice. Le la pri et agost, comme al eté fait d'une actarice, du la cette de cassap de Journe ce son parice; et dans cette première lutte sa bouté la fit succombre encre une fois, mais ce fin la plus territ-le de deutes les Becous que lui gardarit le sort, t'eve deut ou trois beurre do matan, Julie était sur son séant, sombre et riverses, dans su le tit conjugal y une funça la leve de l'est conjugal y une funça l'acte d'une fait de l'est conjugal y une funça l'acte in certaine c'elarité fifoliment la le tit conjugal y une funça l'acte in certaine c'elarité fifoliment la

chambre, le silence le plus profond y régnait : et, dennis une houre environ, la marquise, livrée à de poignants remords, versait des larmes dont l'amertume ne neut être comprise que des femmes qui se sont trouvées dans la même satuation. Il fallait avoir l'âme de Julie pour sentir comme elle l'horreur d'une caresse calculée. nour se trouver autant froissée par un baiser froid : anostasie du cœur encore aggravée par une douloureuse prostitution. Elle se mésestimait elle-même, elle maudissait le mariage, elle aurait voulg être morte; et, sans un cri jeté par sa file, elle se serait peut-être précipitée par la fenêtre sur le pavé. Monsieur d'Atglemont dormait paisiblement près d'elle , sans être réveillé par les larmes chaudes que sa femme lassait tomber sur lui. Le lendemain Julie sut être gaie. Elle trouva des forces nour paraître heureuse et cacher, non plus sa mélancolie, mais une invincible horreur. De ce jour elle ne se regarda plus comme une femme irréprochable. Ne s'était-elle pas menti à elle même, dès lors n'était-elle pas capable de dissimulation, et ne pouvait-elle pas plus tard déployer une profond ur étonnante dans les délits coningany? Son mariage était cause de cette perversité à priori qui ne s'exercait encore sur rien. Cependant elle s'était délà demandé pourquoi résister à un amant aimé quand elle se donnait, contre son cœur et contre le vœu de la nature, à un mari qu'elle n'aimait plus. Toutes les fautes, et les crimes peut-être, ont pour principe un mauvais raisonnement ou quelque excès d'égoïsme. La société ne neut exister que par les sacrifices individuels qu'exigent les lois. En accepter les avantages , n'est-ce pas s'engager à maintenir les conditions qui la font subsister? Or, les malheureux sans paig, oblugés de respecter la propriété, ne sont pas moins à plandre que les femmes blessées dans les vœux et la délicatesse de leur nature. Quelques jours après cette scène, dont les secrets furent ensevelis dans le lit caningal, d'Aiglemont présenta lord Grenville à sa femme. Julie recut Arthur avec une politesse froide qui faisait honneur à sa dissimulation. Elle imposa silence à son cœur, voila ses regards, donna de la fermeté à sa voix, et put ainsi rester maltresse de son avenir. Puis, après avoir reconquipar ces movens, innés pour ainsi dire chez les femmes, tonte l'étendue de l'amour qu'elle avait inspiré , madame d'Aiglemont sourit à l'espoir d'une prompte guérison, et n'opposa plus de résistance à la volonté de son mari , qui la violentait pour lui faire accenter les soins du jeunt docteur. Néanmoins, elle ne voulot se fierà lord. Grenville qu'après en avoir assez étudié les paroles et les manières pour être sûre qu'il aurait la générosité de souffrir en silence. Ell-a vait sur loi le plus absolu pouvoir, elle en abusait déjà : n'était-elle pas femme?

Montcontour est un ancien manoir situé sur un de ces blonds rochers au bas desquels passe la Loire, non loin de l'endroit où Julie s'était acrètée en 181/s. C'est un de ces netits châteaux de Touraune. blancs, iolis, à tourelles sculptées, brodés comme une deutelle de Malines: un de ces châteaux mignons, pimpants qui se mirent dans les caux du fleuve avec leurs bonquets de múriers , leurs vignes, leurs chemins creux, leurs longues balustrades à jour, leurs caves en rocher . leurs manteaux de herre et leurs escarnements. Les tous de Montcoutour nétillent sous les rayons du soleil , tout y est ardent. Mille vestives de l'Espagne poétisent cette ravissante habitation : les genèts d'or, les fleurs à clochettes embaument la brise; l'air est caressant, la terre sourit partout, et partout de douces magies envelopment l'anie, la rendent paresseuse, amoureuse, l'amollissent et la hercent. Cette helle et suave contrée endort les douleurs et réveille les passions. Persuppe ne reste froid sous ce ciel pur. devant ces eaux scintillantes. Là meurt plus d'une ambition, là vous yous couchez au sein d'un tranquille bonheur, comme chaque soir le soleil se couche dans ses langes de pour ave et d'azur. Par une douce mirée du mais d'anût, en 1821, deux personnes gravissaient les chemins nierreux mi découpent les rochers sur lesquels est assis le château, et se dirigeaient vers les hauteurs pour y admirer sans doute les points de vue multipliés qu'on y découvre. Ces deux personnes étaient Julie et lord Grenville : mais cette Julie semblait être une nouvelle femme. La marquise avait les franches couleurs de la santé. Ses veux , viviliés par une féconde nuissance , étincelaient à travers une humide vapeur, semblable au fluide qui donne à ceux des enfants d'irrésistibles attraits. Elle souriant à plein , elle était heureuse de vivre, et concevait la vie. A la manière dont elle levait ses pieds mignons, il était facile de voir que nulle souffrance p'alourdissait comme autrefois ses moindres mouvements . n'alanemissait ni ses regards, ni ses paroles, ni ses gestes. Sous l'ombrelle de soie blanche qui la garantissait des chauds rayons du soleil, elle ressemblait à une feune mariée sous son voile, à une vierge prête à se livrer aux enchantements de l'amour. Arthur la conduisait avec un soin d'amant, il la guidait comme ou guide un enfant, la mettait

dans le meilleur chemm, lui faisait éviter les pierres, lui montrait une échappée de vue ou l'amenait devant une fleur , toujours mu par un perpétuel sentiment de bonté , par une intention délicate . par une connaissance intime du bien-être de cette femme , sentiments qui somblaicat être innés en lui, autaut et plus peut-être que le mouvement nécessaire à sa propre existence. La malade et son médecin marchaient du même pas sans être étonnés d'un accord qui paraissait avoir existé dès le preuver inur où ils marchèrent ensemble : ils obéissaient à une même volonté, s'arrétaient, impressionnés par les mêmes sensations : leurs regards . Jeurs paroles correspondaient à des neusies mutuelles. Parvenus tous deux en haut d'une vigne, als voulurent aller se reposer sur une de ces longues pierres blanches que l'on extrait continuellement des caves pratiquées dans le rocher; mais avant de s'y asseoir, Julie contempla le site.

--- Le beau pays! s'écria-t-elle. Dressous une teute et vivous ici. Victor, cria-t-elle, venez donc, venez donc !

Monsieur d'Aiglemont répondit d'en has par un cri de chasseur. mais sans hâter sa marche; seulement il regardait sa femme detemps en temps lorsque les sinuosités du sentier le lui permettaient, Julie asoura l'air avec plaisir en levant la tête et en jetant à Arthurun de ces couns d'œit fins par lesquels une femme d'esprit dit toute sa nensče.

- Oh! reprit-elle, ic voudrais rester touiours ici. Peut-on iamais se lasser d'admirer cette helle vallée? Savez-vous le nom de cette iolie rivière, nulord?
  - C'est la Cise.
    - La Cise, repéta-t-elle. Et là-bas, devant nous, on'est-ce? - C'est les coleaux du Cher, dat-il.
  - Et sur la droite ? Ah ! c'est Tours. Mais voyez le bel effet que produisent dans le lointain les clochers de la cathédrale

Elle se fit muette, et laissa tomber sur la main d'Arthur la mainqu'elle avait étendue vers la ville. Tous deux, ils admirérent en silence le paysage et les beautés de cette nature harmonieuse. Le murmuredes eaux, la pureté de l'air et du ciel, tout s'accordant avec les pensées qui vinrent en foule dans leurs cœurs aimants et jeunes.

- Oh! mon Dien, combien j'aime ce pays, répéta Julie avec un enthousiasme croissant et naif. Vous l'avez habité long-temps ? renrit-elle après une pause

A ces mote lord Grenville tressaillit





C'est là , répondu-il avec mélar cobe

--- C'est là, répondit-il avec mélancolie en montrant un bouquet de noyers sur la route , là que prisonnier je vous vis pour la première fois. . .

--- Oui, mais j'étais déjà bien triste; cette nature me sembla sauvage, et maintenant. ..

Elle s'arrêta, lord Grenville n'osa pas la regarder.

— C'est à vous, dit eufin Julie après un long silence, que je dois ce plaisir. Ne faut-il pas être vivante pour éprouver les joies de la vie, et jusqu'à présent n'étai-je pas morte à tout ? Vous m'avez donné plus que la santé, vous m'avez appris à en sentir tout le prix...

Les femmes ont un inimitable talent nour exprimer leurs sentiments sans employer de trou vives paroles : leur éloquence est surtout dans l'accent , dans le geste , l'attitude et les regards. Lord Grenzulle se cacha la tôte dans ses mains , car des farmes rombient dans ses yeux. Ce remerciement était le premier que Julie lui fit denuis leur dénart de Paris. Pendant une année entière : il avait soigné la marquise avec le dévoucment le plus entier. Secondé par d'Audemont, il l'avait conduite aux eaux d'Aix, puis sur les bords de la mer à La Bochelle. Épiant à tout moment les changements que ses savantes et simples prescriptions prodiusaient sur la constitution délabrée de Julie, il l'avait cultivée comme une fleur rare neut l'être per un horticulteur passionné. La marquise avait paru recevoir les soins intelligents d'Arthur avec tout l'égoisme d'une Parisienne habituée aux hommages, on avec l'insouciance d'une courtisane qui ne sait ni le coût des choses ni le valeur des bounnes, et les prise au deuré d'utilité dont ils lui sont. L'influence exercée sur l'âme par les lieux est une chose digne de remarque. Si la mélancolie nous gagne infailliblement lursque nous sommes au bord des eaux, une autre loi de notre nature impressible fait que, sur les montagnes, nos sentiments s'énurent : la passion y gagne en profondeur ce qu'elle parait perdee en vivacité. L'aspect du vaste bassin de la Loire, l'élévation de la julie colline où les deux amants s'étaient assis, causaient peut-être le calme délicieux dans lequel ils savourèrent d'abord le bonheur qu'on peûte à deviner l'étendue d'une passion cachée sous des naroles insignifiantes en annarence. Au moment où Julie achevait la phrase que avait si vivement équit lord Grenville , une brise caressante aguta la cime des arbres, répandit la fraîcheur des eaux dans l'air ; quelques nuages convrirent le soleil, et des ombres molles laissèrent voir toutes les heautés de cette jolie nature. Inliedétourna la tête nour décober au jeune jord la vue des larmes ou elle rémuit à rotenir et à sicher, car l'attendressement d'Arthur l'avait promptement gaonée. Elle n'osa lever les yeux sur lui dans la crainte qu'il ne lut tron de joie dans ce regard. Son instinct de femme lui faisait sentir m'à cette heure dangereuse elle devait ensevelir son amour au fond de son cœur. Cependant le silence pouvait être également redoutable. En s'apercevant que lord Grenville était hors d'état de proponcer une parole. Julie repru d'une voex douce : -- Vous êtes touché de ce que je vous ai dit milord. Peut-être cette vive expansion est-elle la mamère que prend que âme gracieuse et bonve. comme l'est la vôtre pour revenir sur un faux jugement. Vous m'aurez crue ingrate en me trouvant froide et réservée, ou moqueuse et insensible pendant ce voyage om heureusement va bientôt se terminer. Je n'aurass pas été digne de recevoir vos soins, si je n'avais su les apprécier. Milord, le n'ai rien oublié. Hélast le p'oublierai rien. ni la sollicitude qui vous faisant veiller sur moi comme une mère veille sur son enfant, pi surtout la noble confiance de nos entretiens fraternels , la délicatesse de vos procédés ; séductions contre lesquelles nous sommes toutes sans armes. Valord, il est hors de monnouvoir de sous récompenser....

A ce mot, Julis 'édoigna vivement, et ford Grewille ne fit aucun mouvement pour l'arrèter, la marquise alls sur une roche à une faible distance, et y resta immobile; leurs émotions farent un secret pour eux mêmes; sans doute ils pleuvireux en silence; les chants des oiseaux, si gans, si prodigues d'expressions tendres au coucher du solcil, durent augmenter la violente commotion qui les avant forcés de se éparer : la nature se chargeait de leur exprimer un amour dont ils n'ossient parler.

— Et l'ése, millerd, routit Julie en se mestant devant loi dans

une attitude pleuse de diguité qui lei permit de prendre la main d'Arbur, je sou demandera de rodre pure et sainte la bie que vons m'avez restituée. Lei, nous nous quitterons. Le sais, a jouta-telle en voyant plit in de remitle, que, pour pris de votre détournent, je tais eniger de rous un sarriche encorre plus grand que ceux dont l'étendue devrait être mieux reconnue par noi... Mais, a le fast... vous se resterce pas ce l'arenc. vous le commander, n'est-ce pas vous donner des druits qui sroot scarés? 3 jouta-t-elle en mettant la main du jeune homme ser son ours péplisme.

Arthur se leva,

- Oui, dit-il.

En ce moment il montra d'Aiglemont qui tenait sa fille dans ses bras, et qui parut de l'autre côté d'un chemin creux sur la balustrade du château. Il y avait grimpé pour y faire sauter sa petite Hélèno.

- Julie, ye ne vous parierai point de mon amour, nos âmas se compressent trop bien. Quelque profonds, quelque secrets que fuseant mes plaiars de cœur, vous les avez tous partagés. Je le sens, je le sais, je le vois. Maintenant, j'acquiers la délicieuse preuve de la constante sympatrié de nos cœurs, mais je funza. J'a planeures fois calculé troj habilement les moyens de teser cet homme pour pouvoir v soulour résider. si le restain nots de vous.
  - J'ai eu la même pensée, dut-elle en laissant paraître sur sa figure troublée les marques d'une surprise douloureuse.

Mais il y avait tant de vertru, tant de cortitude d'elle-même et tant de visitories escrièmente remporirées sur l'immor dans l'accorta et le geste qui c'étappèrent 3 Julie, que lord Geneville demeura pênéte d'admiration. L'oubre même du crime s'était éronatoie dans cette naîve conscience. Le sentiment religieur qui dominait sur ce beau front d'exit toplourse en chasser les nauvaises pensées involontaires que notre imparânie nature engendre, mais qui montrent tont à la finis la grandeur et les péritie de notre destinet.

— Alors, reprit-elle, j'aurais encouru votre mépris, et il m'aurait sauvée, reprit-elle en baissant les yeux. Perdre votre estime n'étaitce nas mourir?

Ces deux hérolques amants restèrent encore un moment silencieux, orcupés à dévorer leurs peines : bonnes et mauraises, leurs pennées étaient fidèlement les mêmes, et ils s'entendaient aussi bien dans leurs intimes plaisirs que dans leurs douleurs les plus cachées.

--- Je ne dos pas murmurer, le malheur de ma vie est mon ouvrage, ajouta-t-elle en levant au ciel des yeux pleios de larmes.

— Milord, s'écria le général de sa place en faisant un geste, nous nous sommes rencontrés ici pour la première fois. Yous ne vous en souvenez peut-être pas. Tenez, là-bas, près de ces peunilers

L'Anglais répondit par une brusque inclination de tête.

— Je devais mourir jeune et malheureuse, répondit Julie. Oui, ne croyez pas que je vive. Le chagrin sera tout aussi mortel que pouvait l'être la terrible maladie de laquelle vous m'avez guérie. Je ue me cross pas compable. Non , les rentuments que l'ai concus pour vous sont are sistables, éternels, mais bien involoutaires, et je veux restersertueuse. Ceneudant je seraj tout à la fois fidèle à ma conscience. d'énouse, à unes devous de mère et aux voux de mon cour. Écontez, lin dit-elle d'une voix alterée, je n'appartiendrai plus à cet homme, jamais. Et, par un geste effravant d'horreur et de vérité. Julie montra son mart -- Les lois du monde, reprit-elle, exigent que je liu rende l'existence heureuse , j'v obéirai ; je serai sa servante: mon devouement pour lui sera sans bornes, mais d'anionrd'hui je sus veuve. Je ne veux être une prostituée ni à mes yeux ni a cutty du monde; si je ne sius pouit à monsieur d'Aiglemont, ie ne serai jamais à un antre. Yous n'aurez de moi que ce que yous m'avez arraché. Voda l'arrêt que j'ai porté sur moi-même, dit-elle on regardant Arthur axec fierte. Il est irrexocable, milord, Maintenant, apprenez une si vous cédiez à mie pensée criminelle, la veuve de monsieur d'Aiglemont entrerait dans un clottre , soit en Italie . sont en Espagne. Le malheur a voulu que nous avons narlé de nofre amour, ( es aveux étaient mévitables peut-être ; mais que ce soit pour la dermere fois que nos cœurs aient si fortement vibré. Demain, vous feindrez de recevoir que lettre qui vous appelle en Angleterre, et nous nous aunterous pour ne plus nous revoir.

Cependant Jube, épansée par cet effort, sentit ses genoux fléchir, un froid mortel la sasit, et par une pensée bien féminine elle s'assit pour ne pas tomber dans les bras d'Arthur

- Julie, cria lord Grenville.

Ce cri perçant retentit comme un éclat de tonnerre. Cette déchirante clameur exprima tout ce que l'amant, jusque-la muet, n'avait au dire.

- He! bien, qu'a-t-elle donc, demanda le général

En entendant ce cri, le marquis avait hâté le pas, et se trouva soudain devant les deux amants.

— Ce ne sera rien, dit Julie avec cet admirable sang-froid que lisense naturelle aux femmes leur permet d'avoir assex souvent dans les grandes crises de la rei. Ja fraicheur de ce nover a failli me faire perdre conuass arce, et mon docteur a dú en fréunt de peur le suite-je pas pour lui comme une envire d'art qui n'est pas cancer achevée! Il a peut être roublé de la voir dériulée.

Elle prit audacieusement le bras de lord Grenville, sourit à son mari, regarda le navsage avant de quitter le sommet des rochers. et entraîna son compagnon de voyage en lui prenant la main.

— Voici, certes, le plus beau site que nous ayons vu, dit-elle,
Je ne l'oublierai jamais. Voyez donc, Victor, quels lointains, quelle

étendue et quelle variété. Ce pays me fait concevoir l'amour. Biant d'un rire presque convulsif, mais riant de manière à tromper son mari, elle sauta gaiement dans les chemins creux, et dis-

parut.

— Eh! quoi, sitét?... dit-elle quand elle se trouva loin de monsieur
d'Aiglemont. Mé! quoi, mon ami, dans un matant nous ne pourrons
plus être, et ne serons plus jamais nous-mêmes; enfiu nous ne virons alns...

 Allons lentement, répondit lord Grenville, les voitures sont encore loin. Nous marcherons ensemble, et s'il nous est permis de mettre des paroles dans nos regards, nos cœurs vivront un moment de plus.

Ils se promenèrent sur la levée, au bord des eaux, aux dernières lucurs du soir, presque silencieusement, disant de varues paroles. douces comme le murmure de la Loire, mais qui remnaient l'âme. Le soleil, au moment de sa chute, les enveloppa de ses reflets rouges avant de disparattre : image mélancolique de leur fatal amour. Trisinquiet de ne nas retrouver sa voiture à l'endroit où il s'était arrêté. le général suivait ou devançait les deux amants, sans se méler de la conversation. La noble et délicate conduite que lord Grenville tenait pendant ce voyage avait détruit les soupcons du marquis, et depuis enelone temps il laissait sa femme libre, en se confiant à la foi punique du lord-doctour. Arthur et Johe marchèrent encore dans le triste et douloureux accord de leurs cours flétris. Naguère, en montant à travers les escarpements de Montcontour, ils avaient tous deux une vague espérance, un inquiet bonbeur dont ils n'osaient nas se demander comote : mais en descendant le long de la levée . ils avaient renversé le frêle édifice construit dans leur imagmation. et sur lequel ils n'ossient respirer, semblables aux enfants qui prévoient la chute des châteaux de cartes qu'ils ont bâtis. Ils étaient sans espérance. Le soir même, lord Grenville partit. Le dernier regard ou'il jeta sur Julie prouva malheureusement que , denuis le moment où la synnathie leur avait révélé l'étendue d'une passion si forte, il avait eu rasson de se défier de lui-même.

Quand monsieur d'Aiglemont et sa femme se trouvèrent le leudemain assis au fond de jour voiture, sans leur comoagnon de vovage, et qu'ils parcourgrent avec rapidité la route, fadis faite en 1814 par la marquise, alors ignorante de l'amour et qui en avait alors presque maudit la constance, elle retrouva mille impressions oubliées. Le cœur a sa mémoire à lui. Telle femme incanable de se ranneler les événements les plus graves, se souviendra pendant toute sa vie des choses qui importent à ses sentiments. Aussi, Julie eutelle une parfaite souvenance de détails même frivoles. Elle reconnut avec bonheur les plus légers accidents de son premier voyage, et jusqu'à des pensées qui lui étaient venues à certains endroits de la route. Victor, redevenu passionnément amoureux de sa femme dennis qu'elle avant recouvré la fraicheur de la jeunesse et toute sa heauté, se serra près d'elle à la façon des amants. Lorsqu'il essaya de la prendre dans ses bras, elle se dégagea doncement, et trouva je ne sais quel prétexte pour éviter cette innocente caresse. Puis, bientôt, elle eut horreur du contact de Victor de qui elle sentait et partageait la chaleur, par la manière dont ils étaient assis. Elle voulut se mettre seule sur le devant de la voiture; mais son mari lui fit la grâce de la laisser au fond. Elle le remercia de cette attention par un soupir auquel il se méprit, et cet ancien séducteur de garnison, interprétant à son avantage la mélancolie de sa femme, la mit à la fin du jour dans l'obligation de lui parler avec une fermeté qui lui imposa.

— Mon ani, îni dit-elle, vous avez dijà failli me toer; vous le sexe. Si j'ésia sorce une junce file naus expérience, je pourrais recommencer le sacrifice de ma vie; mais je nais mêre, j'ist une malleur qui nous atteint également. Vous étae le moisia à plaindre. N'avez-nous pas su trouver des consolations que mon de-nir, nouve honneur commune, et, meux que tout cela, la nature m'interdisent. Tenez, ajouta-t-elle, vous avez étourdiment cohièt dans un rivoir tross lettres de audaine de Servis, les voici. Mon alence vous prouve que vous avez en meu une feuture pleine d'induigence, et un 'exige pas de vous les sacrifices aumquels les lois a condament; mais jui assez réflécti pour savoir que nos roles ne sont pas les mèmes, et que la feume soule et prédestinée un malheur. Ma veriu repose sor des princepes arrêtés et fizes. Je saurai vivre urrépoc-chable; mais lisates-mois livre.

Le marquis, abasourd: par la logique que les femmes savent étudier aux clartés de l'amour, fut subjugué par l'espèce de diguité qui leur est nafurelle dans ces sortes de crises. La répulson instinctive que Julie nanificatio pour tout ce qui froissait sou autouir et les veux de son cœur, est une des plus helles choese de la fomme, est mest pout-être d'une verte naturelle que in les lois, ai la civiliasion ne ferent aire. Nais qui donc ocerait bilaner les femmes ? Quand elles ont imposé silence au sontinent exclusif qui ne leur permet pas d'oppartent à deux hommes, ne sont-elles pas comme des prêtres sans croyance? Si quelques exprisis regiétes bilaners l'expéce de transaction conde par Julie entre se devoirs et son asour, les lanes passonnées hit en feront un crime. Cette réprobation genérale accuse ou le malbure qui attend les édeshéis-sances aux kisi on de hoen tristes imperfections dans les institutions sur lessuales reposends la société Euronéenne.

Deux ans se passèrent, pendant lasquels nonsieur et madame d'Aiglemont meatre. Le vide gas une du nonice, allant chacun d'Aiglemont meatre de la commande de la commande de la commande de leur côté, se rendourtant dans les salons plus souvent que des eurs; élégant discrepair le qual entemplant pour basseupe de marièges dans le grand monde. Un soir, par extraordissive, les deux perfects per toursuit par alon, Madame d'Aiglemont avait et a d'ânter l'une de ses amies. Le général, qui dinait toujours en ville. Était reste de ses amies. Le général, qui dinait toujours en ville. Était reste de les chez loi.

— Yous allez être hien heureuse, madame la marquise, dit monnat diglemost en posant sur une table la tase dans laquelle il venati de hoire son cale. Le marquis regarda madame de Wimphes d'un air moité malacieux, moité chapria, et ajouta: — Je pars pour une gongue chasse, obje prist suce le grand-ereuer. Vous serve au moias pendant huit jours absolument veuve, et c'est ce que vous désirez, in crois.

 Guillaume, dit-il au valet qui vint enlever les tasses, faites atteler.

Madame de Wimphen était cette Ionis à l'appelle judis madame d'Ajglenont voluit consuelle le élithi. Les deux femmes se judrent un regard d'intelligence qui prouvait que Julie avait trouvé dans sou amie une confidente de ses peines, confidente préciseuse et charitable, car madame de Wimphen était très-heuresse en mariage; et, dans la situation oppoée où elles étaient, peut-être le bonbeur de l'une faisi-ill une grantin de son dévonement au sualheur de l'autre. En pareil cas, la dissemblance des de-stinérs est personne toulous un puissont lieu d'amité.

- 5
  - Est-ce le temps de la chasse? dit Julié en jetant un regard indifférent à son mari.
    - Le meis de mars était à sa fin.
  - Madame, le grand-veneur chasse quand il veut, et où il veut.
     Nous allous en foret rovale tuer des sanghers.
    - Prenez garde qu'il ne vous arrive quelque accident...
    - Un malheur est tonjours imprévu, répondit-il en souriant.
- La voiture de monsieur est prête, dit Guillaume.
   Le général se leva, baisa la main de madame de Wupphen, et se
- tourna vers Julie.

   Madame, si je périssais victume d'un sauglier l'dit-il d'un air suppliant.
- Qu'est-ce que cela signifie? demanda madame de Wimpben.
   Allons, venez, dit madame d'Aiglemont à Victor. Puis, elle sourit comme pour dire à Louisa: Tu vas voir.
- Julie tendit son cou à son mari, qui s'avança pour l'embrasser ; mais la marquise se baissa de telle sorte que le baiser conjugal glissa sur la ruche de sa pèlerine.
- Vous en témoignorez devant Dicu, reprit le marquis en s'adressant à madame de Wimphen, il me faut un firman pour obtenir cette légère faveur. Voilà comment ma femme entend l'amour. Elle m'a amené là, je ne sais par quelle ruise. Blen du plaisir!
  - Et il sortit.
  - Mais ton pauvre mari est vralment bien bon, s'écria Louisa quand les deux femmes se trouvèrent seules. Il t'aime.
- --- Oh! n'ajoute pas une syllabe à ce dernier mot. Le nom que je porte me fait horreur...
- Oui, mais Victor t'obéit entièrement, dit Louisa.
- Son obéissance, répondit Julie, est en partie fondée sur la graude estime que je în ai sinspiré. Je suis une femme très-vertueux sules la la la principal de la companie de la conserver le capital. A ce prix, j'a la para. În ne s'explique pas, on se vent passante la revenus à non gré, j'a li sons seulement d'en conserver le capital. A ce prix, j'a la para. În ne s'explique pas, on se vent pas s'expluquer mon estentenc. Mais ji în mêre una nom mari, ce n'est pas saus redouter les effets de son caractère. Je suis comme un conducteur d'ours qui trendule qu'un june la musiètre ne se brise. Si Victor croyait avoir le droit de ne ploss m'estimer, je n'ase prévour ce qui pourrait arriver; car il est violent, plan d'anourprévour ce qui pourrait arriver; car el 1 est violent, plan d'anour-

prupee, de sanité surtout. S'il n'a pas l'esprit asses subtil pour preudre un pard sage dans une circonstance déliate de las passions mauraises seront mass en jeu; il est faible de caractère, et me tuerait peut-être provisoirement, quitte à mourir de chagrin le lendensian. Mance fistal bonheur n'est pas à craindre...

- Il y eut un moment de silence, pendant lequel les pensées des deux amies se portèrent sur la cause secrète de cette situation.
- J'ai été bies croellement obées, reprit Julie on inspant un reprid d'intelligence à Louisa. Cependant je ne fut arais pas interdits de m'étrire. Alt i' il m'a oubliée, et a cu rauson. Il serait par trop fanesse que sa destinée ful briée l'n'est-ce pas assez de la mienne? Corinisten, me dèbre, que je lis les journatus raginas, dans le seul expoir de veir son nom imprimé. Eh! bien, il n'a pas encore paru à la chambre de les lords.
  - Tu sais donc l'anglais?
  - Je ne te l'ai pas dit l je l'ai appris.
- Pauvre petite, s'écria Louss en saisissant la main de Julie, mais comment peux-tu vivre encore?
- Ceci est un secret, répondit la marquise en laissant échapper un geste de nalvelé presque enfantine. Écoute. Je prends de l'opions. L'histoire de la duchesse de..., à Londres, m'en a donne f'idée. To sais, Mathurin en a fait un roman. Mes gouttes de landanum sont tris-faibles. Je dors. Je n'al guère que sept heures de veille, et te les donnes à ma fille...

Louisa regarda le feu, sans oser contempler son amie dont toutes les misères se développaient à ses yeux pour la première fois.

- Louisa, garde-moi le secret, dit Jolie après un moment de

Tout à com un valet apporta une lettre à la marquise.

- Ali ! s'écria-t-elle en palissant.
- Je ne demanderal pus de qui, ini dit madame de Wimphen. I a mirquise lissi et n'encudait plus rien, son amie vit les sentiments les plus actifs, l'exitation la plus dangereuse, se peindre sur le visage de madame d'Aiglemout qui rougissait et palissait tour à tour. Kollà Aille ieta le manier dans le four.
  - Cette lettre est incendiaire l'Oh! mon cour m'étouffe.
  - Elle se leva, marcha; ses yeux brûlaient.
  - Il n'a pas quitté Paris, s'écria-t-elle. Son discours saccadé, que madane de Wimphen n'osa pas in-

terrompre, fut scandé par des pauses effrayantes. A chaque interruption, les phrases étaient prononcées d'un accent de plus en plus profond. Les derniers mots eurent muelque chose de terrible.

- Il n'a pas cessé de me voir, à mon insu. Un de mes regards surpris chaque jour l'aide à virre. Tu ne sus pas, Losias il meurt et demande à me dire adieu, il suit que mon mari s'est absenté ce soir pour plusieurs jours, et va venir dans un moment. Ch! j'y périres. Le suis perdue. Ecoute? reste avec moi. Devant deux fenmest il n'oscra aux 10h1 demenre, ie me craim.
- Mais mon mari sait que j'ai diné chez toi, répondit madame de Wimphen, et doit venir me chercher.
- Eh! bien, avant ton départ, je l'aurai renvoyé. Je serai notre bourreau à tous deux. Hélas! il croira que je ne l'aime plus. Et cettle lettre! ma chère, elle contenait des phrases que je vois écrites en traits de feu.

Une voiture roula sous la porte.

 — Ah! s'écria la marquise avec une sorte de joie, il vient publiquement et sans mystère.

Lord Grenville, cria le valet.

La marquise resta debout, immobile. En voyant Arthur nile. maigre et have, il n'v avait plus de sévérité possible. Quoique lord Grenville filt violemment contrarié de pe pas trouver Julie seule. il parut ralme et froid. Mais pour ces deux femmes initiées aux mystères de son amour, sa contenance, le son de sa voix. l'expression de ses regards, eurent un peu de la puissance attribuée à la torpille. La marquise et madame de Wamphen restèrent comme engourdies par la vive communication d'une douleur horrible. Le son de la voix de lord Grenville faisait palpiter si cruellement madame d'Aiglement, qu'elle n'essit lui répondre de neur de lui révéler l'étendue du pouvoir qu'il exercait sur elle : lord Grenville n'ossit resarder Julie : en sorte que madame de Wimphen fit presque à elle seule les frais d'une conversation sans intérêt : lui jetant un regard empreint d'une touchante reconnaissance. Julie la remercia du secours qu'elle lui donnait. Alors les deux amants imposèrent silence à leurs sentiments, et durent se tenir dans les hornes prescrites. par le devoir et les convenances. Mais bientôt on annonca monsieur de Wimphen; en le voyant entrer, les deux amies se lancèrent un regard, et comprirent, sans se parler, les nouvelles difficultés de la situation. Il était impossible de mettre mousieur de Wimohen dans

le secret de ce drame, et Louis n'avait pas de ranons valubles à domer à son mari, en lui demandual n'ester chez son amini. Lersque madame de Wimphen mit son châle, Julie se leva comme pour aider Louis à l'attacher, et dit à voix hasse: — J'avari du courage, S'âl ext veru publiquement chet moi, que pusaj- errindre? Mais, ams toi, dans le premer moment, en le voyant sı changé, je serais tombé à ses piéch.

- Hé! hien, Arthur, vous ne m'avez pas obéi, dit madame d'Aiglemont d'une voix tremblante en revenant prendre sa place sur une causeuse où lord Grenville n'osa venir s'asseoir.
- Je n'ai pu résister plus long-temps an plaisir d'estender votre vort, d'être auprès de vous. C'élait une folte, un délire, le ne suis plus maître de moi. Je me suis iden consulté, je suis trop fanble, Je dois moorir. Mais mourar sans vous avoir vue, sans avoir écoué le frémissement de votre robe, sans avoir récueilli vos pleurs, quelle mort!

Il voulut s'éloigner de Julic, mais son brusque mouvement fit tomber un pistolet de si poche. La marquise regarda cette arme d'un cuil qui resperinant plus ni passion ni pessé, Lord Greenville ramassa le pistolet et parut violemment contrarié d'un accident qui pouvait passer pour une spéculation d'amoureux. — Arthur! d'enannda Julie.

- Madame, répondit-il en baissant les yeux, j'étais venu plein de désespoir, je voulais...
  - il s'arrèta.
  - Yous vouliez vous tuer chez moi l's'écria-t-elle.
  - Non pas seul, dit-il d'une voix douce.

    Eh! quoi, mon mari, peut-être?
- Non, non, s'écria-t-il d'une voix étouffée. Mais rassurezvous, reprit-t-l, mon fatal projet s'est évanoni. Lorsque je suis entre, quand je vous ai vue, alors je me suis senti le conrage de me taure, de mourrir seul.

Julie se leva, se jeta dans les bas d'Arthur qui, malgré les sanglots de sa maîtresse, distingua deux paroles pleines de passion,

- Connaître le bonheur et mourir, dit-elle. Eh! bien, oui!

Toute l'histoire de Julie était dans ce cri profond, cri de nature et d'amour aoquel les feunnes sans religion succombent; Arthur la saisit et la porta sur le canapé par un mouvement empreint de toute la violence que donne un bonheur inceprée. Mais tout à coup à la marquese s'arrachi des bras de son annat, lu juis les regard fais d'une fremme su désesport, le prit par la mais, suisit un flambeau, l'entrabla dans se chambre à coochéer; puis, parvenne au lit no dormais Hélber, elle repoussa doucement les rideums et découvrir son enfant en mottant une mais d'evant la bouge, nil que la clarié un diffessit pas les paupières transparentes et à peine fermées de lu petité fille. Réfère avait le bras couvres, et sourait en dormant. Juber moutre par un regard son cofant à lord Grenville. Ce regard dissist tout.

— Un mari, nous pouvons l'abandonner même quand il nous aime. Un homme est un être fort, il a des consolations. Nous ponyons mépriser les lois du monde. Mais un enfant sans mère!

Toutes ces pensées et milie autres plus attendrissantes encore étaient dans ce regard.

- Nous pouvons l'emporter, dit l'Anglais en murmurant, je l'aimerai bien...
- Maman I dit Hélène en s'éveillant.
- A ce mot, Julie fondit en larmes. Lord Grenville s'assit et resta les bras crossés, muet et sombre.
- Mamma I Cette joine, cette nalve interpellation réveilla tant de sentiments nobles et unit d'irriciations propubles, que Linnour fut un monnent écraré sous la voir puissante de la maternité. Justie ne fini plus fimme, el lefu nurée. Lord Grevuille ne rétaits pas longtemps, les larmes de Julie le gaguèrent. En ce moment, une parte ouvrets avec violence fit un grand bruit, et ces mois : — Madame d'Aighemont, et-lu par leil réentirent comme un était de tonnerre au cour des deux mants. Le marquis était rereau. Avant que Julie est par retrouvre son magni-fuil, le générals se dirigient de sa chambre dans celle de sa frenme. Ces deux pières étalent conjguis Beurensement, Jube ét un sepae à lord Grevaille qui alia sa jeter dans un cabinet de toilette dont la porte fut vivement fermée par la marquise.
- Eh! bien, ma femme, lui dit Victor, me voici. La chasse n'a
  pas heu. Je vais me coucher.
- Bonsoir, lui dit-elle, je vais en faire autant. Ainsi laissez-moi me déababiller.
- Vous êtes bien revêche ce soir, Je vous obéis, madame la marcmise.

Le glarful restre dans se chambre, Julie l'acompagna pour ferrure la perte de commonication, et s'élança pour d'éluvre lund Gresville. Elle retrouva toute su présence d'esprit, et peus que la vante de son ancien docteur drait fort naturelle ; elle pouvait l'avoir lausé su solon pour venir coucher sa fille, et aliait hai drede s'y rendre samb ruit; mais quand elle ouvrit la porte de cabnet, elle jeta un eri perçant. Los doigts de lord Grenville avaiest été pris et écrasé dans la rauner.

- Eh! bien, qu'as-tu donc? lui demanda son mari,
- Bien, rien, répondit-elle, je viens de me paquer le dougtavec une épingle.
- La porte de communication se rouvrit tout à coup. La marquise crut que son mari veuait par intérêt pour elle, et mandat cete sollicitude où le courr n'était pour rien. Elle ent à peune le temps de fermer le cabunct de toulette, et lord Grenville n'avait pas encore pu dégager sa main. Le général reparut en effet; mais la marquise se trompair, il était aument par une inquiétnde personnelle
- Peut-iu me prièter un foulard? Ce d'able de Charles me laisse san seul mouchoir de tête. Dans les premiers jours de notre maringe, tu te mélais de mes affaires avec des soins si minutieux que tu m'en ennuyais. All 1 le mois de miel n'a pas heatroup duré pour moi, ni pour mes cravates. Maintenant je suis livré au bras séculier du ces gens-là qui se moquent tous de moi
  - Tenex, voilà un foulard. Yous n'êtes pas entré dans le salon?
    - Yous y auriez peut-être encore rencontré lord Grenville.
    - Il est à Paris?
    - Apparemment,
    - Oh! J'y rais, ce bon docteur.
    - Mais il doit être parti, s'écria Julie.
- Le marquis était en ce moment au millieu de la chambre de sa femme, et se coiffait avec le foulard, en se régardant avec complaisance dans la glace.
  - Je ne sais pas où sont nos gers, dit-il. J'ai sonné Charies déjà trois fois, il n'est pas venu. Yous êtes donc sans votre fenune de chambre? Sonnez-la, je voudrais avoir cette nuit une couverture de oles à mon fit.
    - Pauline est sortie, répondit sèchement la marquise.
    - A minuit! dit je général.

- Je lui ai permis d'ailer à l'Opéra,
- Cela est singulier! reprit le mari tout en se déshabiliant, j'ai cru la voir en montant l'escalier.
- Elle est alors sans doute rentrée, dit Julie en affectant de l'impatience.
- Puis, pour n'éveiller aucun soupçon chez son mari, la marquise tira le cordon de la sonnette, mais faiblement,
- Les événements de cette muit n'ont pas été tous parfaitement commes; mais tous durent être aussi simples, aussi horribles que le sont les incidents vulgaires et domestiques qui précèdent. Le lendemain, la marquise d'àjglemont se mit au lit pour plusieurs jours.
- Qu'est-il donc arrivé de si extraordinaire chez toi, pour que tout le monde parle de ta femme? demanda monsieur de Ronquerolles à monsieur d'Aiglemont quelques jours après cette nuit de catatrophes.
- Crois-moi, reste garçon, dit d'Aiglemont. Le feu a pris aux ricleurs du lis do conchat Hébre, sua fermun e a un trel sistis-sement que la voill malade pour un an, dit le médecia. Voss épousez une jedic ferume, elle enhaîdit; a vous épousez une jeane fille pleine de sanét, el de évrient maligre; vous la croyez passionnée, elle est rivide; ou bieu, froide en apparente, elle est réfeliement si la plus douce est quintense, et jamais les quanteuses ne deviennent douces; tantal, l'enfant que vous avez eu enfaire et faitle, dépoise conier vous une volonté de fer, un esprit de démon. Je suis las du mariage.
  - Ou de ta femme.
- --- Cela serait difficile. A propos, veux-tu venir à Saint-Thomasd'Aquin avec moi voir l'enterrement de lord Grenville?
- -- Singulier passe-temps. Mais, reprit Ronquerolles, salt-on décidément la cause de sa mort?
- Son valet de chambre prétend qu'il est resté pendant toute une nuit sur l'appui extérieur d'une fenêtre pour sauver l'hoaneur de sa maîtresse; et, il a fait diablement froid ces jours-ca!
- Ce dévouement serait très-estimable chez nous autres, vieux routiers; mais lord Greuville est jeune, et.... anglais. Ces anglais veulent toujours se singulariser.
  - Bah! répondit d'Aiglemont, ces traits d'héroisme dépendent

de la femme qui les inspire, et ce n'est certes pas pour la mienne que ce pauvre Arthur est mort!

11

## SOLFFBANCES INCONNESS.

Entre la netite rivière du Loing et la Seine, s'étend une vaste plaine bordée par la forêt de Fontainebleau, par les villes de Moret, de Nemours et de Montercau. Cet aride pays n'offre à la vue que de rares monticules : parfois , an milieu des champs , quelques carrés de bois qui servent de retraite au gibier : mis , portout, ces lignes sans fin , grises ou jaundires , narticulières aux horizons de la Sologne, de la Beauce et du Berri. Au milieu de cette plaine. entre Moret et Montereau , le voyagenr apercoit un vieux château nommé Saint-Lange, dont les abords ne manquent ni de grandeur ni de majesté. C'est de magnifiques avenues d'ormes, des fossés, de longs murs d'enceinte , des jardins immenses, et les vastes constructions seigneuriales, qui pour être bâtics voulaient les profits de la maltôte, ceux des fermes générales, les concussions autorisées, on les grandes fortunes aristocratiques détruites aujourd'hui par le marteau du Code civil. Si l'artiste ou quelque réveur vient à s'égarer par hasard dans les chemius à profondes ormères ou dans les terres fortes qui défendent l'abord de ce pays, il se demande par quel caprice ce poétique château fut jeté dans cette savane de blé. dans ce désert de craie , de marne et de sables où la gajeté meurt. on la tristesse naît infaillablement, on l'âme est incessamment fatiquée par une solitude sans voix , par un horizon monotone, beautés négatives, mais favorables aux souffrances qui ne veulent pas de consolations

Une jeune femme, celébre à Paris par sa grâce, par sa figure, par son opprit, et dont le position sociale, dout le fortune résient en harmonie avec sa haute celébrité, vint, a us grand économent du potitige, ritué à un mille environ de Samt-Lange, s'yê bailoi vers la fin de l'année 1820. Los fermières et les paysans n'avaient point vu produit considérable, la terre était abandonnée aux soins d'un résience et garde par d'anciens serviteures. Aussi le voryes de ma-

dante la marquise causa-té une serte d'émoi dans le pays. Plusieurs personnes étaient groupées au bout du tallage, dans la cour d'une méchante auberge, sie à l'embranchement des routes de Nemourset de Vorets, pour voir passer une calèche qui allait assez lentements, car les maquises était venue de Paris aves ess chieraus. Sur le desant de la voiture, la femme de chaimbre tenait une petite fille plas songresse que riesus. La mère giastia ut nodu, comune un morbond envoyé par les médecans à la campagne. La physionomie abattue de cette guene femme délicite contents for pur les politiques de village, suxqueis sun arrivée à Sint-Lange avait fait concevoir l'espéranse d'un mouvement quéconque dans la commone. Certa tout espèce de mouvement était visiblement antipathique à cette fenume endo-toir.

La plus forte tête du village de Saint-Lange déclara le soir au cabaret, dans la chambre où buvaient les notables, que, d'après la tristesse empreinte sur les traits de madame la marquise, elle devait être minée. En l'absence de monsieur le marquis, que les ionrnaux désignaient comme devant accompagner le duc d'Angoulème en Espagne, elle allait économiser à Saint-Lange les sommes nécessaires à l'acquittement des différences dues par suite de fausses spéculations faites à la Bourse. Le marquis étaut un des nius grosiqueurs. Peut-être la terre serait-elle vendue par netits lots. Il v aurait alors de hous couns à faire. Chacun devait songer à compter ses écus, les tirer de leur cachette, énumérer ses ressources, afin d'avoir sa nart dans l'abattis de Saint-Lange. Cet avenir parut si bean que chaque notable, impatient de savoir s'il était fondé, nensa aux movens d'apprendre la vérité par les gens du château : mais ancun d'enx ne put donner de lumières sur la catastronhe qui amenait leur maîtresse, au commencement de l'hiver, dans son vieux château de Saint-Lango, tandis qu'elle possédait d'antres terres renommées par la gajeté des aspects et par la beauté des jardins. Monsieur le maire vint pour présenter ses hommages à Madame : mais il ne fut nas rocu. Après le maire, le régisseur se présenta sans ulus de succès.

Madame la marquise ne sortant de sa chambre que pour la laisser arranger, et demeurant, pendant ce tempe, dans un petit allon voisio où elle dinait, si l'on pout appeler diner se mettre à une table, y regarder les mets avec dégoût, et en prendre précisément la dose nécessière pour pa sa mourir de faim. Puis delle revenait aussifit à le le révenait aussifit à la berghe antique où, dês le matin, elle s'asseyant dans l'embraure de la seule festire qui c'elairit a chambre. Elle ne vegait sa fille que pendant le peu d'intinats camployés par son trèste repas, et centre parsiacité le la soufirie avec peune. Ne fallaral pas des dou-leurs insoultes pour faire taire, chez une jeune femme, le sentiment maternet! Aucun de se gene n'avit accès apprès d'élé. Sa feume de chambre était la seule personne dont les services las plaissent. Elle esigas un alième adont alors des châteus, a fill deu albei pour lois d'éleir. Il lui était si difficile de supporter le moindre ben't que autre product eva de la chambre de la companie de chambre de la companie de la com

La marquise, laissée à elle-même, nut donc rester narfaitement. silencieuse au milieu du silence qu'elle avait établi autour d'elle, et n'eut aucune occasion de quitter la chambre tendue de tapisseries où mourut sa grand'mère, et où elle était venue pour y mourir doucoment, sans térmoins, sans importunités, sans subir les fausses démonstrations des égolsmes fardés d'affection qui , dans les villes . donneut aux mourants une double agonie. Cette femme avait vingtsix ans. A cet age, une âme encore pleine de poétiques illusions aime à savourer la mort, quand elle lui semble bienfaisante. Mais la mort a de la coquetterie pour les jeunes gens: pour eux, elle s'avance et se retire , se montre et se cache ; sa lenteur les désenchante d'elle, et l'incertitude que leur cause son lendemain finit par les rejeter dans le monde où ils rencontreront la douleur, qui, plus impitoyable que ne l'est la mort, les frappera sans se laisser attendre. Or, cette femme qui se refusait à vivre allait éprouver l'amertume de ces retardements au fond de sa solitude, et y faire, dans une appuie morale que la mort no terminorait pas, un terrible anprentasage d'égoisme qui devait lui déflorer le cœur et le faconner att monde

Ge cruel et triste emeignement est toujours le fruit de nos premières douleurs. La marquise soulfrait vérliablement pour la première et pour la soule lois de sai te peut-être. En effet, ne serait-ce pas une erreur de croire que les sentiments se reproduisent? Une fais éclos, s'existent-lis pas toujours au fond du cœur? Ils s'y apaisent et s'er péveillées au gré des accidents de la vie; unisi lis v resteut, et bour sécour modifie nécessairement l'âme. Ainse , tout sentiment n'aurait qu'un grand jour, le jour plus on moins long de sa presurère tempête. Amsi, la douleur, le plus constant de nos sentiments , ne serait vive im'à sa première irruntion; et ses autres atteintes traient en s'affaiblissant, soit par notre accoutumance à ses crises, soit par une loi de notre nature qui, pour se maintenir vivante, oppose à cette force destructive une force évale mais inerte, prise dans les calculs de l'égoisme. Mais, entre toutes les souffrances, à laquelle appartiendra ce nom de douleur? La perte des parents est un chagrin auquel la nature a préparé les hommes : le mal physique est passager, n'embrasse pas l'ame; et s'il persiste, ce n'est plus un mal, c'est la mort. Ou'une jeune femme perde un nouveau-ne, l'amour conjugal lui a bientôt donné un successeur. Cette affliction est passagère aussi. Enfin , ces peines et beaucoup d'autres semblables sont, en quelque sorte, des coups, des blessures : mais aucune p'affecte la vitalité dans son essence, et il faut qu'elles se succèdent étrangement pour tuer le sentiment qui nous porte à chercher le bonheur. La grande, la vraie douleur serait donc un mal assez meurtrier pour étreundre à la fois le passé. le présent et l'avenir, ne lausser aucune partie de la vie dans son intégrité, dénaturer à jamais la pensée, s'inscrire inaltérablement sur les lèvres et sur le front, briser ou détendre les ressorts du plaisir, en mettant dans l'âme un principe de dégoût pour toute chose de ce monde. Encore, pour être immense, pour ainsi peser sur l'âme et sur le corps, ce mal devrait arriver en un moment de la vie où toutes les forces de l'âme et du corps sont jeunes, et foudrover un cœur bien vivant. Le mal fait alors une large plate; grando est la souffrance; ét nui être ne peut sortir de cette maladie sans quelque poétique changement ; ou il prend la zoute du ciel, ou, s'il demeure ici-bas, il rentre dans le monde pour mentir au monde, pour v jouer un rôle : il connaît dés lors la coulisse où l'on se retire pour calculer, pleurer, plaisanter. Après cette crise solennelle, il n'existe plus de mystères dans la vie sociale qui dès lors est irrévocablement jugée. Chez les jeunes femmes qui ont l'âge de la marquise, cette première, cette plus poignante de toutes les douleurs, est toujours causée par le même fait, La femme et surtout la jeune femme, aussi grande par l'âme qu'elle l'est par la beauté, ne manque jamais à mettre sa vie là où la nature, le sentiment et la soriété la poussent à la jeter tout entière. Si cette vie vient à lui faillir et si elle reste sur terre, elle y expérimente les plus cruelles souffrances, par la raison qui rend le premier amour le plus bean de tons les seuriments. Porquoi o enalher un 3-t-i Jannis eu al peintre ni poite? Mais peut-la se peindre, peut-il se chanter? Non, la nature des douleurs qu'il regendre se refuse à l'analyse et aux couleurs de l'Art. D'all'urse, ces souffrances ne son jamas conflètes ; pour en consoler une femme, il haut savoir les dermes; car, traignars amir marmet embrassées et régliassument resenute, alles democret dans l'amo comme une avalanche qui, en tombant dans un vallée, y d'aprade tout avant de 5 y faire une place.

La marquise était alors en proje à ces souffrances qui resteront long-temps inconnues, parce que tout dans le monde les condamne : tandis que le sentiment les caresse, et que la conscience d'une femme vrate les lui justifie tomours. Il en est de ces douleurs comme de ces enfants infailliblement renoussés de la vie, et mai tiennent au cœur des mères par des hens plus forts one ceux des enfants heureusement doués. Jamais peut - être cette épouvantable catastrophe qui tue tout ce qu'il y a de vie en dehors de pous n'avait été aussi vive, aussi complète, aussi cruellement agrandie nar les circonstances qu'elle venait de l'être nour la maromise. Un bomme aimé, ieune et généreux, de qui elle n'avait iamais exancé les désirs afin d'obéir aux lois du moudé, était mort pour lui sauver ce que la société pomme l'honneur d'une femme. A qui pouvait-elle dire : Je souffre ! Ses larmes auraient offensé son mari . cause première de la catastrophe. Les lois, les mœurs proscrivaient ses plaintes : une amie en eût jour, un homme en eût spéculé. Non. cette nauvre affligée ne nouvait pleurer à son aise que dans un désert, y dévorer sa souffrance ou être dévorée par elle, mourir ou tuer quelque chose en elle , sa conscience peut - être. Denuis quelques jours, elle restait les yeux attachés sur un horizon plat où, comme dans sa vie à venir, il n'y avait rien à chercher, rien à espérer, où tout se voyait d'un seul coup d'œil, et où elle rencontrait les inages de la froide désolation qui lui déchirait incessamment le cœur. Les matinées de brouillard, un ciel d'une clarté faible, des nuées courant près de la terre sons un dais prisêtre conveniment aux phases de sa maladie morale. Son cœur ne se serrait pas, n'était pas plus ou moins flétri ; non , sa nature fraiche et fleurie se pétrifiait par la lente action d'une douleur intolérable parce qu'elle était sans but, Elle souffrait par elle et pour elle. Souffrir ainsi n'est-ce nas mettre le pied dans l'évoisme? Anssi d'horribles pensées ini traversaientelles la conscience en la lui blessant. Elle s'interrogeait avec honne for et se trouvait double. Il y avait en elle une femme qui raisonnait. et une femme qui sentait, une femme qui souffrait et une femme qui ne voulait plus souffrir. Elle se reportait aux ioies de son enfance, écoulée sans qu'elle en ent senti le bonheur, et dont les limnides images revenaient en foule comme nour lui accuser les décentions d'un mariage convenable aux veux du monde, horrible en réalité. A quoi lui avaient servi les belles nudeurs de sa ionnesse . ses plaisirs réprupés et les sacrifices faits au monde ? Quoique tout en elle exprimat et attendit l'amour, elle se demandait pourquei maintenant l'harmonie de ses mouvements, son sourire et sa grâce? Elle n'aimait nas plus à se sentir fraiche et voluntueuse qu'on n'aime un son rénété saus but. Sa beauté même lui était insurportable, comme une chose mutile. Elle entrevovait avec horreur mus désormais elle ne nouvait plus être une créature complète. Son met intérieur n'avait - il pas perdu la faculté de goûter les impressions dans ce neuf délicieux qui prête tant d'allégresse à la vie? A l'avenir. la plunant de ses sensations seraient souvent aussitöt effacées que recues, et beaucoup de celles qui jades l'auraient émue allaient lui desenir indifférentes. Après l'enfance de la créature vient l'enfance du cœur. Or, son amant avait emporté dans la tombe cette seconde enfance. Jenne encore par ses désirs , elle n'avait plus cette entière iennesse d'âme oui donne à tout dans le vie sa valeur et sa saveur. Ne narderait-elle nas en elle un principe de tristesse, de défiance. qui ravirait à ses émotions four subite verdeur, leur entraînement? car rien ne nouvait plus lui rendre le bonheur qu'elle avait esnéré. nu'elle avait rêvé si beau. Ses premières larmes véritables éteignaient ce feu céleste qui éclaire les premières émotions du cœur. elle devait toujours pătir de u'être pas ce qu'elle aurait pu être. De cette croyance doit procéder le dégoût amer qui porte à détournes la tête quand de nouveau le plustr se présente. Elle ingenit alors la vie comme un vieillard près de la quatter. Quoign'elle se sentit reune. la masse de ses jours sans jouissances lui tombait sur l'âme, la lui écrasait et la faisait vieille avant le temps. Elle demandait au monde, par un cri de désespoir, co qu'il lui rendait en échange de l'aspour qui l'avait aidée à vivre et qu'elle avait perdu. Elle se demandait si dans ses amours évanouis, si chastes et si purs, la pensée n'avant pas été plus criminelle que l'action. Elle se faisait coupable à plaisir pour instalter au proude et pour se consoler de ne pas avoir eu avec celul qu'elle pleurait cette communication parfaite qui , en superposant les âmes l'une à l'autre, amoindrit la douleur de celle qui reste par la certitude d'avoir entièrement joui du bonbeur, d'avoir su pleinement le donner, et de garder en soi une empreinte de celle qui n'est plus. Elle était mécontente comme une actrice qui a manqué son rôle, car cette douleur lui attaquait toutes les fibres, le cepur et la tête. Si la nature était froissée dans ses vœux les plus intimes. la vanité n'était pas moins blessée que la bonté qui porte la femme à se sacrifier. Puis, en soulevant toutes les questions, en remuant tous les ressorts des différentes existences que nous donnent les natures sociale, morale et physique, elle relàchait si bien les forces de l'âme, qu'au milien des réflexions les plus contradictoires elle pe pouvait rien saisir. Aussi parfois, quand le brouillard tombait, ouvrait-elle sa fenêtre, en y restant sans pensée, occupée à respirer machinalement l'odeur humide et terreuse énandue dans les airs debout, immobile, idiote en annarence, car les hourdonnements de sa douleur la rendaient également sourde aux harmonies de la nature et aux charmes de la pensée.

Un jour, vers midi, mounent où le soleil avait éclairei le temps, as femme de chambre entra sans ordre et lus dit : — Vote la quatrième fois que mousiour le curé vient pour voir unsdame la marquise y et il instate aujourd'hui si résolument, que nous ne savonsplus que lui répondre.

il veut sans doute quelque argent pour les pauvres de la commune, prenez vingt-ciuq louis et portez-les-lus de ma part.

 Madame, dit la femme de chambre en revenant un moment après, monsseur le curé refuse de prendre l'argent et désire vous parier.

 — Qu'il vienne donc! répondit la marquise en laissant échapper en gente d'humeur qui pronostiquait une triste réception au prêtre de qui elle voulut sans doute éviter les persécutions par une explication courte et franche.

La marques avat perdo as mère en basigo, es son éducation fauturellement influencée par le rédenente que, pendant la révolution, déanou les lieus relagieux en France. La plété est une vertu de femme que les femmes senées se transmetent hien , et la marquée était on enfant du dir-huilémen séche dont les croyances phi-lossphanges forent celles de son père. Elle ne miralt autume pratiprent de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme de la comme de dont l'utilité lui paraissait contestable. Dans la situation où elle se trouvait, la voix de la religion ne pouvait qu'envenumer ses maux ; puis, elle ne croyait guère aux curés de village, ni à leurs lumières: elle résolut donc de mettre le sien à sa place , sans aigreur , et de s'en débarrasser à la manière des riches, par un bienfait. Le curé vint, et son aspect ne changea pas les idées de la marquise. Elle vit un gros petit homme à ventre saillant, à figure rougeaude, mais vieille et rulée, qui affectant de source et qui souriait mal: son crâne chauve et transversalement sillonné de rides nombreuses retombait en quart de cercle sur son visage et le rapetissait : quelques cheveux blancs garmssaient le bas de la tête au-dessus de la nuque et revenannt en avant vers les oreilles. Néanmoins, la physionomie de ce prêtre avait été celle d'un homme naturellement gai. Ses grosses lèvres, son nez légèrement retroussé, son menton, qui disnaraissait dans un double pli de rides, témoignaient d'un heureux caractère. La marquise n'apercut d'abord que ces traits principaux : mais, à la première parole que lui dit le prêtre, elle fut frappée par la douceur de cette voix : elle le regarda plus attentivement, et remarqua sous ses sourcils grisonnants des yeux qui avaient pleuré; puis le contour de sa joue, vue de profil, donnait à sa tête une si auguste expression de douleur, que la marquise trouva un homme dans ce curé.

- Valaine la marquise. Jes riches ne nous apparamenent que quand às souffrest; et les souffrance d'une femme naurèle, jeune, helle, riche, qui n'a perdu ni oufants ni parents, se devanent et sont causées par des Blessures dunt les Gancements ne peuvent être adoucés que par la religion. Notre dime etc. de dagger, madame. Le ne vous parle pas en ce monent de l'autre vie qui nous attend l'Non, ju me sip pas a conférionnal. Alsi n'etcel pas de mon devoir de vous réchirer sur l'avenir de voire veistence sociale? Yous pardonneres donc a un vieille d'une importantifé dout l'objet et vote benheur.
- Le bonbeur, monsieur, il n'en est plus pour moi. Je vous appartiendrai bientôt, comme vous le dites, mais pour toujours.
- Non, madame, rous ne mourrez pas de la douleur qui vous oppresse et se peint dans vos traits. Si vous artiez de un unourir, vous ne seriez pas à Ssint-Lange, hous périssous meins par les effets d'un regret certain que par ceux des espérances trompées. J'ai conou de plus intéérables, de plus terribles douleurs qui n'out pas douné la mort.

La marquise fit un signe d'incrédulité.

 Madame, je sais un homme dont le malheur fut si grand, que vos peines vous sembleraient légères si vous les compariez aux siennes.

Soit que sa longue solitude commençat à lun peser, soit qu'elle dit intéressée par la perapective de pouvoir épancher dans un cosur ami ses pensées douloureuses, elle regarda le curé d'un air interrogatif auquet il était impossible de se méprendre. — Madame, reprit le prêtre, cet homme étaut un pére que, d'une

famille autrefois nombreuse, n'avait plus que trois enfants. Il avait successivement perdu ses parents, puis une fille et une femme, toutes deux bien années. Il restait seul, au fond d'une province, dans un petit domaine où il avait été long-temps heureux. Ses trois fils étaient à l'armée, et chacun d'eux avait un grade proportionné à son temos de service. Dans les Cent-Jours , l'ainé nassa dans la Garde. et devint colonel : le seune était chef de bataillon dans l'artillerie . et le cadet avait le grade de chef d'escadron dans les dragons. Madame, ces trois enfants aimaient leur père autant qu'ils étaient aimés nar lut. Si vous connaissiez bien l'insonciance des iennes gens qui. emportés par leurs passions, n'ont jamais de temps à donner aux affections de la familie, vous comprendriez par un seul fait la vivacité de leur affection pour un pauvre vicillard isolé qui ne vivait plus que par eux et pour eux. Il ne se passait pas de semaine qu'il ne recht une lettre de l'un de ses enfants. Mais aussi n'avait-il iamais été pour eux pi faible, ce qui diminue le respect des enfants : ni injustement sévère, ce qui les froisse ; ni avare de sacrifices, ce qui les détache. Non, il avait été plus qu'un père, il s'était fait leur frère , leur ami, Enfin , il alla leur dire adieu à Paris lors de leur départ pour la Belgique ; il voulait voir s'ils avaient de bons chevaux , si rien ne leur manquait. Les voilà partis , le père revient chez lui. La guerre commence, il recoit des lettres écrates de Fleurus, de Ligny, tout allait bien. La bataille de Waterloo se livre . vous en connaissez le résultat. La France fut mise en deuil d'un seul coup. Toutes les familles étaient dans la plus profonde anxiété. Lui , vous comprenez , madame , il attendant ; il n'avait ni trêve mi renos: il lisait les gazettes, il allait tous les jours à la poste lui-même. Ln soir, on lui apponce le domestique de son fits le colonel, il voit cet homme monté sur le cheval de son maître , il n'y eut pas de question à faire : le colonel était mort, coupé en deux par un boulet. Vers la fin de la soirée, arrive à pied le domestique du plus jounci; le plus jeune était mort le lendeusin de la batalile. Enfin, à jounnie, plus jeune était mort le l'entedeusin de la batalile. Enfin, à la tête daquel, en si peu de temps, ce pauve père avait placé toute si le. Osi, malamen, thé faint tout touble! A prèt une pause, le prêtre ayant vanous ses émotions, ajouta ces pareles d'une vois donce : — El le père est resté vivant, madanen. Il a compris que si Dieu le laissoit sur la terre, il devrat continuer d'y souffire, et il y souffire; mais il s'est juée dans le sein de la religion. Que pouvait eller l'a la marque leva le vegar sur le viage de ce card, deven sublime de trisiesse et de résegnation, et attendit ce unet qui ou arrach due plueur s: — Prêtre l'madame, il était soré par les louis arrach due plueur s: — Prêtre l'andame, il était soré par les

larmes, avant de l'être au pied des autels. Le silence régna pendant un moment. La marquise et le curé regurdèrent par la fenètre l'horizon brumeux, comme s'ils pouvaient y voir ceux qui d'étaient nus.

- Non pas prêtre dans une ville, mas simple curé, reprit-il.
  - A Saint-Lange? dit-elle en s'essuyant les yeux.
  - Oui, madame.

Jamais la majesté de la douleur ne s'était montrée plus grande à Julie; et ce ous, madame, lus tombait à mêune le cour comme le poids d'une douleur infanie. Cette voix qui résonatait doucement à l'orcille troublait les entrailles. Ah! c'était blen la voir da mailteur, cette voix pleine, grave, et qui semble charière de phétieur.

- finides.

   Monsieur, dit presque respectueusement la marquise, et si je ne meurs pas, que deviendrai-je donc?
  - Madame, n'avez-vous pas un enfant?
  - Madame, n'avez-vous pas un enfant
     Oul, dit-elle froidement.

Le curé jeta sur cette femme un regard semblable à celui que lance un médecin sur un unalade en danger, et résolut de faire tous ses efforts pour la disputer au génie du mal qui étendait déjà la main sur elle.

— Yous le voyes, madante, nous devous virre avec nos douleurs, et la religion seule nous offre des consolations vraies. Mo permettres-tous de revenir vous faire entendre la vois d'un bonne qui sui sympathiser avec toutes les peines, et qui, je le cross, n'a rien de hien effiravant?

- Out, monsieur, venez. Je vous remercie d'avoir pensé à moi.

- Eh! bien, madame, à bientôt.

Cette visite détendit pour ainsi dire l'âme de la marquise , dont les forces avaient été trop violemment excitées par le chagrin et par la solitude. Le prêtre lui laissa dans le cœur un parfum balsatnique et le salutaire retentissement des paroles religieuses. Puis elle éprouva cette espèce de satisfaction qui réjonit le prisonaier quand, après avoir reconnu la profondeur de sa solitude et la pesanteur de ses chaînes, il rencontre un voisin qui france à la muraille en lui faisant rendre un son par lequel s'expriment des nensées communes. Elle avait un confident inespéré. Mais elle retomba bientôt dans ses amères contemplations, et se dit, comme le prisonnier, qu'un compagnon de douleur n'allégerait ni ses liens ni son avenir. Le curé n'avait pas voulu trop effaroucher dans une première visité une douleur tout égoiste : mais il espéra, grâce à son art, pouvoir faire faire des progrès à la religion dans une seconde entrevue. Le surlendemain, il vint en effet, et l'accueit de la marquise lui prouva que sa visite était désirée.

— Eb! bien, madame la marquise, dit le vieillard, aver-vous un peu songé à la masse des souffrances humaines? avez-vous élevé les yeux vers le ciel? y avez-vous vu cette immensité de mondes qui, en dimineant notre importance, en écrasant nos vanités, amoindrit nos douleurs?

— Non, monsteur, dit-elle. Les lots sociales me pèsent trop sur le cœur et me le déchirent trop virement pour que je poisse m'ékerer dans les cieux. Mais les lois ne sont peut-être pas aussi cruelles que le sont les usages du monde. Oh! le monde!

 Nous devons, madame, obéir aux uns et aux autres : la loi est la parole, et les usages sont les actions de la société.

— Obřeř à la sociédé ... reprů la marquise en laissant échapper ang geste d'horreur. Ré! monister, town os mans risement de la. Dien a's pas fait mus scule lut de mallueur; mais en se réunissant les hommes ont feunes son currer. Nous sommes, nous formes, plus mathraîtes par la civilisation que novs ne le serions par la nature. La nature anos impose des peines physiques que vous a l'ave par adoucies, et la chilisation a de-Vorigé des sentiments que vous trompes incressamment. La nature étouffe les tives faibles, vous les mondiennes à verre pour les livres à un constant natifieur. Le mariage, institution sur laquelle s'appuile arjourd'huil la sciété, nous e fais senit à nous verdes tout l'ordivé; pour l'hommes la liberté,

pour la feunne des désoirs. Nous vous devous toute notre sue, voes un nous devent de la vôtre que de rares instants. Enfin l'homme fait un choir lo 40 nous nous somettess aveuglément. Ob! monnieur, à vous je puis tout dire. Hé bien, le mariage, tel qu'il se pracique aujourd'hu, me semble être une prestutuien legida. Il soon teles mes soulfirances. Mais moi senie paruil se mabheureuses créatures à fiasilement accouplées je dois garder le silence! moi seule suit l'auteur du maj. j'à voulu mon mariage.

Elle s'arrêta, versa des pleurs amers et resta silencieuse.

 Dans cette profonde misère, au milieu de cet océan de dou leur, reprit-elle, j'avas trouté quelques sables où je posais les pieds, ou je souffrais à mon aise; un ouragau a tout emporté. Me voilt seule, sans appui, trop faible contre les orages.

- Nous ne sommes jamais faibles quand Dieu est avec nous, dit le prêtre. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'affections à satisfaire ici-bas, n'3 avez-vous pas des devoirs à remplir?
- Toujours des deviorts s'écris-t-elle avec une sorte d'impalience. Masso dont pour noi le sentiments qui nous deunest la force de les accomplir ? Mousieur, rien de rien on rien pour rien est une des plus justes lois de la nature et morelle et physique. Vonriet-ro-vous que ces arbers produissent leurs freuilleges ams la sève qui les fait échore ? L'Aune a sa sève ausss ? Chez moi la sève est tarie dans sa source.
- Je ne vous parlerat pas des sentiments religieux qui engendrent la résignation, dit le curé; mais la maternité, madame, n'estelle donc pas...?
- Arriez, moniseur I di la marquise. Are vous je seral varie. Helbs 1 je ne jud Firer debormis vere personue; je sini condamnie à la fansseté; le monde ceige de continuelles grimares, et sous peine d'opprobre nous ordonne d'obbré à se convenients. Il existe deux maternistes, monseur. J'ignorais jodis de telles distinctions ; aujourd bui je les sais, to ne nois mère qu'à moiste, mieux vaodrais pas l'être du tout. Hében c'est pas de draf 'O B. le l'évoissex pas l'Saint-Lange est un abbune où se sont emplostus bien des sontierness faux, d'où se sont élancées de sinistres leures, où se sont écrudifs les fréles édifices des lois anti-naturelles. J'ai un enfant, clas suffit je sois mère, anna le vent le loi. Hais vous, monseur, qua avet une âme a détactement compatissante, pent-être compender-avous leur c'est d'une nature founce qu'à a la sinis pénétrer

dans son cour ancon sentiment factice. Then me more a mais rene crois nas manquer à ses lois en cédant aux affections ou'il a mises dans mon âme, et voici ce que i'v ai trouvé. Lu enfant, monsieur, n'est-il pas l'image de deux êtres, le fruit de deux sentiments librement confordus? S'il no tient nas à toutes les fibres du corps comme à toutes les tendresses du cœur, s'il ne rappelle nas de délicacuses amours : les temps : les lieux où ces deux êtres furent henreux, et leur langage plein de musiques humaines, et leurs suaves idees, cet enfant est une création manquée. Qui , pour eux, il doit être une ravissante miniature où se retrouvent les poèmes de leur double vie socrète : il doit leur offrir une source d'émotions fécondes , être à la fois tout leur passé , tout leur avenir. Ma nauvre netite Hélène est l'enfant de son père . l'enfant du devoir et du hasard : elle ne rencontre en moi que l'instinct de la fenune. la loi qui nous pousse irrésistiblement à protéger la créature née dans nos flancs. Je suis irréprochable , socialement parlant. Ne lui au-ie nas sacrifié ma vie et mon honbeur? Ses cris. émeuvent mes entrailles ; si elle tombait à l'eau , je m'y précipaterais pour l'aller reprendre. Mais elle n'est pas dans mon cœur. Ah f l'amour m'a fait rèser une maternité plus grande , plus complète, J'ai caressé dans un songe évanoui l'enfant que les désirs ont concu avant qu'il ne fût engendré, enfin cette delicieuse fleur née dans l'âme avant de naître au jour. Je suis pour Hélène ce que, dans l'ordre naturel, une mère doit être nour sa progéniture. Quand elle n'aura plus besoin de mor, tout sera dit : la cause éteinte, les effets cesserout. Si la femme a l'adorable privirége d'étendre sa maternité sur toute la vie de son enfant, n'est-ce pas aux rayonnements de sa concention morale qu'il faut attribuer cette divine persistance du sentiment? Quand l'enfant n'a pas eu l'âme de sa mère pour première envelonne, la maternité cesse donc alors dans son cœur. comme elle cesse chez les animaux. Cela est vrai, je le sens : à mesure que ma pauvre petite graudit, mon cœur se resserre. Les sacrifices que je lui ai faits m'ont déjà détachée d'elle , tandis que nour un autre enfant mon cœur aurait été , le le sens, inénusable : pour cet autre, rien n'aurait été sacrifice, tout eût été plaisir. Ici, monsieur, la raison, la relizion, tout en moi se trouve sans force contre mes sentiments. A-t-elle tort de vouloir mourir la femme qui n'est ni mère ni épouse, et qui, pour son malheur, a entrevu l'amour dans ses beautés infinies, la maternité dans ses joies illumitées? Que peut-elle devenir? Je vous dirai, moi, ce qu'elle éprouve! Cent fois durant le jour, cent fois durant la nuit, un frisson ébranle ma tête, mon cœur et mon corps quand quelque souvenir trop faiblement combatto m'apporte les mages d'un bonheur que le sunpose plus grand qu'il n'est. Ces cruelles fautaisses font palir mes sentiments, et le me dis : - Ou'aurait donc été ma vie si...? Elle se cacha le visage dans ses mains et fondit en larmes. -- Voilà le fond de mon cœur! reprit-elle. Un enfant de lui m'aurait fait accepter les plus horribles malheurs! Le Dieu qui mourut chargé de toutes les fautes de la terre me pardonnera cette nonsée mortelle pour moi; mais, ic le sais, le monde est implacable : nour fui mes paroles sont des blasphèmes, j'insulte à toutes ses lois. Ha 1 je voudrais faire la guerre à ce monde pour en renouveler les lois et les usages, nour les briser! Ne m'a-t-il nas blessée dans toutes mes idées, dans toutes mes fibres, dans tous mes sentiments, dans tous mes désirs, dans toutes mes espérances, dans l'avenir, dans le présent, dans le passé? Pour moi le jour est plein de ténèbres, la pensée est un glaive, mon cœur est une plaie, mon enfant est une négation, Oni , quand Hélène me parle , je lui voudrais une autre voix; quand elle me regarde, je lui voudrais d'autres yeux. Elle est là nour m'attester tout ce qui devrait être et tout ce qui n'est pas. Elle m'est insupportable! Je lui souris, je tâche de la dédommager des sentiments que je lui vole. Je souffre! oh! monsieur, je souffre trop pour pouvoir vivre. Et je passerai pour être une femme vertueuse! Et le n'ai pas commis de fautes! Et l'on m'honorera! J'al combattu l'amour involontaire auquel je ne devais pas céder : mais. si l'ai gardé ma foi physmue, ai-ie conservé mon cœur? Ceci, ditelle en appuvant la main droite sur son sem, n'a jamais été qu'à une seule créatore. Aussi mon enfant ne s'y trompe-t-il pas. Il existe des regards, une voir, des gestes de mère dont la force nétrit l'âme des enfants : et ma pauvre netite ne sent nas mon bras frémir, ma voix trembler, mes yeux s'amollir quand je la regarde. quand je lui parle ou quand je la prends. Elle me lance des regards accusateurs que le ne soutieus pas! Parfois le tremble de tronver en elle un tribunal où je serai condamnée sans être entendne. Fasse le ciel que la hame ne se mette pas un jour entre nous? Grand Dieu! ouvrez-moi plutôt la tombe, lassez-moi finir à Saint-Lange! Je veux aller dans le monde où je retrouverai mon autre âme , où je serai tout à fait mère! Oh! pardon, monsieur, je suis folle. Ces paroles m'étouffaient, jo les ai dites. Ah! vous pleurez aussi! vous ne me unépriserez pas. — Hôlène! Hêlène! ma fille, viens! s'écria-t-elle avec une sorte de désespoir en entendant son enfant qui revenait de sa promenade.

- La petite vint en riant et en criant; elle apportait un papillon qu'elle avant pris; mais, en voyant sa mère en pleurs, elle se tut, se mit près d'elle et se laissa baiser au front.
  - Elle sera hien belie , dit le nrêtre.
- Elle est tout son père, répondit la marquise en embrassant sa fille avec une chalcureuse expression comme pour s'acquitter d'une dette ou pour effacer un remords.

  — Yous avez chand, quaman.
  - Va , laisse-nous , mon ange , répondit la marquise.
- L'enfant s'en alla sans regret, sons regarders univer, heureuse presque de fair un usage triste comprennat déjà que les seniments qui s'y exprimaient lui étient controires. Le souvire cut Fannage, la luago, l'etyrecsion de la unternité. La narquise no pouvait pas sourire. Elle rougit en regardant le prêtre : cile avait expéré se moutre mêre, unais in elle ni son enfant n'avaient su mentir. En c'îlet, les balsers d'une femme sincère ont un miel divin si mentie nettre dans crête caresce une dan, un fes sohidi par lequel le cœur est pônêrs'. Les baisers démués de cette onction su-vouveuses mont partes et seex. Le prêter avait senti cette différence : il put sonder l'ablanc qui se trouve entre la maternaté de la chair et la maternaté de la chair et la maternaté de la cour. Aussi, apples avoir jeds sur cette fenume un regard inquisiteur, il lini étt :— Yous avez raison, medame, il vandaris mèmes pour vous étre monte.
- Ab I vou comprouer me souffrances, je le vois, répondis-elle, puisque vous, préret rhéciles, de téue et approuver les funetes ne fréshations qu'elles m'out impréres, Oui ; Ja vou'u me donner la sont qu'elles m'out impréres, Oui ; Ja vou'u me donner la mont qui average decessire pour accomplés non mont que réalité l'une production dessein. Non corps a été lévie quand mon lane était forte, et quand dessein. Non corps a été lévie quand mon lane était forte, et quand dessein. Non corps a été lévie quand mon lane était forte, et quand es ma main su terminait plus, mon me reliafit i l'igneme le secret de ces combats et de ces alternatives. Je mis sams doute bien tris-entenent femme, sans persistance d'une ses voloiries, fire sevie-ment un pour autrer. Je une ma'priret l'a vour, quand unes gens dommiens, plaisis à la préce d'une consequencent qu'ent de la doutre d'une sont de la contrage quant qu'en de la destruction. Je vous confesse mos fai-

redesensis coorageuse. Dans un de ces moments j'ai pris du laudanum; mais j'ai souffert et ne suis pas morte. J'avans cru boire tout ce que contenait le flacon, et ie m'étais arrêtée à moutié.

— Yous êtec perdue, madame, dit le curé gravement et d'une voix pleine de Jarmes. Yous rentrerez dans le monde et vous tromperze le monde; vous y chercherez, yous y trouverez ce que vous regardez comme une compensation à vos main; puis vous porterez un jour la pcine de vos plaifrs...

- Moi, s'écria-t-elle, j'irais livrer au premier fourbe qui saura joner la comédie d'une passion les dernières, les plus précieuses richeses de mon cour, et corromore ma vie nour un moment de douteux plasir? Non? mon âme sera consumée par une flamme pure. Monsieur, tous les hommes ont les sens de leur sexe : mais celui qui en a l'ame et qui satisfait ainsi à toutes les exigences de notre nature, dont la mélodieuse harmonie ne s'émeut jamais que sous la pression des sentiments; celui-là ne se rencontre pas deux fois dans notre existence. Mon avenir est borrible, le le sais : la femme n'est rien sans l'amour, la beauté n'est rien sans le plaisir : mais le monde ne réprouverait-il pas mon bonheur, s'il se présentant encore à moi? Je dots à ma fille une mère honorée. Ah! je suis jetée dans un cercle de fer d'où je ne puis sortir sans ignominie. Les devoirs de famille, accountlis suns récompense, m'enquieront; le mandurar la vie : mais ma fille aura du moins un beau semblant de mère. Je lui rendrat des trésors de vertu, pour remplacer les trésors d'affection dont je l'aurai frustrée. Je ne désire même pas vivre pour goûter les jouissances que donne aux mères le bonheur de leurs cufants. Je ne crois pas au bonheur. Quel sera le sort d'Hélène? le mien sans doute. Onels movens ont les mères d'assurer à leurs filles que l'homme auquel elles les livrent sera un énoux selon leur cœur ? Vous honnissez de nauvres créatures qui se vendent nour quelques écus à un homme qui passe, la faim et le besoin absolvent ces unions éphémères; tandis que la société tolère, encourage l'union immédiate, hien autrement horrible, d'une ienne fille candide et d'un homme qu'elle n'a pas vu trois mois durant ; elle est vendue pour toute sa vie. Il est vrai que le prix est élevé! Si, en ne lui permettant aucune compensation à ses douleurs, vons l'honoriez; mais non, le monde calomuse les plus vertueuses d'entre nous ! Telle est notre destinée, vue sous ses deux faces : une prostitution publique et la bonte, une prostitution secrète et le malheur. Quant aux pauvres filles sans dot, elles deviennent folles, elles meurent; pour elles aucune pitié! La beauté, les vertus ne sont pas des valeurs dats votre baser humain, et vous sontmer. Sociéé ce repaire d'egoime. Mais exbérédez les femmes! au moins accomplieze-vous ainsi use loi de nature en cloisissant vos compagnes, en les épousant a greé des seurs du cœur.

- Madame, vos discours me prouvent que ni l'esprit de famille ni l'esprit religieux ne vous toucheut, Aussi n'hésiterez-sous pas entre l'égoisme social qui vous blesse et l'égoisme de la créature qui vous fera souhaiter des jouissances...
- La famille, monsieur, existe-t-elle? Je nie la famille dans une sociale qui, à la mort du père ou de la mère, partage les blens et dit à chacum d'aller de son cité. La famille est une association temporaire et fortuite que dissout promptement la mort. Nos lois out brisé les maisons, les héritages, la pérennité des exemples et des traditions. Je ne vois que décombres autour de nuré.
- Madame, vous ne resiendrez à Dieu que quand sa mais s'appesanirs aux rouss, et je soubaite que vous syea sace de temps pour faire votre para vec hil. Vous chrercher vos consolatous en abaisant les year sur la terte, as lieu de les lever vers les cienx. Le philosophisme et l'initérêt personnel out attaqué votre cœur ; vous tes soudre à la voir de la religion, comme le sout les enfants de ce siècle saus croyance I Les plairirs du monde n'ougendress que des souffrance. Vous allez changer de doubleux, voible et des souffrances. Vous allez changer de doubleux, voible
- Je ferai mentir votre prophétie, dit-elle en souriant avec amertume, je serai fidèle à celui qui mourut pour moi.
- La douleur, répondit-il, n'est viable que dans les âmes préparées par la religion.
- Il baiss respectueuement les yeux pour ne pas lauser vour les douttes qui pouveinte se peindre dans son regant. L'écestpe des plaintes échappées à la marquise l'avait contrisé. En reconnaissant le meir humans sons sen mille formes, il désespéra de ramoffic ce centr que le mal avait deseché au lieu de l'attendrir, et oè le grain du S'enserr écliest ne devait pas germes, pusque sa voix donce y dait écosifée par la grande et terrible chameur de l'égissans. Néamoins il déploya la constance de l'apotre, et rosint à plasseurs represses, toujours rament par l'espoir de lourare à blus cette lane si noble et il fêter; mais il perdit courage le jour où il s'aperqui que la marquise a rhimals à causer avec lui que parce qu'élle trou-

vait de la douceur à parler de celui qui n'était plus. Il ne veolut para ravier som ministère cas feitant le complisant de me passion; il ceus auss entretiens, et revint par degrés aux formules et aux leux commune de la conversation. Le printerparrier. La marquise trouva des diatresses à las prodonde tristeuse, et s'occupa par désenvement de sa terre, on elle se plut à ordonner quelques traux. An mois d'octobre, elle quitt ann vieux châteur de Saint-Lange, on elle était redevance fraithe et helle dans l'oniveté d'une doucer qui, d'abort violent comme un disque lancé viagurensement, sanif fini par s'autoviri dans la mélancolle, comme s'arrête daque qurés des occiliations grandellement plus fillèsse. La mèlancolle se compose d'une sunte de sembhalles octiliations morales and la première touche au désespoir et la dernière au palisir; dans la junesse, elle est le crépuseule du matin; dans la vieillose, ce-lui de suit.

Quand sa calèche passa par le village, la marquise reçut le salut du curé qui reveusit de l'église à son presbytère; mais en y répondant, elle haissa les yeux et détourna la tête pour ne pas le revoir. Le prêtre avait trop raison contre cette passve Artémise d'Éphèse.

111.

## A TRENTE ANS.

I n jeune homme de haute engérance, et qui apparticait à l'une de ce mainons hinoriques dont les nous avent toigoines, au dipol notime des lois, intimentent librà la gioire de la Prance, sa travasit au bai che mainent le Frimain. Cette d'une loi artis donne d'engénes lettres de recommandation pour deux on trois de sea annes à Napies. Monseure Alarie de Vandrousee, austs se nomain le Jenne homme, vossit l'en rumercier et prendre congé, Après assis accomplis phaiseur aussissions avec latest. Vandenesse avait éété récomment attaché à l'on de nos ministres pléalpotentaires curvojés au complés de Lavasitadh, et vossit il reputile des ouveaiges de Lavasidad, et vossit il reputile des ouveaiges de Lavasidad, et vossit il reputile de son voyage pour étosiere l'Italie. Cette fête était done une espèce d'adieu aux des des platies que l'on calcomite sueze souveaux, mais anquel di est de platiers que l'on calcomite sueze souveaux, mais anquel de est deux de visandemente. Haistud doposit rois une à nalour los est de cet de la salour les autres de si doux de évalacionnes.

capitales européennes, et à les déserter au uré des caprices de sa destinée diplomatique. Charles de Vandenesse avait cependant peu de chose à regretter en quittant Paris. Les femmes ne produisaient plus aucune impression sur lui, soit qu'il regardat une passion vraie comme tenant tron de place dans la vie d'un homme politique. soit que les mesquines occupations d'une galanterie superficielle lui parussent trop vides pour une âme forte. Nous avons tous de grandes prétentions à la force d'âms. En France, nul homme, fûtil médiocre, ne consent à passer pour simplement spirituel. Ainsi, Charles, quoique jenne (à peine avait-il trente ans), s'était déià philosophiquement accoutumé à voir des idées, des résultats, des moveus. là où les hommes de son âge apercoivent des sentiments. des plaisirs et des illusions. Il refoulait la chaleur et l'exaltation naturelle aux jeunes gens dans les profondeurs de son âme oue la nature avait créée généreuse. Il travaillait à se faire froid, calculateur : à mettre en manières, en formes aimables, en artifices de néduction, les richesses morales qu'il tennit du basard : véritable tàche d'ambiteux : rôle triste, entrepris dans le but d'atteindre à ce que nous nommons aujourd'hui une belle position. Il jetait un dernier coup d'œil sur les salons où l'on dansait. Avant de quitter le bal, il voulait sans doute en emporter l'image, comme un spectateur ne sort nas de sa loge à l'Opéra sans regarder le tableau final. Mais aussi, par une fantaisie facile à comprendre, monsieur de Vandenesse étudiait l'action tout française, l'éclat et les riantes figures de cetto fête parisienne, en les rapprochant par La peusée des physionomies nouvelles, des scènes pittoresques qui l'attendaient à Nanlea, où il se proposait de passer quelques jours avant de se rendre à son poste. Il sémblait comparer la France si changeante et sitôt étudiée à un pays dont les mœurs et les sites ne lui étaient connus que nar des out-dires contradictoires, ou par des livres, mal faits pour la plupart. Quelques réflexions assez poétiques, mais devenues anjourd'hui très-vulgaires, lui passèrent alors par la tête, et répondirent, à son jusu peut-être, aux vœux secrets de son cœur, plus exigeant que blasé, plus inoccupé que flétri,

— Voici, se disari-l, les feumes lo- plus élégantes, les plus riches, les plus titrées de Paris. Le sont les célébrités du jour, renomméen de tribune, renomméen aristocratuques el littéraires, là, des artistes; là, des homuses de pouvoir. El cependant je ne vois que de petites mirriores, des annuers mort-nés, des bournes qui ne dissont rien.

des dédains sans cause, des regards sans flamme, beaucoun d'esprit. mais prodigué sans but. Tous ces visages blancs et roses cherchent moins le plaisir que des distractions. Aulle émotion n'est vrare. Si vous voulez seulement des plumes bien posées, des gazes fraîches, de iolies toilettes, des femmes frêles ; si pour vous la vie n'est qu'une surface à effleurer, voici votre monde. Contentez-vous de ces phrases insignificantes, de ces ravissantes grimaces, et ne demandez nas un sentiment dans les cœurs. Pour moi, i'ai horreur de ces plates intrigues que fineront par des mariages, des sous-préfectures, des recettes générales, ou , s'il s'agut d'amour, par des arrangements secrets, tant l'on a honte d'un semblant de passion. Je ne vois pas un seul de ces visages éloquents qui voits annonce une âme abaudonnée à une idée comme à un remords. Ici , le regret ou le malheur se cachent bonteusement sous des plaisanteries. Je n'apercois aucune de ces femmes avec lesquelles j'aimerais à lutter, et qui vous entraînent dans un abîme. Où trouver de l'énergie à Paris? Un poignard est une curiosité que l'on y suspend à un clou doré, que l'on pare d'une jolie gaine. Femmes, idées, sentiments, tout se ressemble. Il n'y existe plus de passions, parce que les individualités ont disparu. Les rangs, les esprits, les fortunes ont été nivelés, et nous avons tous pris l'habit poir comme nour nous mettre en deuil de la France morte. Nous n'aimons pas nos égaux. Entre deux amants, il faut des différences à effacer, des distances à combler, Ce charme de l'amour s'est évanoui en 1789! Notre ennui, nos mœurs fades sont le résultat du système politique. Au moins, en Italie, tout y est tranché. Les femmes y sont encore des animaux malfaisants, des sirènes dangereuses, sans raison, sans logique autre que celle de leurs goûts, de Jeurs appétits, et desquelles il faut se défier comme on se défic des tigres...

Madame Firminai vint interrompre ce monologue dont les mile pensées contradictoires, inachevées, confuses, sont intraduisibles. Le mérite d'une réverie est tout entire dans son vague, n'est-elle nas une sorte de vanour intéllectuelle?

 Je veux, lui dit-elle en le prenant par le bras, vous présenter à une femme qui a le plus grand désir de vous connaître d'après ce qu'elle entend dire de vous.

Elle le condusit dans un salon voisin, où elle lui montra, par un geste, un sourire et un regard véritablement parisiens, une femme assise au coin de la cheminée.

- Qui est-elle? demanda vivement le comte de Vandenesse.
   Une femme de qui yous vous êtes, certes, entretenu plus
- d'une fois pour la louer ou pour en médire, une femme qui vit dans la solitude, un vrai mystère.
  - Si vous avez jamais été clémente dans votre vie, de grâce, dites-moi son nom?
    - La marquise d'Aiglemont.

— Je vais aller prendre des leçons près d'elle : elle a su faire d'un mari hien médiocre un pair de France, d'un houme nul une capacité politique Mais, dites-moi, croyez-vous que lord Greaville soit mort pour elle, comme quelques feunnes l'ont prétendu?

— Peut-être. Depuis cette aventure, fausse ou vraie, la pauvre femme est hen changée. Elle n'est pas encore allée dans le monde. C'est quedque chose, à Paris, qu'une constance de quatre ans. Si vous la voyez éci... Madame Pirmiani s'arrêta; puis elle ajonta d'un air fin: =—J'Ouble nue le dois me taire Aller causer avec elle.

Charles resta pendant un moment immobile, le dos légèrement appuvé sur le chambranle de la porte, et tout occupé à examiner nne femme devenue célèbre sans que personne pot rendre compte des motifs sur lesquels se fondait sa renommée. Le monde offre beaucoup de ces anomalies curieuses. La réputation de madame d'Aiglemont n'était pas, certes, plus extraordinaire que celle de certains hommes toujours en travail d'une œuvre inconnue : statisticiens tenus pour profonds sur la foi de calculs qu'ils se gardent hien de nublier : politiques qui vivent sur un article de lournal ; auteurs ou artistes dont l'œuvre reste toujours en portefeuille; gens savants avec ceux qui ne connaissent rien à la science, comme Sganarelle est latiniste avec ceux qui ne savent pas le latin; hommes auximels on accorde une canacité convenue sur un nount, soit la direction des arts , soit une mission importante. Cet admirable mot : c'est une spécialité, semble avoir été créé pour ces espèces d'acéphales politiques ou littéraires. Charles demeura plus long-temps en contemplation qu'il ne le voulait, et fut mécontent d'être si fortement préoccupé par une femme ; mais aussi la présence de cette femme réfutait les pensées qu'un instant auparavant le jeune diplomate avait concues à l'aspect du bal.

La marquise, alors âgée de trente ans, était belle quoique frèle de formes et d'une excessive délicatesse. Son plus grand charme venait d'une physionomie dont le calme trabissait une étomante COM. REM. T. III. 6

profondeur dans l'âme. Son mel plein d'éclat, mais uni semblait voilé par une pensée constante, accusait une vie fiévreuse et la résignation la plus étendue. Ses paupières , presque toujours chastement bassées vers la terre, se relevaient rarement. Si elle ietait des regards autour d'elle, c'était par un mouvement triste, et sons enssiez dit mu'elle réservant le feu de ses veux nour d'occultes contemplations. Aussi tout homme sunérieur se sentait-il curseusement attiré vers cette femme douce et silencieuse. Si l'esprit cherchait à desiner les mystères de la pernétuelle réaction qui se faisait en elle du présent vers le passé , du monde à sa solitude . l'âme n'était pas moins intéressée à s'initier aux secrets d'un cœur en quelque sorte orqueilleux de ses souffrances. En elle, rien d'ailleurs ne démentait les idées qu'elle inspirait tout d'abord. Comme presque toutes les femmes aux ont de très-longs cheveux , elle était pâle et parfaitement blanche. Sa neau, d'une fiuesse prodigieuse, symptôme rarement trompeur, apponçait une vraie sensibilité, justifiée par la nature de ses traits qui avaient ce fini merveilleux que les peintres chinois répandent sur leurs figures fantastiques. Son con était un peu long peut-être; mais ces sortes de cous sont les plus gracieux, et donnent aux têtes de femmes de varnes affinités avec les maznétiones. ondulations du serpent. S'il n'existait pas un seul des mille indices. par lesquels les caractères les plus dissimules se révelent à l'observateur, il lui suffirait d'exammer attentivement les gestes de la tête et les torsions du con, si variées, si expressives, pour auger appe femme. Chez madame d'Aiglemont, la mise était en harmonie avec la nensée qui dominait sa personne. Les nattes de sa chevelore largement tressée formaient au-dessus de sa tôte une baute conronne à laquelle ne se mélait aucun ornement, car elle semblant avoir dit adieu pour toujours aux recherches de la toilette. Aussi ne surprenait-on iamais en elle ces netits calculs de coquetterie qui gâtent beaucoup de femmes. Seulement, quelque modeste que fut son corsage, il ne cachait nas entrèrement l'elégance de sa taille. Puis le luve de sa longue robe consistant dans une conne extrêmement dustinguée ; et , s'il est permis de chercher des idées dans l'arrangement d'une étoffe, on pourrait dire que les plis nombreux et samples de sa robe lui communiquaient une grande noblesse. Manmoins, peutêtre trahissait-elle les indélébiles faiblesses de la femme nar les soins minutieux qu'elle prenait de sa main et de son nied , mais si elle les montrait avec quelque plaisir, il côt été difficile à la plus malicieuse

rivale de trouver ses gestes affectés, tant ils paraissaient involontaires, ou dus à d'enfantines habitudes. Ce reste de connetterie se faisait même excuser par une gracieuse nonchalance. Cette masse de traits, cet ensemble de petites choses qui font une femme laide ou jolie, attravante ou désagréable, ne peuvent être qu'indiqués, surtout lorsque, comme chez madame d'Aiglemont, l'âme est le lien de tous les détails , et leur imprime une délicieuse unité. Aussi son maintien s'accordait-il parfaitement avec le caractère de sa figure et de sa mise. A un certain âge sculement, certaines femmes choisses saveut scules donner un langage à leur attitude. Est-ce le chagrin, est-ce le honheur qui prête à la femme de trente ans, à la somme henreuse ou malheureuse, le secret de cette contenance éloquente? Ce sera toujours une vivante énigme que chacun interprète au gré de ses désirs, de ses espérances ou de son système. La mamère dont la marquise tenait ses deux coudes appuvés sur les bras de son fauteuil, et joignait les extrémités des dougts de chaque main en ayant l'air de jouer; la courbure de son cou , le laissezaller de son coros fatigué mais souple, qui paraissait élégamment brisé dans le fauteuil , l'abandon de ses iambes , l'insouriance de sa nose, ses mouvements pleins de lassitude, tout révélait une femme sans intérêt dans la vie, qui n'a point connu les plaisirs de l'amour, mais qui les a rèvés, et qui se courbe sons les fardeaux dont l'accable sa mémoire : une femme qui depuis long-temps a désespéré de l'aveour ou d'elle-même ; une femme inoccupée qui prend le vide pour le néant. Charles de Vandesesse admira ce magnifique tableau, mais comme le produit d'un faire plus habile que ne l'est celus des femmes ordinaires. Il connaissait d'Aiglemont. Au premier regard jeté sur cette femure, qu'il n'avait pas encore vue, le jeune diplomate reconnut alors des disproportions, des incompatibilités, emplevous le mot légal, trop fortes entre ces deux personnes pour qu'il fin possible à la marquise d'anner son mari. Cependant madame d'Audemont tenzit une conduite irréprochable, et sa vertu donnait encore un plus haut prix à tous les mystères qu'un observateur pouvait pressentir en elle. Lorsque son premier mouvement de surprise fut passé, Vandenesse chercha la meilleure manière d'aborder madame d'Aiglemont, et, par une ruse de diplomatie assez vulgaire, il se pronosa de l'embarrasser pour savoir comment elle accueillerait rme sottise.

<sup>-</sup> Madame, dit-il en s'asseyant près d'elle, une heursuse indis-

crétien m'a fait savoir que j'ai, je ne sais à quel ture, le bonheur d'être distingué par vous. Je vous dois d'autant plus de remercliments que je n'ai jamas été l'objet d'une semblable fareur, Aussi serze-vous comptable d'un de mes défauts. Désormais, je ne veux plus être modeste...

 Vous aurez tort, monsieur, dit-elle en riant, il faut laisser la vanité à ceux mui n'ont pas autre chose à mettre en avant.

Une conversation s'établit alors entre la marquise et le jeune homme, que, suavant l'usge, abordérent en un moment une multitude de sujets à la penture, la musque, la litérature, la politique, les hommes, les événements et les choses. Puis ils arrivèrent par une pente inscussile au sujet éterné des causeries françaises et étramères. A l'amour, aux sentiments et aux fermées. A

Nous summes esclaves,

- Your êtes reures,

Les phraces plus ou moins spirituelles dites par Charles et la majuries pouvaient se réduire à cette simple expression de tous les discours présents et à veuir teus sur cette natuère. Ces deux phraces ne roudront-elles pas toujours dire dans un temps donné :

— A mora-anoi. — Je vous samerai.

- Madame, s'écria doucement Charles de Vandenesse, vous me faites bien vivement regretter de quitter Paris. Je ne retrouverai certes pas en Italie des heures aussi spirituelles que l'a été celle-ci.

  Vous reprontrerez aveil-étre le bonheur, monsieur, et il vant
- mieux que toutes les pensées brillantes, vraies ou fausses, qui se disent chaque soir à Paris.

Avant de salore la narquise, Charles obinit la peranasson d'aller hi fa res sed alex. Il s'estina très-heureux d'avoi donné à sa requèle les formes de la sincivité, lorsque le soir, en se conchant, et le tendemana, pendant toute la journée, il la fix impossible de chasser le sanvenir de cette femme. Tantôt il se demandait pourquei la quies l'avait distinqué; quelles pouvaient être ses intentous en demandant à le revoir; et il fit d'intréssables commentaires. Tamôt di crejant trouver les motifs de cette caronisé, il s'emirrait alors d'espérance, ou se réfondissies, aivant les interprésations par lesquelles si s'expliquait ce sobiait poit, si valigaire à Paris. Tantôt c'étant tout, tantôt e n'étair îres. Enfos, il voulor téstiere au penchant qui l'entralanti vers modame d'algément; mais il alla chet etc. Il exist de pondée sanquéles onso obbiessos ans les connaître : elles sont en nons à notre insu. Oucione cette réflexion puisse paraître plus paradoxale que vraie, chaque personne de honne foi en trouvera mille preuves dans sa vie. En se rendant chez la marquise. Charles obéissait à l'un de ces textes préexistants dont notre expérience et les conquêtes de notre esuret ne sont, plus tard, que les développements sensibles. Une femme de trente aux a d'irrésistibles attraits pour un jeune homme; et rien de plus naturel. de plus fortement tissu, de mieux préétabli que les attachements profonds dont tant d'exemples nous sont offerts dans le monde entre une fernme comme la marquise et un jeune homme tel que Vandenesse. En effet, une jeune fille a trop d'illusions, trop d'inexpérience. et le sexe est tron complice de son amour, pour qu'un ieune homme puisse en être flatté : tandis ou une femme connaît toute l'étendue des sacrifices à faire. Là , où l'une est entraînée par la curiosité . par des séductions étrangères à celles de l'amour, l'autre obéit à un sentiment consciencieux, L'une cède, l'autre choisit. Ce choix n'estil pas déià une immense flatterie? Armée d'un savoir pressue toujours chèrement pavé par des malbeurs; en se donnant, la femme expérimentée semble donner plus qu'elle-même; tandis que la jeune fille, ignorante et crédule, ne sachant rien, ne peut rien comparer. rien apprécier : elle accente l'amour et l'étudie. L'une nous instruit. nous conseille à un âge où l'on aime à se laisser guider, où l'obéissance est un plaisir; l'autre veut tout apprendre et se montre naive là où l'antre est tendre. Celle-là ne vous présente qu'un seui triomphe, celle-ci vous oblige à des combats pernétuels. La première n'a que des larmes et des plaisirs. la seconde a des voluptés et des remords. Pour qu'une jeune fille soit la maîtresse, elle doit être tron corromoue, et on l'abandonne alors avec horreur; tandis qu'une femme a mille movens de conserver tout à la fois son nouvoir et sa dignité. L'une, tron sonmise, vons offre les tristes sécurités du repos : l'autre perd trop pour ne pas demander à l'amour ses mille métamorphoses. L'une se déshonore toute seule, l'autre tue à votre profit une famille entière. La ieune fille n'a qu'une coquetterie, et croit avoir tout dit quand elle a quitté son vêtement ; mais la femme en a d'innombrables et se cache sous mille voiles : enfin elle caresse toutes les vanités, et la novice n'en flatte cru'une. Il s'ément d'ailleurs des indécisions, des terreurs, des craintes, des troubles et des orages chez la femme de trente aux, qui ne se reucontrent jamais dons l'amour d'our jeune fille. Arrivée à cet âge , la frame demande à un joune homms de lai restituer l'estime qu'elle lai a sertific; celle ne vi que pour lai, s'orcep de son arenir, lai vent une belle vie, la lui ordonne glerieure; celle obbit, elle priet et commande, à balbase et d'êbre, et sui condere en mille occasions, où la jeune fille ne sait que génir. Enfin, nutre tous les avantages des aposition, la formule de trevite ans pout as faire jeune-fille, joure tous les réles, être pudique, et s'embellie nôme d'un malheur. Entre else deux se troure l'incommensurable différence du prèva à l'impérie, de la force à la faibless. La femme de trevite as satisfait unt, et à la joure fille, sous piené de ne pas être, doit ne réen satisfaire. Ces idirés se développent au cœur d'un jeune homme, et component chre lui la juss forte des passions, car elle-rémit les sentiments factices créés par les mœurs, aux sentiments fectices créés par les mœurs, aux sentiments

La démarche la plus capitale et la plus décisis e dans la vie des feurmes est précisément celle qu'une femme regarde toujours comme la plus insignifiante. Mariée, elle ne s'appartient plus, elle est la reine et l'esclave du fover domestique. La sainteté des femmes est inconciliable avec les devours et les libertés du monde. Émanciner les femmes, c'est les corrompre. En accordant à un étranger le droit d'entrer dans le sanctuaire du ménage, n'est-ce nas se mettre à sa merci? mais qu'une femme l'y attire, n'est-ce pas une faute, ou, pour être exact, le commencement d'une faute? Il faut accepter cette théorie dans toute sa rigueur, ou absoudre les passions. Jusqu'à présent, en France, la Société a su prendre un mezzo termine : elle se moque des malheurs. Comme les Spartiales qui ne nunissaient que la maladresse, elle semble admettre le vol. Mais peutêtre ce système est-il très-sage. Le mépris général constitue le plus affreux de tous les châtiments, en ce qu'il atteint la fenime au conr. Les femmes tiennent et doivent toutes tenir à être honorées, car sans l'estime elles n'existent plus. Aussi est-ce le premier sentiment qu'elles demandent à l'amour. La plus corrompue d'entre elles exige, même avant tout, une absolution pour le passé, en vendant son avenir, et tâche de faire comprendre à son amant qu'elle échange contre d'irrésistibles félicités, les honneurs que le monde lui refusera. Il n'est pas de femme qui, en recevant chez elle, pour la première fois, un ieune homme, et en se trouvant seule avec bui, ne conçoive quelques-unes de ces réflexions ; surtout si, comme Charles Vandenesse, il est bien fait ou spirituel. Pareillement, peu de jeunes ceus managent de fonder apelanes saux secrets sur une des mille idées qui justifient leur amour inné nour les femmes belles, soirituelles et malheureuses comme l'était madame d'Aiglemont, Aussi la marquise, en entendant annoncer monsieur de Vandenesse, futelle troublée : et lui, fut-il presque houteux, majoré l'assurance qui, chez les diplomates, est en quelque sorte de costume. Mais la marquise prit bientôt cet air affectueux, sons lequel les femmes s'abritent contre les interprétations de la vanité. Cette contenance exclut toute arrière-pensée, et fait pour ainsi dire la part au sentiment en le tempérant par les formes de la politesse. Les femmes se trement alors aussi long-terms qu'elles le veulent dans cette position équivoque, comme dans un carrefour qui mêne également au respect. à l'indifférence, à l'étunnement ou à la passion. A trente ans seulement une femme neut connaître les ressources de cette situation. Elle v sait rire, plaisanter, s'attendrir sans se compromettre. Elle possède alors le tact nécessaire pour attaquer chez un homme toutes les cordes sensibles, et pour étudier les sons qu'elle en tire. Son silence est aussi dangereux que sa parule. Vous ne devinez iamais si, à cet âge, elle est franche ou fausse, si elle se monue ou si elle est de bonne fui dans ses aveux. Après vous avoir donné le droit de lutter avec elle, tout à coup, par un mot, par un regard, par un de ces gestes dont la puissance leur est connue, elles ferment le combat, vous abandounent, et restent maltresses de votre secret, libres de vous immoler par une plaisanterie, libres de s'occuper de vous , également protégées par leur faiblesse et par votre force. Quoique la marquise se placât, pendant cette première susite, sur ce terrain neutre, elle sut y conserver une haute dignité de femme. Ses douleurs secrètes planèrent toujours sur sa gaiete factice comme un léger nuage qui dérobe imparfaitement le soleil. Vandenesse sortit après avoir éprouvé dans cette conversation des délices inconnues: mais il demeura convaincu que la marquise était de ces femmes dont la conquête coûte trop cher pour qu'on puisse entreprendre de les amer.

— Ce serait, dat-il en s'en allant, du sentiment à perte de vue, une currespondance à fatiguer un sons-chef ambitieux I Cependant, si je voulisi s'hein. , de faul — Si je voultais s'hein I a constanment perdu les entèries. En France l'amour-propre mêne à la passion. Charles revent che maislame d'Auglemont et crut s'apercevoir mi'élle penun tailer à sa conversation. Au fuer de se buyer aretmièlle. naïveis au bonheur d'aimor, il voulus alors jouer un double rôle. Il essaya de paraîtire passionné, puis d'atualyser froidement la marche de cette intregue, d'être annatt et diphonate; mass il d'att généreux e jeune, cet examen devait le conduure à un amour saus boners; car, artificiense on naturelle, la marquisé etait toujours plus forte que loi. Chaque fois qu'il sortait de chez madame d'aigément, Charles porsistait dans su residence et sounctuit les situations progressives par losquelles passuit son âme à une sévère analese, oul taitai ses prouves émoliose.

Anjourd'hui, se disait-il à la troisième visite, elle m'a fait comprendre qu'élle était très-malheureuse et soule dans la vie, que sans sa fille elle désirerait ardomment la mort. Elle a été d'une résignation parfaite Or., je ne sois su son frère ni son coafesseur, nourrous m'a-t-elle confié ses charrins Elle m'anne.

Deux jours après, en s'en allant, il apostrophait les mœurs mo-

— L'amour prend la couleur de chapte sircle. En 1822 il est décrisaure Au lieu des pervours, comme joils, par des faiss, on le discete, on le duscrte, on le unt en discours de tribune. Les femmes en sout réduites à trois noyens : d'abond elles metteut en question notre passion, mus refosent le poutour d'aimer autant qu'elles aiment. Copuettere! Véritable déit que la marquise m'à porté e sair l'eules les sofut trè-malbureusess pour exciter nos générousés naturelles ou notre amour-propre. Un jeune homme n'est jàps datté de cousoir une grande infortante l'âtin diet ont la manie de la virginité! Elle a du penser que je la croyais toute neuve. Ma bouse of peut dévenir une excellere apéculation.

Mais un jour, après noir épuisé ess pentées de déliance, il se denuinds a la marquise letát sinéer, a tiant de soufframes pouraient être jouées, pourquoi feindre de la résignation? elle vivait dans une solutele producte, et dévorait en tilence des chignars qu'elle laissait à peine devaner par l'accent plus on moise contraint d'une intérpécine. Des ce moment Chierles prit un vis intérêt à madame d'Aiglemont. Cependant, en venant à un rendez-vous habituel qui leur était devenu necessure l'un l'Autre, heurer sérevée par un mutuel instanct, Vandenuses trouvait encore sa maîtresse plus habite que varie, et son dernier moi était: — Décelientat, cette femme extrès-adroite. Il eutra, vià la marquas dans une attatéd feronte, attitude plense de milancoie; elle leva le yest sur luj forvate, attitude plense de milancoie; elle leva le yest sur luj sans faire un mouvement, et lui jeta un de ces regards pleins qui ressenablent à un sourire. Madame d'Aiglemont exprimait une confiance, une amuté vrare, mais pour d'amour. Charles s'assit et ne put ren dire. Il était énu par une de ces sensations pour lesquelles il manueu un laneage.

- Ou'avez-vous? bui dit-elle d'un son de voix attendrie.
- Rien. Si, reprit il, je songe à une chose qui ne vous a point encore occupée.
  - Qu'est-ce ?
  - Mars... le congrès est fint.
  - Eh! hien, dit-elle, vous deviez donc aller au congrès?

Une réponse directe était la plus éloquente et la plus délicate des déclarations : mais Charles ne la fit pas. La physionomie de madame d'Argiemont attestant une candeur d'amitié qui détruisait tous les calculs de la vauité, toutes les espérances de l'amour, toutes les défiances du diplomate : elle ignorant ou paraissait ignorer complètement qu'elle fût aimée: et, lorsque Charles, tout confus, se renha sur lui-même, il fut force de s'avouer qu'il n'avait rien fait ni rieu dit qui autorisat cette femme à le penser. Monsieur de Vandenesse trouva pendant cette soirer la marquise ce qu'elle était toujours : simple et affectueuse, vraie dans sa douleur, heureuse d'avoir un ami, fière de rencontrer une âme qui sût entendre la sienne : elle n'allait pas au delà, et no supposait pas qu'uno fommo put se laisser deux fois séduire : mais elle avait connu l'amour et le pardait encore saignant au fond de son cour : elle n'imaginait nas que le bonbeur pôt apporter deux fois à une femme ses environents, car elle ne crovait pas seulement à l'esprit, mais à l'àme; et, pour elle, l'amour n'était pas une séduction, il comportait toutes les séductions nobles. En ce moment Charles redevint jeune homme, il fut subjugué par l'éclat d'un si grand caractère , et voulut être muté dans tous les secrets de cette existence flétrie par le hasard plus que par une faute. Madame d'Aiglemont ne ieta qu'un regard à son ami en l'entendant demander compte du surcroit de chagrin qui communiquait à sa heauté toutes les harmonies de la tristesse; mais ce regard profond fut comme le sceau d'un centrat selennel.

— Ne me faites plus de questions semblables, dit-elle. Il y a trois ans, à parcil jour, celu qui m'aimait, le seul homme au bouheur de qui j'eusse sacrifié jusqu'a ma propre estime, est mort, et mort pour me sauver l'honneur. Cet amour a cessé jeune, pur, plein d'illusions. Avant de me l'irver à une passion vers laprelle une halbilé sanc evenple un poussa, j'aran été s'édule par ce qui perd tant de jeunes filles, par un homme und, mais de formes agréables. Le mariage effeuilla mes espérances une à une. Aujourd'hui j'al perdu le bombeur, l'églime et ce hombeur que l'un nomme crianient, sans savir comm le bombeur. Il ne me reste rens. Si je n'au pas su moutri, je dois être au monts fidéle à mes suvereins.

A cos mots, elle ne pleura pas, elle baissa les yeux et se tordit dégréement les doiss, qu'elle a sait croisés par son geste habiteel. Cela fat di simplement, mais l'accent de sa voir était l'accent d'un désespair aussi product que parsiasant l'être con amour, et ne lais-nit aucune espérance à Charles. Cette affreuse existence traduite en trois phrases et commendée par une torsion de main, cette forte deurbeur dans une femme frele, cet albime datu une juiel rête, enfin les mélancoiles, les larmes d'un deuil de trois aus faccinèrent Van-enese qui rosta silencieux e petit devant cette grande et noble fonme: il n'en voyat plus les beautés mair-feilles si enquise, si achevies, mais l'înne si éminement ensoillé. Ul renountait enfin cet être sédal si fantastiquement rêvé, si si gourrencement appelé par tous ceux qui mettent la vie dans une passion, la cherchen avec ardeur, et souveat meurent sans avoir pu jouir de tous ses trésons chées.

En entendant ce langage et devant ectte beauté subtime, Charles trouva ses idées étroites. Dans l'impuissance où il était de mestrer ses paroles à la hauteur de cette scène, tout à la fois si simple et si élevée, il répondit par des heux communs sur la destinée des femmes.

--- Madame, il faut savoir oublier ses douleurs, on se creuser une tombe, dit-il.

Mais I raison est toujours mesquine auprès du sentiment; l'Oude ent auturellinent i bromie; comme tout ce qui est possifi, el l'autre est infini. Raisonner là où il fout sentir est le propre des lines sans portés. Vandemesse garda donc le silence, contempla long-tempa madame d'uglemont es sentit. En prois à des idées nouvelles qui la grandissacient la femme. Il rescribabili à las pentere qui, après avoir pru pour types les vulgarves modéles de son ateller, renconterrait tout à comp la Vindemo-yen de Musée; la plas belle et la moins appréciée des statues antiques. Charles fut profundément régis. Il ainsa madame d'Aiglemont seve cette bouse fed de la jesttama, avec cette ferreur qui communique aux presalères passions me grate inétalle, une candeur que l'homme ne retrouve plus qu'en ruines forsque plus and il aime encrer c'éliereuses passions, presque toujours délicitementent savourées par les frammes qui les font saître, parce qu'à ce bel àge de trente ans, sommié poétique de la sie des fommes, elles peuvent en embrasser tout le cours et le la sière parce qu'à en bel peuvent en embrasser tout le cours et le la sière parce qu'à est peuvent en embrasser tout le cours et le la sière parce de la sière de la sière parce de la sière de la craffic de le perfert : alors bour la mes et source bell de la jeunese qui les abandome, et leur passou va se renforçant tonjours d'un avenir qui les effraic.

— J'aine, dissit cette fois Vandenesse en quitant la marquise, et pour mon malheur ji fenzav une feume attaché A des soutrairs. La lutte est difficile contre un mort qui n'est plon là, qui ne peut par la partie de souties, in ediplait Jamass, et de qui l'on ne voit que les belles qualifies. Vest-ce pas voolrie défroires la perfection que d'essyer à ture les chargues de la mémnire et les espérances qui surviere à on amant perdu, précédences parce qu'il n'a rè-vellé que des désirs, tout ce que l'amour a de plus beau, de plus sédicissel?

Cette triste réflexion : due au découragement et à la crainte de ne pas réussir, par lesquels commencent toutes les passions vraies , fut le dernier calcul de sa diplomatie expirante. Dès lors il n'ent plus d'arrière-pensées , devint le jouet de son amour et se perdit dans les riens de ce bonheur mexplicable qui se repait d'un mot , d'un silence , d'un sagne expoie. Il voulut aimer platouquement, vint tous les jours respirer l'air que respirait madame d'Aiglemont, s'incrusta presque dans sa marson et l'accompagna partout avec la tyrannie d'une passion qui mêle son égoïsme au désouement le plus absolu L'amour a son instinct, il sait trouver le chemin du corur comme le plus faible insecte marche à sa fleur avec une irrésistible volonté enti ne s'énouvante de rien. Aussi , quand un sentiment est vrai, sa destinée n'est-elle pas donteuse. Vy a-t-il pas de quoi jeter une femme dans tontes les angoisses de la terreur, si elle vient à penser que sa vie dépend du plus on du moins de vérité, de force, de persistance que son amant mettra dans ses désirs! Or, il est innossible à une femme, à une épouse, à une mère, de se préserver contre l'amour d'un jeune homme ; la seule chose una soit en sa puissance est de ne pas continuer à le voir au moment

où elle devine ce secret du cœur qu'une fenune devine toniours. Mais ce parti semble trop decisif pour qu'une femme puisse le prendre à un âge où le mariage pèse, expuie et lasse, où l'affection coningale est plus que tiède , si déià même son-mari ne l'a pas abandonnée. Laides , les femmes sont flattées nar un amour qui les fait belles : jeunes et charmantes , la séduction doit être à la hauteur de leurs séductions elle est immense ; vertueuses , un sentiment terrestrement sublime les porte à trouver je pe sais quelle absolution dans la grandeur même des sacrifices qu'elles font à leur amant et de la glure dans cette lutte difficile. Tout est piége, Aussi pulle lecon B'est-elle trop forte nour de si fortes tentations. La reclusion ordonnée autrofois à la femme en Grèce , en Orient , et qui devient de mode en Angleterre, est la seule sauvegarde de la morale domestique ; mais , sous l'empire de ce système , les agréments du monde pérassent : ni la société , ni la politesse , ni l'élégance des ments ne sont alors possibles. Les nations devront choiser.

Aims , quelques mois après as première rencontre, madame d'algement rousa a vie d'etniement life à celle de Vandenesse , elle s'étonna sans trop de confusion , et presque avec un certain pàsisir, é for partager les golds et les penésse. Avait-elle pris lei sièce de Vandenesse, ou l'andienesse avait-il épomé ses moisdres caprises el eln evanimar sien. Diès siès per le courant et de passion , cette adorable femme ne dit avec la fausse bonne foi de la porr : — Oh 3 nou 1 y exex lidéble à celui qui mourrup pour moi.

Pascal a di: Deuter de Dieu, Cest y covire. De même, una fenume ne débat que quand elle est pris. Le jour où la uraryine ràvous qu'elle était ainée, a loi arrava de flottre entre mille sentiments contraires. Les superstoines de l'expérience partièrent lour langage. Sezai-elle heureuse y pourrait-elle trouver le bonheur en deburs des lois don la Seciéfé fait, à tort ou raison, sa mental "Jumpa"-lors la via en la uvait versé que de Jamertune, Y vavià-il un heure de mental de la commentat possible ux lims qu'un ninéen deux s'évres adparés par des conveauces ocidées ! Mais aussi le honheur es pais-t-ell jà-mais tops der l'Puble et bonheur s'a rédemment vaule, et qui la carissité plaide toujeurs la cause des amunes. La milieu de cett dis-active de l'auteur de la cette dissisteme métaleur de l'auteur de la l'auteur de l'auteur de la l'auteur de la l'auteur de la l'auteur de la l'auteur de l'auteur feune homme et chez une femme de trente ans , il est un moment qù les nuances se fondent, où les raisonnements s'abolissent en un seul, en une dernière réflexion qui se confond dans un désir et qui le corrobore. Plus la résistance a été longue, nlus pussante alors est la voix de l'amour. Ici donc s'arrête cette lecon ou plutôt cette étude faite sur l'écorolié, s'il est permis d'emprunter à la peinture une de sex expressions les plus pittoresmes : car cette bistoire explique les dangers et le mécanisme de l'amour plus qu'elle ne le peint. Mais des ce moment : chaque jour ajonta des conleurs à ce squelette, le revêtit des grâces de la jeunesse, en raviva les chairs, en vivifia les monvements : lui rendit l'éclat : la beauté : les séductions du sentiment et les attraits de la vie. Charles trouva madame d'Aiglemont pensive : et. lorsqu'il lui eut dit de ce ton pénétré que les douces magnes du cœur rendirent persuasif : - On'avez-vous ? elle se garda bien de répondre. Cette délicieuse demande accusait une parfaite entente d'âme : et , avec l'instinct merveilleux de la femme, la marquise comprit que des plaintes ou l'expression de son malheur intime seraient en quelque sorte des avances. Si déjà chacune de ces paroles avait une signification entendue par tous deux. dans quel ablme n'allait-elle pas mettre les pieds? Elle lut en ellemême par un regard lucide et clair, se tut, et son silence fut imité nar Vandenesse.

- Je suis souffrante, dit-elle enfin effrayée de la haute portée d'un moment où le langage des yeux suppléa complétement à l'impuissance du discours.
  - Madame, répondut Charles d'une voir affectueuse mais violemment énue, âme et corps, tout se tient. Si vous éties houreuse, vous seriez jeane et fraiche. Pourquoi réfusez-vous de demandre à l'amourt tout ce dont l'amourt vous a prirée? Yous croyet la vue terminée au moment oût, pour vous, elle commence. Confiex-vous aux soins d'un ami. Il est si dour d'être aimé?
- Je min déjà voille, du-elle, vien ne n'excuserait donc de ne pas continuer à notifice comme par le passé. D'illems Tifat sinere, real dites-vours Ele I bien, je ne le dois ni ne le puis. Hers vous, dont l'entidé jêtre quelques douceres sur una vie, personne ne ne pâtel, valurité pêtre quelques douceres sur una vie, personne ne ne pâtel, valurité présent ne souvenirs. D'accepte un ansi, je l'archive l'inciss un amant. Pais serait-d bien genéreux à mod d'échanger un ne cours flétri contre un jeune cover, d'actueillir des illusions que je ne pais abus partiere, de causer un bonhere amout l'in es revisibles.

point, ou que je tremblerais de perdre? Je réposdrais peut-être par de l'égolsuse à son dévouement, et cleulerais quas di sectivat; an amémore d'interseràt la viacité de ses plaisirs. Non, voyca-vous, un premier amour ne se remplace januis. Enfiu, quel bomme voudrait à se nux de mon currel.

Cos paroles, empreintes d'une horrible comsetterie, étasent le dernier effort de la sagesse. - S'il se décourage, eh! bien, ie resteras soule et fidèle. Cette nousée vint au cœur de cette femme , et fot pour elle ce qu'est la branche de saule trop faible que saisit po nameur avant d'être connorté par le courant. En entendant cet arrêt. Vandenesse laissa échanner un tressaillement involontaire um fut plus puissant sur le cœur de la prarquise que ne l'avaient été toutes ses assiduités passées. Ce qui touche le plus les femmes, n'est-ce des de rencontrer en nous des délicatesses gracieuses, des sentiments exquis autant que le sont les leurs : car chez elles la grâce et la délicatesse sont les andres du erai. Le geste de Charles révélait un véritable amour. Madame d'Aiglemont connut la force de l'affection de Vandene-se à la force de sa douleur. Le jeune homme dit froidement : - Vons avez pentaltre raison. Nousel amour, chaprin nous eau. Puis, il changea de conversation, et s'entretint de choses indifférentes : mais il était visiblement émis, regardait madaine d'Aiglemont avec une attention concentrée , comme s'il l'eut vue pour la dermère fois. Enfin il la mitta, en lui disont avec émotion : --Adieu . madame.

— Au revoir, dit-elle aver cette coquetterie fine dont le secret n'appartient qu'aux femmes d'élète. Il ne répondit pas, et sortit. Quand Charles ne fot plus là, que sa chaise vide parla pour lui, elle

Quanti. Carreir ser l'in pies is, que se contre vice parti pour me, este un mille regres, e le roma des tors. La passion dat su progrès énorme chre une femme un noment on elle certi avair age peu généremente, un avoir hiesés quelqué han ende Jamais il ne fant de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de se femme no assecuadomique que me me, que le en familie de la commentation de la commentation de prodications. Nandamente resta pendant quelques jours sum voir. Pencations la sudicional de la commentation de prodications la sudicional de la commentation de prodications la commentation de la commentation de prodications la commentation de serve qu'alleren son instruct ini distint qu'il reviendent, Le sistème jour, son valet de chambré e la si amonça. Jamais elle n'entendit cementation de la commentation de la commentation de serve par la commentation de la commentation de serve particular de la commentat - Yous m'avez bien punie! lui dit-elle.

Vandenesse la regarda d'un air hébété.

- Punie ! répéta-t-il. Et de moi ?

Charles comprenant been la marquise : mais il vonlait se venger des souffrances auxquelles il avait été en proje, du moment où elle les sounconnaît.

- Pourquoi p'êtes-vous pas venn me voir? demanda-t-elle en ouriant. - Vous n'avez donc va personne ? dit-ii pour ne pas faire une
- rénouse directe. - Monsieur de Ronquerolles et monsieur de Marsay, le petit

d'Esprignon , sont restés ici , l'un hier, l'autre ce matin , près de deux heures. J'ai vui, je crois, aussi madame Firmiani et votresœur, madanne de Listomère Autre souffrance! Douleur incompréhensible nour ceux qui n'ai-

ment pas avec ce despotisme envahisseur et féroce dont le moindre effet est une jalousse monstrucuse, un pernétuel désir de dérober L'être aimé à toute influence étrangère à l'among.

- Onoi! se dit en lui-même Vandenesse, elle a reen, elle a van des êtres contents , elle leur a parlé , tandis que je restais solitaire . malhourous!

Il ensevelit son chagrin et icta son amour au fond de son cœur. comme un cercueil à la mer. Ses pensées étaient de celles que l'on n'exprime pas : elles ont la rapidité de ces acides qui tnent en s'évanorant. Cependant son front se couvrit de muages, et madame d'Asslement obést à l'instinct de la femme en partageant cette tristesse saus la concevour. Elle n'était pas complice du mai qu'elle faisait, et Vandenesse s'en aperçut. Il parla de sa satuation et de sa ialousie . comme si c'eût été l'une de ces hypothèses que les aurants se plaisent à discuter. La marquise comprit tout, et fut alors si vivement touchée qu'elle ne put retenir ses larmes. Dès ce moment, ils entrêvent dans les cieux de l'amour. Le ciel et l'enfer sont deux grands poèmes qui formulent les deux seuls points sur lesquels tourne notre existence : la joie ou la donfeur. Le ciel n'est-il pas, ne sera-t-il pas toujours une image de l'infini de nos sentimenta mu ne sera famais neint que dans ses détails, narce que le honheue est un : et l'enfer ne représente-t-il pas les tertures infinies de pos douleurs dont nous pouvons faire œuvre de poésie, parce qu'elles sont tontes dissemblables?

Lu soir, les deux amants étaient seuls, assis l'un près de l'autre, en silence, et occupés à contempler une des plus belles phases du firmament, un de ces cirls nurs dans lesquels les derniers rayons du soleil ietteut de faibles teintes d'or et de pourpre. En ce moment de la journée des leutes dégradations de la lumière semblent réveiller les sentunents dons : nos passions vibrent mollement, et nous savourons les troubles de je ne sais suelle violence au milien du calme. En nous montrant le bonheur par de vagues images, la nature nous invite à en jouir mand il est près de nous, ou nous le fait regretter quand il a fui. Dans ces instants fertiles en enchantements, sons le dais de cette lueur dont les tendres harmonies s'unissent à des séductions intimes, il est difficile de résister aux moux du cœur qui ont alors tant de magne ! alors le chagran s'émonsse . la joue enivre, et la douleur accable. Les pompes du soir sont le sienal des avent et les encouragent. Le silence devient nins dancereux que la parole, en communiquant aux veux toute la puissance de l'infini des cieux qu'ils reflètent. Si l'on parle , le moindre mot nessè de une irrésistible puissance. N'v aut-il nas alors de la lumière dans la voix, de la pourpre dans le regard ? Le ciel n'est-il pas comme en nous, ou ne nous semble-t-il nas être dans le ciel? Cependant Vandenesse et Juhette, car depuis quelques jours elle se laissant annolor ainsi familièrement par celui qu'elle se plaisait à nommer Charles; donc tous deux parlaient; mais le sujet primitif de leur conversation était bien loin d'eux ; et , s'ils ne savaient plus le sens de leurs paroles . Ils écoutaient avec délices les pensées secrètes qu'elles couvraient. La main de la marquise était dans celle de Yandenesse, et elle la lui abandonnait sans croire que ce fût nne faveur.

Ils se pecchèrent ensemble pour voir un de ces majestieux paygese pleiss de neuge, de glaciers, d'ombres grises qui teignent les flancs de mottagnes fantatujues; un de ces tableaux rempla de brusques oppositions entre les flammes rouges et les tous noirs qui décorent les cieux avec une nimitable et fugues poisse; magnifiques langse dans lesquels remait le soleit, les un linceul oit il expire. En ce moment, les chevers de Julistet effeurièrent les posse de Vandenesse; elle sentit ce contact léger, elle en frasonna violenment, et lui plas errore; car tous deux ét au fer graduellement arrivés à une de ces incuplicables crises où le calune communique aux sens une perception s fine, que le Jus faille choc fau tverse cels larmus et débudre la tristeses à le caur est pentu dans ces mélancolies, ou nit donne d'unefibles plains vil 1 es pentu dans les veriges de l'a-mour. Juliette pressa presque navoluntairement la main de son amu. Cette pression pressaire donne du courage à la timilité de l'amant. Les jois de ce moment et les espérances de l'aveaux, nont se fondit de l'amant, celle d'une permitére carrete, du chast et uni-deste haiser que mademe d'Aiglemont hissa proudre sur sa joux. Plus fable et nit favreur, plus prosaire, plus dagrete et la fivreu, plus prosaire, plus dagrete et la fivreu, plus plus de la fivre plus plus de l'aiglemont hissa proudre sur sa joux. Plus fable et nit à fivreu, plus plus dans et plus fable et nit à fivreu, plus plus dans et plus fable et nit à fivreu, plus plus dans et plus fable et nit à fivreu, plus plus dans le plus plus de l'aiglement de cut velle d'aiglement de deux héles dans, s'aprères per tout ce qui est his, réumes par tout ce qui est his, réumes par tout ce qui est néduction dans la nature. En ce monemet le gérier il d'aiglemont d'aiglement d'aiglement d'aiglement de ce monemet le gérier il d'aiglement de ce de la comment de la co

— Le ministère est changé, dit-il. Votre oncle fait partie du nouveau cabinet. Ainsi, vous avez de bien belles chances pour être amhassadeur, Vandenesse.

Charles et Jule se regardèrent en rougissant. Cette pudere mutuelle fut ecoore un lien. Tous deux, lis uurent la même peusée, le même remords; lien terrible et tout assis for entre deux brigands qui viennent d'assassiner un homme, qu'entre deux amants coupables d'un baiser. Il fallait une réponses au marquis.

— Je ne veur alles uniter Paris, dit Charles Yandenesse.

- Je ne veux plus quitter Paris, dit Charles Vandenesse,

— Nous savous pourquoi, répliqua le général en affectant la finesse d'un bomme qui découvre un secret. Vous ne voulez pas abandonner votre oncle, pour vous faire déclarer l'hérituer de sa pairie.

La marquise s'enfuit dans sa chambre, en se disaut sur son mari cet effroyable mot : — Il est aussi par trop bête!

IV.

## LE DOIGT DE DIEL.

Entre la barrière d'Italie et celle de la Santé, sur le boulerard intérieur qui inène au Jardin-des-Phantes, il criste une perspective digne de raivi l'ariste on le voyagour le plus blaté sur les jouissances de la vue. Si vous atteignez une légère éminence à partir de laquelle le boule-ard, ombragé par de grands arbres toutius, tourne avec la grâce d'une allée foresière verte et silencieus;

vous vovez devant vous, à vos pieds, une vallée profonde, peuplée de fabriques à demi villaveoises : clair-semée de verdure , arrosée par les eaux brunes de la Bièvre ou des Gobelins. Sur le versunt onnosé, quelques milliers de toits, pressés comme les têtes d'une fonle, recèlent les misères du faubourg Saint-Marceau. La magnifique coupole du Panthéon, le dôme terne et inclancolique du Valde-Grace dominent orgueilleusement toute une ville en amphithéâtre dont les gradins sont bizarrement dessinés par des rues tortueuses. De là , les proportions des deux monuments semblent gistantesques : elles écrasent et les demeures frêles et les plus hauts neunliers du valion. A gauche, l'Observatoire, à travers les fenêtres et les galeries duquel le jour passe en produisant d'inexplicables fautaisies, apparaît comme un spectre noir et décharné. Puis, dans le lointain, l'élégante lanterne des Invalides flamboie entre les masses bleuatres du Luxembourg et les tours grises de Saint-Sulnice. Voes de là , ces lippes architecturales sont mélées à des feuillages , à ces ombres, sont soumises aux caprices d'un ciel qui change incessamment de couleur, de lumière ou d'aspect. Loin de rous, les édifices memblent les airs : autour de vous, sernentent des arbres undovants. des sentiers campagnards. Sur la droite , par une large découpure de ce singulier paysage, yous aperceyez la longue nappe blanche du canal Saint-Martin, encadré de pierres rougeatres, paré de ses tilleuls : bordé par les constructions vraiment romaines des Greniers d'abondance Là, sur le dernier plan, les vaporeuses collines de Relleville, chargées de maisons et de moulins , confondent leurs accidents avec ceux des nuages. Cependant il existe une ville, que vous ne vovez pas, entre la rangée de toits qui borde le vallon et cet horizon aussi vague qu'un souvenir d'enfance : immense cité, nerdue conune dans un précipice entre les cunes de la Pitié et le falte du eimetière de l'Est, entre la souffrance et la mort. Elle fait entendre un brussement sourd semblable à celui de l'Océan qui gronde derrière une falaise comme pour dire : - Je suis là. Si le soleil iette ses flots de lumière sur cette face de Paris, s'il en épure, s'il en Buidifie les ligges; s'il y Allume quelques vitres, s'il en égale les tuiles, embrase les croix dorées, blanchit les murs et transforme l'atmosphère en un voile de gaze; s'il crée de riches contrastes avec les ombres fantastiques : si le ciel est d'azur et la terre frémissante ai les cloches parlent, alors de la vous admirerez une de ces férries éloquentes que l'imagination n'oublie jamais, dont vous serve idolitre, affilé comme d'un merveilleux sayect de Saples, de Stamboul ou des Florides. Nulle harmonic ne manque à ce concert. Là, murmurent le fruit du monde et la poétique pair de la solltude, la voix d'un million d'êtres et la voix de Dieu. Là git une capitale couchée sous les passibles exprés du l'ère-Lachaise.

Par une matinée de printemps, au moment où le solell faissit briller toutes les beautés de ce paysage, je les admirais, appuyé sur un gros orme qui fivrait au vent ses fleurs jaunes. Puis. à l'asnect de ces riches et sublimes tableaux, le pensais amérement au ménris que nous professons, insente dans nos livres, pour notre pays d'aufourd'hui. Je mandissais ces nauvres riches qui, dégoûtés de notre helle France, sont acheter à prix d'or le droit de dédaisner leur patrie en visitant an galon, en examinant à travers un lorgnon les sues. de cette Italie devenue si vulgaire. Je contemplais avec amour le Pa-His moderne . le révais . lorsque tout à coup le bruit d'un baiser tenobla ma solitude et fit enfuir la ubilosophie. Dans la contre-allée eni couronne la nente tande au has de lanuelle frissonnent les eaux. et en recardant au delà du nont des Gobelins , je décousris une femme qui me parut encore assez ienne, mise avec la simplicité la plus élégante, et dout la physiquemie douce symblait refléter, le gai honbeur du paysage. L'u beau ienne homme posait à terre le plus ioli netit garcon qu'il fût possible de voir , en sorte que le n'al lamais su si le baiset avait retenti sur les innes de la mère ou sur celles de l'enfant. Une même pensée , tendre et vise . éclatait dans De veux, dans les gestes, dans le sourire des deux jeunes gens. Ils entrelacèrent leurs bras avec une si invense promotitude, et se ranprochèrent avec une si merveilleuse entente de mouvement, une, tout à eux-mêmes, ils ne s'apercurent point de ma présence. Mais un autre enfant, mécontent, boudeur, et qui leur tournait le dos, me leta des regards empreints d'une expression saisissante. Laissant son frère courar seul, tantôt en arrière, tantôt en avant de sa mère et du jeune homme, cet enfant, vêtu comme l'autre, aussi gracieux. mais plus donz de formes, resta muet, immobile, et dans l'attitude d'un serpent engourdi. C'était une petite fille. La promenade de la iolie femme et de son compagnon avait je ne sais quoi de machinal. Se contentant, par distraction pout-être, de parcourir le faible esbuce this se frougait entre le neut pont et une voiture arrêtée au fétour du boulevard, ils recommencaient constamment leur courte carrière en s'arrêtant, se regardant, riant au gré des caprices d'une

conversation tour à tour animée, languissante, folle ou grave, Caché par le gros orme, l'admirais cette scène délicieuse, et l'en aurais sans doute respecté les mystères si le n'avais surpris sur le visage de la netite fille révense et taciturne les traces d'une nensée plus profonde que ne le comportait son âze. Quand sa mère et le jeune homme se retournaient après être venus près d'elle, souvent elle neuchait sournoisement la tête , et lancait sur eux comme sur son frère un regard furtif vraiment extraordinaire. Mais rien ne saurait rendre la percante finesse, la malicieuse naïveté, la sauvage attention qui animait ce visage enfanțin aux veux légèrement cernés, quand la jolie femme ou son compagnon caressaient les boucles blondes, pressaient gentiment le cou fraix, la blanche collerette du petit garcon, au moment où, par enfantillage, il essavait de marcher avec cux. Il y avait certes une passion d'homme sur la physionomie grêle de cette petite fille bizarre. Elle souffrait ou pensait, Or, qui prophétise plus sûrement la mort chez ces créatures en fleur? est-ce la souffrance logée au corns , ou la pensée hâtive dévorant leurs âmes, à peine germées? L'ne mère sait cela peut-être. Pour moi, je ne connais maintenant rien de plus horrible qu'une pensée de vieillard sur un front d'enfant. le blasshème aux lèvres d'une vierge est moins monstrueux encore. Aussi l'attitude presque stunide de cette fille détà pensive, la rareté de ses gestes, tout m'intéressa-t-il. Je l'examinai currensement. Par une fantaisie naturelle aux observateurs, je la comparais à son frère, en cherchant à surprendre les rapports et les différences qui se trouvaient entre eux. La première avait des cheveux bruus , des veux noirs et une puissance précore qui formaient une riche opposition avec la blonde chevelure, les veux vert de mer et la gracieuse faiblesse du plus jeune. L'aînée nouvait avoir environ sent à buit ans , l'autre six à neme. Ils étaient habillés de la même manière. Cependant, en les regardant avec attention, je remarquai dans les collerettes de leurs chemises une différence assez frivole, mais qui plus tard me révéla tout un roman dans le passé, tout un drame dans l'avenir. Et c'était bien neu de chose. Un simple ourlet bordait la collerette de la petite fille brune. tandis que de jolies broderies ornaient celle du cadet, et trabissaient un secret de cœur, une prédilection tacite que les enfants lisent dans l'âme de leurs mères , comme si l'esprit de Dieu était en eux. Insouciant et gai , le bloud ressemblait à une petite fille , tant sa peau blauche avait de fraicheur, ses mouvements de grâce, sa phy-

sionomie de douceur : tandis que l'aluée , malgré sa force , malgré la beauté de ses traits et l'éclat de son teint : ressemblait à un netit garcon maladif. Ses yeux vifs , dénués de cette humide vapeur qui donne tant de charme aux regards des enfants, semblaient avoir été. comme cent des courtisans, séchés par un feu intérieur. Rofin, sa blancheur avait ie ne sais quelle nuance mate, olivâtre, symptôme d'un vigoureux caractère. A deux reprises son jeune frère était venu lui offrir, avec une grâce touchante, avec un ioli regard, avec une mine expressive qui eut rava Charlet, le netit cor de chasse dans lequel il soufflait par instants : mais, chaque fois, elle n'avant répondu que par un farouche regard à cette phrase : - Tiens. Hélène. le yeux-tu? dite d'une voix carcssante. Et, sombre et terrible sous sa mine insouciante en apparence, la petite fille tressaillait et rougissait même assez vivement lorsque son frère approchant : quais le cadet ne paraissait pas s'apercevoir de l'humeur noire de sa sœur, et son insouciance, mélée d'intérêt, achevait de faire contraster le véritable caractère de l'enfance avec la science sonciense de l'homme inscrite déjà sur la figure de la petite fille, et qui déjà l'obscurcissait de ses nombres mages.

— Maman, Hélène ne veut pas jouer, s'écra le petit qui saisit pour se plaindre un moment où sa mère et le jeune homme étaient restés silencieux sur le pont des Gobelins.

— Laise-la, Charles. To ais bien qu'elle est torjours grognos. On pareles, promonées en basard par la mêre, qu'il ensuite se retourna brusquement avec le jeune homme, arrachèrent des larmes à lié éne. Elle les dévires silencieusement, lança sur son fére un de ces regards profonds qui me semblaient inexplicables, et consciugit d'abord avec une sinistre intelligence le silass sur le falle doquel il étais, puis la rivière de Bièrre, le poot, le paysage et monte par la étais, puis la rivière de Bièrre, le poot, le paysage et me

Le craignis étère aperça par le comple joyeux, de qui j'aurais saus donte troublé l'entretien je me rairi douceneut, r j'albai me réfugier derrière une haie de sureau dont le feuillage me déroba complétenent à tous les regards. Je m'assis trauquillement sur le haut du talus, en regardant en siènce et tour à tour, soit le heutifs changeaunte du site, soit la petite fille saurage qu'il m'était encore possible d'eureroir à travers les intersiéres de la huie et le pied des sureaux sur louquels ma êtle reposit, presque au niveau du boule-aureaux sur louquels ma êtle reposit, presque au niveau du boule-aureaux sur louquels ma êtle reposit, presque au niveau du boule-aureaux sur louquels ma êtle reposit, presque au niveau du boule-aureaux sur louquels ma êtle reposit, presque au niveau du boule-aureaux sur louquels qu'en part inquiéte se sy veux noirs

102

me cherchèrent dans le louitain de l'allée, derrière les arbres, avec une indéfinissable curiosité. Qu'étais- je donc pour elle? En ce moment. les rires naifs de Charles retentirent dans le silence comme un chant d'oiseau. Le beau icune homme, blond comme lui, le faisait danser dans ses bras , et l'embrassait en lui producuant ces petits mots sans suite et détournés de leur seus véritable que pous adressons amicalement aux enfants. La mère souriait à ces ieux . et, de temps à autre, disait, sans doute à voix basse, des paroles sorties du cœur; car son compagnon s'arrêtait, tout heureux, et la regardait d'un œil bleu plein de feu, plein d'idolatrie. Leurs voix mélées à celle de l'enfant avaient je ne sais quoi de caressant. Ils étaient charmants tous trois. Cette scène délicieuse, au milieu de ce magnifique paysage, y répandait une incrovable suavité. Une femme, belle, blanche, rieuse, un enfant d'amour, un homme ravissant de jeunesse, un ciel pur, enfin toutes les harmonies de la nature s'accordaient pour réjouir l'âme. Je me surpris à sourire. comme si ce bonheur était le mien. Le beau jeune homme entendit songer neuf heures. Après avoir tendrement embrassé sa compagne, devenue sérieuse et presque triste, il revint alors vers son tilbury qui s'avançait lentement conduit par un vieux domestique. Le babil de l'enfant chéri se mela aux derniers baisers que lui donna le jeune homme. Puis, quand celui-ci fut monté dans sa voiture. que la femme immobile écouta le tilbury roulant, en suivant la trace anarquée par la noussière nuageuse, dans la verte allée du boulevard . Charles accourut à sa sœur près du nont , et l'entendis qu'il lui disait d'une voix argentine : - Pourquoi donc que tu n'es pas senue dire adieu à mon hon ami?

En voyant son frère sur le penchant du talus, Hélène lui lança le plus borrible regard qui famais au allumé les veux d'un enfant. et le poussa par un mouvement de rage. Charles glissa sur le versant rapide, y rencontra des racines qui le rejetérent sudemment sur les nierres compantes du mur; il s'y fracassa le front; puis. tout sanglant, alla tomber dans les eaux houeuses de la rivière. L'onde s'écarta en mille jets bruns sous sa jolie tête blonde. J'entendis les cris aigus du pauvre petit; mais hientôt ses accents se perdirent étouffés dans la vase, où il disparut en rendant un son lourd comme celui d'une pierre qui s'engouffre. L'éclair n'est pas plus prompt que ne le fut cette chute. Je me levai soudain et descenda par un sentier. Helene stupéfaite poussa des cris percants :

- Maman! maman! La mère était là , près de moi. Elle avait volé comme un oiseau. Mais ui les veux de la mere ni les miens ne nouvaient reconnaître la place précise où l'enfant était enseveli. L'eau noire bouillonnait sur un espace immense. Le lit de la Bièvre a, dans cet endroit, dix pieds de boue. L'enfant devait y mourir, il était impossible de le secourir. A cette heure, un dimanche, tout était en renos. La Bièvre n'a m hateaux ni pêcheurs. Je ne vis ni perches pour sonder le rousseau puant, ni personne dans le lointain. Pourquoi donc aurais-je parlé de ce sinistre accident, ou det le secret de ce malheur? Hélène avait neut-être vengé son pere. Sa ialousie était sans doute le glaive de Dieu. Cevendant le frissonnai en contemplant la mère. Ouel épouvantable interrogatoire son mari, son juge éternel, n'allast-il pas lui faire subir? Et elle tralnait avec elle un témoin incorruntible. L'enfance a le front transparent. le teint diaphane; et le mensonge est, chez elle, comme une lumière qui lui rougit même le regard. La malheureuse femme ne pensait pas encore au supplice qui l'attendait au logis. Elle regardait la Bièvre.

Un semblable événement devait produire d'affreux retentissements dans la vie d'une femme, et voici l'un des (chos les plus terribles qui de temps en temps troublerent les amours de Juliette.

Deux ou trois ans après, un soir, après dîner, chez le marquis de Vandenesse alors en deud de son père, et qui avait une succession à régler, se trouvait un notaire. Ce notaire n'était pas le peut notaire de Sterne, mais un gros et gras notaire de Paris, un de ses hommes estimables qui font une sottise avec mesure, mettent lourdement le pied sur une plaie inconnue, et demandent pourquoi l'on se plaint. Si, par hasard, ils apprennent le nourquoi de leur betise assassine, ils disent : - Ma foi, ie n'en savais rien! Enfin, c'était un notaire honnètement niais, qui ne voyait que des actes dans la vie. Le diplomate avait près de lui madame d'Aiglemont. Le général s'était en allé poliment avant la fin du diner pour conduire ses donz enfants au spectacle, sur les boulevards, à l'Amhign-Conserve on a la Gareté. Quoique les mélodrames surexcitent les sentiments, ils passent a Paris pour être à la portée de t'enfance, et sans danger, parce que l'innocence y trionishe toulours, Le père était parti sans attendre le dessert, tant sa filte et son fils. l'avaient tourmenté pour arriver au spectacle avant le lever du ratean.

Le notaire, l'unperturbable notaire, incapable de se demander nourquoi madame d'Airdemont envoyait au spectacle ses enfants et son mari sans les y accompagner, était, depuis le diner, comme vissé sur sa chaise. Une discussion avait fait trainer le dessert en longueur, et les gens tardajent à servir le café. Ces incidents, qui dévoraient un temps sans doute précieux, arrachaient des mouvements d'impatience à la jolie femme : on aurait pu la comparer à un cheval de race niaffant avant la course. Le notaire, qui ne se connaissait ni en chevaux ni en femmes, trouvait tout bonnement la marquise une vive et sémillante femme. Enchanté d'être dans la compagnie d'une femme à la mode et d'un homme politique célèbre, ce notaire faisait de l'esprit; il prenaît pour une approbation le faux sourire de la marquise, qu'il impatientait considérablement. et il allait son train. Détà le maître de la maison, de concert avec sa compagne, s'était permis de garder à plusieurs reprises le silence là où le notaire attendait une rénonse élogieuse : mais, nendant ces repos significatifs, ce diable d'homme regardait le feu en cherchant des anecdotes. Puis le diplomate avait eu recours à sa montre. Enfin, la jobe femme s'était recoiffée de son chaneau nour sortir, et ne sortait pas. Le notaire ne vovait, n'entendait rien; il était ravi de lui-même, et sûr d'intéresser assez la marquise pour la clouer B.

 J'aurai bien certainement cette femme-là pour cliente, se disait-il.

La marquies se tenàti debout, mettait res gants, se tocràti técdoigis et regnatial alternativement le marquis de Vandecesse qui partegeit sem impatience, ou le notaire qui plombait chacun de se traisi d'esprit. A chaque pause que fasaite ce digne homne, le joit comple respirait en se disant par un signe : — Enfa, il va done s'en aller! Mais point. U'était un canchemar moral qui devait faini par l'irriter les deux personnes passionnées sur lesquétiles le notaire agissit comme un serpens sur des oiscus, et les obliges à quelque brusquerie. Au beau milleu du récit des ignobles moyens par lesquels du Tillet, un homme d'affaires alors ou facur, avait fait has fortone, et dont les infamires étaits acrupaleosement détaillées par le aprituel notaire, le dipionate entendit sonner neuls heures à la pendue; il vit que son notaire était bien décidément un imbécile qu'il fallait tout uniment congédier, et il l'arrêta résolument par un geste.

- Yous voulez les pincettes, monsieur le marquis? dit le notaire en les présentant à son chent,
   Non, monsieur, je suis forcé de vous renvoyer. Madame veut
- Non, monsieur, je suis torce de vous renvoyer. Maname veut aller rejoindre ses enfants, et je vais avoir l'honneur de l'accompagner.
- Déjà neuf heures! Le temps passe comme l'ondre dans la compagnie des gens aimables, dit le notaire qui parlait tout seul depuis une heure.

Il chercha son chapsou, puis il vint se planter devant la chemiche, reintr difficilement un boquet, et dit à son chent, sans voir les regards fondroyants que loi lacqui la marquise :— Résumonanous, monitere le surgit. Les affaires passent avant tont. Demais donc nous lanterons une assignation à monisier votre frère pour le mettre en demecre; nous procéderons à l'inventaire, et après, ma foi...

- Le notaire avait si mal compris les intentions de son client, qu'il en prenaît l'affaire en seus inverso des instructions que celui-c'unait de lui donner. Cet incident était trop délicat pour que Vandenesse ne rectifiât pas involontairement les idées du balourd notaire,
- et il s'ensuivit une discussion qui prit un certain temps.

   Écoutez, dit enfin le diplomate sur un segne que lui fit la jenne femme, vous me cassez la tête, revenez demain à neuf heures avec mon avoué.
  - Mais j'aurais l'honneur de vous faire observer, monsieur le marquis, que nous ne sommes pas certains de rencontrer demain monsieur Desroches, et si a mise en demeure n'est pas Jancée avant midh. le défai expire, et...
  - En ce moment une voirue entra dans la cour; et au bruit qu'elle il, la pauvre femune se retourna virennent pour cachér des pleurs qui loi viorent aux yeux. Le matquis sonna pour faire dire qu'il était sorti; mais le général, revenu comme à l'improviste de la Collé, précôda le salet de chambre, et parts en tenant d'aue main sa fille dont les yeux étaient ronges, et de l'autre son petit garçon tout grimand el fiché.
- Que vous est-il donc arrivé, demanda la femme à son mari.
- Je vous dirat cela plus tard, répondit le général en se dirigeant vers un boudoir voisin dont la porte était ouverte et où il apercut les journaux.

La marquise impatientée se jeta désespérément sur un cauapé.

Le notaire, qui se crut obligé de faire le gentil avec les enfants, prit un ton mignard pour dire au garçon : — Hé bien, mon petit, que donnait on à la comédie?

- La Vallée du Torrent, répondit Gustave en grognapt,
- For d'honne d'honneur, du le notire, lei auteurs de nos jours sont à moité faus Le Variet de du terrent l'Ourque pas de Torrent de la vattle? Il est pensible qu'une vallée n'uit pas de torrent, et en dissuit le Torrent de les vattles, les auteurs aujeuit accessé quivique close de net, de précis, de caractirisé, de campréhensible. Mais laisons cela. Maistenant comment peut-il que répondrez qu'aujourif lui le principal attrait de ces soctes de speccharet un des édocrations, et cettre en indique de fest helles, Vous éte-vous bien annué, mon petit compère? ajouta-t-il en s'assevant devant l'enfort.

Au moment où le notaire demanda quel drame pouvant se rencontrer au fond d'un torrent, la fille de la marquise se retourna lentement et pleura. La mère était si violemment contrariée qu'elle n'aperent pas le mouvement de sa fille.

— Ob' soil, monsioner, le u'mussis bien, répondit l'enfant. Il y vait dans la pièce un petit garçan bien gentil qu'état seul au monde, parce que son papa n'avait pas pu être son pete. Yolk que, quand i arrive en hout du pont qui est sur le torcreat, sun grand visible breit, viste tout en noir, le juet dans l'eau. Hêbes s'est mise alors à pleurer, à angelore; toute le saile a crié après nous, et mon bére nous a hour use, hien viste commeis.

Monsieur de Vandenesse et la marquise restèrent tous deux stupéfaits, et comme saisis par un mal qui leur ôta la (arce de penser et d'avir.

- Gustave, taisez-yous donc, cria le général. Je yous as défendu de parler sur ce qui s'est passé au spectacle, et vous oubliez déjà mes recommandations.
- Que Yotre Seigneurie l'excuse, monsieur le marquis, dit le notaire, j'ai eu le tort de l'interroger, mais j'ignorais la gravité de...

  Il devait ne nas répondre, dit le père en regardant son fils
- avec froudeur.

  La cause du brusque retour des enfants et de leur père parut
  alors être bien connue du diplomate et de la marquise. La mère
  regards as file, la vit en pleurs, et se leva pour aller à elle; mais

alors son visage se contracta violemment et offrit les signes d'une sévérité que rien ne tempérait.

- --- Assez, Héiène, lui dit-elle, allez sécher vos larmes dans le boudoir.
- Qu'at-elle donc fait, cotte pauvre petito? dit le notaire, qui vonhut calmer à la fois la colère de la mère et les pleurs de la fille. Elle est si jolie que ce doit être la plus sage créature du usode; je sois hien sûr, madame, qu'elle no vous donne que des jouissances; pas vrai, ma petite?

Hélène regarda sa mère en tremblant, essuya ses larmes, tâcha de se composer un visage calme, et s'enfuit dans le boudoir.

- Et certes, disalt le notaire en continuant toujours, madame, yous êtes trop bonne mère pour pe pas aimer également tous vos enfants. Your êtes d'ailleurs trop vertueuse nour avoir de ces tristes préférences dont les funestes effets se revèlent plus particulièrement à nous autres notaires. La société-nous passe par les mains. Aussi en vos ous-nous les bassions sous leur forme la plus ludeuse. L'intérêt. Ici, une mère veut déshérater les enfants de sou mari au profit des eufants qu'elle leur préfère : tandis que , de son côté, le mars veut quelquefois réserver sa fortune à l'enfant qui a mérité la haine de la mère. ht c'est alors des combats, des cramies, des actes, des contrelettres, des ventes simulées, des fidércommis; enfin, un gichis pitovable, ma parole d'honneur, pitovable l Là, des pères passent leur vie à déshériter leurs enfants en volant le bien de leurs femmes.... Qui, volant est le mot. Nous parlions de drame, ah l je vous 25sure que si nous pouvious dire le secret de certaines donations, nus auteurs pourraient en faire de terribles tragédies bourgeoises. Je ne sais nas de quel pouvoir usent les femmes nour faire ce qu'elles veulent : car, malgré les apparences et leur faiblesse, c'est touiours elles qui l'emportent. Ah! par exemple, elles ne m'attrapent pas, moi. Je devane toujours la raison de ces prédilections que dans le monde on qualifie polyment d'indéfinissables! Mais les maris ne la devinent jamais, c'est une justice à leur rendre. Yous que répondrez a cela qu'il y a des gràces d'ét...

Helene, revenue asce son père du houdoir dans le salon, écontait attents ement le notaire, et le comprenait à bien, qu'elle jeta sur a mère un coup d'est craintir de presentant avec tont l'instinct du jegune âge que cette circonstaire alluir redoubler la sétarité qui gendait sur elle. La urquise nâtile ne montrant au couste qui gendait sur elle. La urquise nâtile ne montrant au couste

par un geste de terreur son mari qui regardait pensirement les fleurs du tapis. En ce moment, malgré son savoir-rivre, le dipiomate ne se contint plus et lança sur le notaire un regard fondroyant.

Venez par ici, monsieur, lui dit-il en se dirigeant vivement
vers la pièce qui précédait le salon.

Le notaire l'y suivit en tremblant et sans achever sa phrase.

— Monsieur, Îni dit alors virce une rage concentrée le marquis de Vandencese qui forma violemment la porte du solon où il laissait la fomme et le mari, depois le diher, vous n'avez fait lei que des sottiese et dit que des betiese. Pour Diest l'aller-tous-en. Vous finire par casser les plus grands malborer. Si vous feste un excellent notaire, restee dans votre étude; mais si, par hasterd, vous trouves dans le monde. Lefte d'êt trer bas circonsect...

Puis il rentra dans le salor, ca quittant le notire sans le saluer. Celari-ci reats pendant un moment tot dando, pecchi, sona savoiro où il en était. Quand les bourdonnements qui lui tistaient aux orvilles cessèrent, il crut entendre des génissements, des allées et venoce dans le salon, où les somettes furent violement tirles. Il ent peur de reroir le comte, et retroura l'asage de sen jambes pour désperpir et aganter l'exalier, unais, à la porce des appartements, il se beurta dans les vales qui s'empressaient de venir preurie les ordres de lour maître.

— Voils comme sont tous ces grands seigneers, se divid enfin quand i fint dans la ree à la recherche d'un cabrielet; ils vous engagent à parler, vous y levitent par des compliments; rous croyer les nauser, point dan tout Il li vous font des unsperimences, vous metent à distance et vous jettent même à la porte sans se gêner. Estain, ¿Fais in crispitatel, jo n'ai rien dit qui ne fit sensé, posé, convenable. Nàs foi, il une recommande d'avoir plus de circanspection, je n'en managen pas. Hel d'ainter, je suis positier et membre de ma chambre. Bah! c'est une boutade d'amhassadeur, rien n'est de ma chambre. Bah! c'est une boutade d'amhassadeur, rien n'est de ma chambre. Bah! c'est une boutade d'amhassadeur, rien n'est der aix loi que des béties et dit que des sottiess. Je lui demaderal lair since Audier, loi une demanderal lair since deri aix nois; c'est-al-dire, jo lui en demanderal lair since. Au total, j'ai tort, post-dère... Ma foi, je usis bien bon de me casser la tête! Qu'ess-ce que cola ne fait ?

Le notaire revint chez lui, et soumit l'énigme à sa notaresse en lui racontant de point en point les événements de la soirée,

- Mon cher Crottat, Son Excellence a eu parfaitement raison en te disant que tu n'avais fait que des sottises et dit que des bêtises. — Pourquoi?
- Mon cher, je te le dirais, que cela ne t'empêcherait pas de recommencer ailleurs demain. Seulement, je te recommande encore de ne jamais parler que d'affaires en société.
- Si tu ne veux pas me le dire, je le demanderai demain à... — Mon Dueu, les gens les plus niais s'étudient à cacher ces choses-là, et tu crois qu'un ambassadeur ira te les dure! Mais, Crottat, je ne t'aj jamais vu si déoué de sens.
  - Merci, ma chère!

V.

## LES DEUX BENCONTRES.

Un ancien officier d'ordonance de Napoléon, que nous appellerona seulement le marquis ou le général, et qui sous la restamation fit une haute fortune, était veun pascer les beaux jours à Versailles, où il habitait une maison de campagne située entre l'église et à barrière de Montreuil, sur le chancin que condui à l'avenue de Saint-Goud. Son service à la cour ne lui permettait pas de s'éloimer de Paris.

Élevé jadis pour servir d'asile aux passagères amours de quelque grand seigneur, ce pavillon avait de très-vastes dénendances. Les iardins au milieu desquels il était placé. l'éloignaient également à droite et à gauche des premières maisons de Montreuil et des chaumières construites aux environs de la barrière; ainsi, sans être par trop isolés, les maîtres de cette propriété jouissaient, à deux nas d'une ville, de tous les plaisirs de la solitude. Par une étrange contradiction , la façade et la porte d'entrée de la maison donnaient immédiatement sur le chemin, qui, peut-être autrefois, était peu fréquenté. Cette hypothèse paraît vraisemblable si l'ou vient à songer qu'il aboutit au délicieux pavillon bâti par Louis XV nour mademoiselle de Romans, et qu'avant d'e arriver, les curieux reconnaissent, cà et là, plus d'un casino dont l'intérieur et le décor trahissent les spirituelles débauches de nos aïeux, qui, dans la licence dont on les accuse , cherchaient néanmoins l'embre et le mystère.

110 Par une soirée d'hiver, le marquis, sa femme et ses enfants se trouvèrent seuls dans cette maison déserte. Leurs gens avaient obtenu la permission d'aller célébrer à Versailles la noce de l'un d'entre eux, et présumant que la solennité de Noël, fointe à cette circonstance, leur offrirat une valable excuse auprès de leurs mattres, ils ne faisaient pas acrupule de consacrer à la fête un peu plus de terms que ne leur en avait octrové l'ordonnance domestique. Cependant, comme le général était connu pour un homme qui n'avait jamais manqué d'accomplir sa parole avec une inflexible probité : les réfractaires ne dansèrent pas sans quelques remords quand le moment du retour fut expiré. Onze heures venaient de sonner, et pas un domestique n'était arrivé. Le profond silence qui régnant sur la campagne permettait d'entendre, par intervalles. la hise sifflant à travers les branches noires des arbres, imigissant, autour de la maison, ou s'engouffrant dans les longs corridors. La gelée avant si bien nurifié l'air, durci la terre et saisi les payés, que tout avait cette sonorité sèche dont les phénomènes nous surprennent tonjours. La lourde démarche d'un buveur attardé, ou le bruit d'un fiacre retournant à Paris, retentissaient plus vivement et se fassient écouter plus loin que de coutume. Les feuilles mortes, mises en danse par quelques tourbillons soudains, frissonnaient sur les pierres de la cour de manière à donner une voix à la nuit quand elle voulait devenir muette. C'était enfin une de ces apres soirées qui arrachent à notre égoisme une plainte stérile en faveur du pauvre ou du voyagenr, et pous rendent le coin du feu si voimplueux. En ce moment , la famille réunie au salon , ne s'inquiétait ni de l'absence des domestimes, ni des gens sans ferret, ni de la poésse dont étincelle une veillée d'hiver. Sans philosopher hors de propos, et confiants en la protection d'un vieux soldat, femmes et enfants se livraient aux délices qu'engendre la vie intérjeure quand les sentiments n'y sont pas génés, quand l'affection et la franchise animent les discours , les regards et les ieux.

Le général était assis, ou , pour mieux dire , enseveli dans une hante et spacieuse bergère , au coin de la cheminée , où brillait on feu nourri qui répandait cette chaleur piquante, symptôme d'un froid excessif au debors. Appuyée sur le dos du siège et lépèrement inclinée, la tête de ce brave père restait dans une pose dont l'indolence peignaut un calme parfait, un doux épanquissement de joie. Ses bras , à moitié endormis , mollement jetés hors de la bergère , achevaient d'exprimer une pensée de bouheur. Il contemplait le plus petit de ses enfants , un garcon à peine âgé de cing aus , qui . demi-nu, se refusait à se laisser déshabiller par sa mère. Le bambin furait la chemise ou le bonnet de nuit avec lequel la marquise le menaçait parfois; il gardait sa collerette brodée, rialt à sa mère quand elle l'appelait, en s'apercevant qu'elle riait elle-même de cette rébellion enfantine : il se remettait alors à jouer avec sa sœur, aussi paive, mais plus malicieuse, et qui parlait déià plus distinctement que lui, dont les vagues paroles et les idées confuses étaient à peine intelligibles nour ses parents. La petite Molna, son alnée de deux ans. proyonuait par des agaceries délà féminines d'interminables rires . qui partaient comme des fusées et semblaient ne pas avoir de cause : mais à les voir tous deux se roulant devant le seu, montrarit sans honte leurs jolis corps potelés, leurs formes blanches et délicates , confondant les boucles de leurs chevelures noire et blonde . heurtant leurs visages ruses, où la joie tracait des fossettes ingénises. certes un père et surtout une mère comprenaient ces petites âmes . pour eux déjà caractérisées, pour eux déjà passionnées. Ces deux anges faustient pălir par les vives couleurs de leurs youx humides. de leurs joues brillantes , de jeur teint blanc , les fleurs du tanis moelleux , ce théâtre de leurs ébats , sur lequel ils tombaient , se renversaient, se combattaient, se roulaient sans danger. Assisc sur une causeuse à l'autre coin de la cheminée , en face de son mari . la mère était enteurée de vétements épars et restait , un souller rouge à la main, dans une attitude pleine de laissez-aller. Son indécise sévérité mourait dans un doux sourire gravé sur ses lèvres. Agée d'environ trente-six ans, elle conservait encore une beauté due à la rate perfection des lignes de son visage, auguel la chaleur. la lumière et le bonheur prétaient en ce moment un éclat surnaturel. Souvent elle cessait de regarder ses enfants pour reporter ses yeux caressants sur la grave figure de son mari ; et parfois , en se rencontrant, les veux des deux époux échangealent de muettes ionissances et de profondes réflexions. Le général avait un visage fortement basané. Son front large et pur était stilonné par quelques mèches de cheveux grisonnants. Les mâles éclairs de ses youx blens. la bravoure inscrite dans les rides de ses joucs flétries. amnoncaient qu'il avait acheté par de rudes travaux le ruban rouge qui fleurissait la boutonnière de son habit. En ce moment les innocentes joies exprimées par ses deux enfants se reflé-

taient sur sa physonomic vicoureuse et ferme où percaient une bonhomie, une candeur indicibles, (e vieux capitaine était redevenu petit sans beaucoup d'efforts. N'y a-t-il pas touiours un peu d'amour nour l'enfance chez les soldats qui ont assez expérimenté les malheurs de la vie pour avoir su reconnaître les misères de la force et les priviléges de la faiblesse? Plus loiu , devant une table ronde éclairée par des lampes astrales dont les vives lumières lottaient avec les lueurs pâles des bougies placées sur la cheminée . était un jeune garcon de treize ans ous tournait ranidement les pages d'un gros livre. Les cris de son frère ou de sa sœur ne lui causaient aucune distraction, et sa figure accusait la currosité de la jennesse l'ette profonde préoccupation était justifiée par les attachantes merveilles des Mille et une Nuits et par un uniforme de lycéen Il restait immobile, dans une attitude méditative, un conde sur la table et la tête annuvée sur l'une de ses mains, dont les doiets blancs tranchaient au milieu d'une cheselure brune. La clarté tombant d'aplomb sur son visage, et le reste du corps étant dans l'obscurité, il ressemblait ainsi à ces portraits noirs où Raphaël s'est représenté lui-même attentif, penché, songeant à l'avenir. Entre cette table et la marquise, une grande et belle ieune fille travaillait, assise devant un métier à tapisserie sur lequel se nenchait et d'où s'éloignait alternativement sa tête , dont les cheveux d'ébène artistement lissés réfléchissaient la lumière. A elle senle Hélène était un spectacle. Sa beauté se dutinguait par un rare caractère de force et d'élégance. Quoique relevée de manière à deseiner des traits vifs autour de la tôte, la chevalure était su abondante que, rebelle aux dents du peigne, elle se frisait énergiquement à la naissance du cou. Ses sourcels : très-fournes et réquilièrement plantés, tranchaient avec la blancheur de son front our. Elle avait même sur la lèvre supérieure quelques signes de courage qui figuraient une légère teinte de bistre sous un nez grec dont les contours étaient d'une exquise perfection. Mais la cantivante rondeur des formes . la candide expression des autres traits. la transparence d'une carnation délicate, la voluntueuse mollesse des levres, le fini de l'ovale décrit par le visage, et surtout la sainteté de son regard vienge. imprimaient à cette beauté vigoureuse la suavité féminine , la modestie enchanteresse que nous demandons à ces anges de paix et d'amour. Seulement il n'y avait rien de frèle dans cette ieune fille. et son cœur devait être aussi doux, son âme aussi forte que ses propartions étaivet magnifiques et que sa figure état attra, ante. Ellemiatile allence de son fetre le lycéen, et paraissant en proie à l'one de ces finales méditations de jeune fille, nouvent impériretables à l'observation d'un père ou même à la agarité des méres : en sorte qu'il set impossible de sovier à l'alfant attribue au que de la lumière on à des peines socrétes les ombres capracieuses qui passient sur son visse comme de dables nuées sur un ciel pur.

Les deux aînés étaient en ce moment complétement oubliés par le mari et par la femme. Cenendant plusieurs fois le coun d'œil interrogateur du pénéral avait embrassé la scène muette qui , sur le second plan , offrait une gracieuse réalisation des esnérances écrites dans les tumultes enfantins placés sur le devant de ce tableau domestique. En expliquant la vie humaine por d'insensibles gradations, ces figures composarent une sorte de noème vivant. Le luve des accessoires qui décoraient le salon , la diversité des attitudes . les appositions dues à des vétements tous divers de couleur , les contrastes de ces visages si caractérisés par les différents àges et par les contours que les hunières mettaient en saillie , rénandaient sur ces pages humaines toutes les richesses demandées à la sculpture . aux peintres, aux écrivains. Enfin, le silence et l'hiver, la solitude et la mit prétaient leur majesté à cette sublime et naive composition . délicieux effet de nature. La vie conjugale est pleme de ces heures sacrées dont le charme indéfinissable est dù neut-être à quelque souvenance d'un monde meilleur. Des ravons célestes jaillissent sans doute sur ces sortes de scènes, destinées à payer à l'homme une partie de ses chagrins, à lui faire accepter l'existence. Il semble one l'univers soit là , devant nous , sous une forme enchanteresse . on'il déroule ses grandes idées d'ordre , que la vie sociale plaide pour ses lois en narlant de l'avenir.

Copendant, malgré le regard d'altendrassement jefe par Hélène de Holina quand échtait une de leurs joies; malgré le bon-hour peint aux sa lucide figure lorsqu'elle contemplant furnivement zon père, un seatiment de profonde mélancolié était curpreint dans seg sests, dans son attitude, et survout dans se synt voilés par de longues pauplères. Ses blanches et poissantes mains, à travers les-quelles la lamière passait en el ure communiquant une rougeur diaphane et presque flunde, ch'i bien, ses mains tremblaient. Une seule fois, sams se délier muturellement, ses your et ceux de la marquies en heuritechne. Les deut fommes se comprireat alers par un

## I. LIVRE. SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE.

regard terre, freid, respectioux ches Rélène, sombre et musapant che la mène. Hélène bissio propriement a vor son le mètier, titra Taiguille arce previouse, et de long-temps no reform sa te tite, qui semblisti ni étre d'evence trep lourile a portier. La mère et était-elle trap sérier pour sa filér, et jugoit-elle cette sérieit beicessire? Estat-feli plaisus de la bouaté d'Rélène, avec qui elle pourait rivaliser encure, nas en déploquat tous les pressiges de la contente? Ou la file varie-elle surpris, comme beasonap de filler en quand elle d'evinence t'altroyantes, des secrets que cetts feume, et en apuence si religieument délèle à su d'evirs, reyvait avoir encurcesse-test dans son cour avois profondément que dans une tombe! I Hélène édat artrivée à 100 gée où la pureté de l'Eme porte à des

rigidatés qui dépassent la juste mesure dans laquelle doivent rester les sentiments. Dans certains esprits, les fautes prennent les proportions du crime : l'iniagination réagit alors sur la conscience : souvent alors les jeunes filles exagèrent la punition en raison de l'étendue qu'elles donnent aux forfaits. Hélène paraissait ne se croire digne de personne. Un secret de sa vie antérieure, un accident peut-être, incompris d'abord, mais développé par les suscentibilités de son intelligence sur laquelle influaient les idées religreuses, semblait l'avoir depuis peu comme dégradée romanesquement à ses propres yeux. Ce changement dans sa conduite avait commencé le jour où elle avait lu , dans la récente traduction des théatres étrangers, la belle tragédie de GUILLAUME TELL. par Schiller. Après avoir grondé sa fille de laisser tomber le volume, la mère avait remarqué que le ravage causé par cette lecture dans l'ame d'Hélène venait de la scène où le poète établet une sorte de fraternité entre Guillaume Tell , qui verse le sang d'un homme pour sauver tout un peuple, et Jean-le-Parrieide. Devenue humble, nieuse et recueille, Hélène ne souhaitait plus d'aller au hai. Jamais elle n'avait été se caressante pour son père, surtout mandla marquise n'était pas témoin de ses cajoleries de ieune fille. Réanmoins, s'il existait do refroidssement dans l'affection d'Hélène pour sa mère, il était si finement exprimé, que le général ne devait pas s'en apercevoir, quelque jajoux qu'il pût être de l'union qui régnait dans sa famille. Nul homme n'aurant en l'oril assez perspicace pour sonder la profondeur de ces deux cours féminins : l'un jeune et généreux, l'autre sensible et fier ; le premier, tréson d'indulgence : le second , plein de finesse et d'amour. Si la mère,

contristait sa fille par un adroit despotisme de femme, il n'était sensible qu'aux yeux de la victime. Au reste, l'événement seulement fit sultre ces onjectures tonisolubles. Impair à cette unit, aucune lumètre accusatrice ne s'était échappée de ces deux âmes; mais entre elles et Dieu certainement il s'élerait quelque sanstre mystère.

— Allons, Abel, s'écria la marquise en saisissant un moment of silencieux et fatigués Moina et son frère restaient immobiles; allons, veraz, mon fils, il faut vous concler... Et, lui lauçant un regard impérieux, elle le prit vivennent sur ses genoux.

- Comment, dit le général, il est dix heures et demie, et pas un de nos domestiques n'est rentré? Ah! les compères. Gustave aiouta-t-il en se tournant vers son fils, se ne t'ai donné ce livre qu'à la condition de le quitter à dix heures ; tu aurais dù le fermer tos-même à l'heure dite et t'aller coucher comme tu me l'avais promis. Si tu veux être un homme remarquable, il faut faire de ta parole une seconde religion, et y tenir comme à ton honveur. Fox. no des plus grands grateurs de l'Angleterre, était surtout remarquable par la beauté de son caractère. La fidélité aux engagements pris est la principale de ses qualités. Dans son enfance, son père, un Anglais de viedle roche, lui avait donné une lecon assez vigonreuse pour faire une éternelle impression sur l'espeut d'un ieune enfant. A ton âge. Fox venait, pendant les vacances, chez son père. qui avant, comme tous les riches Anglais, un parc assez considérable autour de son château. Il se trouvait dans ce parc un vieux kiosone qui devait être abattu et reconstruit dans un cudroit où le point de vue était magnifique. Les enfants aiment beaucoup à voir démolar. Le petit Fox voulait avoir quelques jours de vacances de plus nour assister à la chute du pavillou : mais son nère expresit qu'il rentrât au collége au jour fixé pour l'ouverture des classes : de là brouille entre le nère et le fils. La mère, comme toutes les mamans, appuya le petit Fox. Le père promit alors solennellement à son fils qu'il attendrait aux vacances prochaines pour demolir le kiosque. Fox retourne an collège, Le père crut qu'un netit garcon distrait par ses études oubberait cette circoustance, il fit abattre le kiosque et le reconstruisit à l'autre endroit. L'entêté garcon ne songrait qu'à ce kiosque, Quand il vant chez son père, son premier soin fut d'aller voir le vieux bâtiment : mais il revint tout triste au moment du déleuner, et det à son père : Yous m'avez trompé. Le 11

vieux genilhoume auglais di avec une confusous pleine de diguité : - C'est vail, mon fils, mais préparerai motate. Il faut tenir à sa parole plus qu'à sa fortune; car tenir à sa parole donne de fortune, et votuse les fortunes «Toffecur pas la teche faile à la conscience par un manque de parole. Le père fit reconstruire le vieux pasilino commi el d'act pusa, sprea Faure reconstruir, il endenna qu'en l'abstit sous les yeux de son fils. Que ceci, Gustave, te serve de lecon.

Costave, qui sait attentivement éconté son père, forma le livre à l'instant, il se fit un moment de silence podant lequé le général s'empara de Moian, qui se dibattic corre le sommeit, et la post doucement sur lui. La petite lisies router sa tête chancelante sur la politrie cal père et s'y enformit altos rout la fin, encodepar las politries cal père et s'y enformit altos rout la fin, encodepar las routeaux dorés de sa joire chevelure. En cei instant, des par prides retenierat dans larue, un la terre, et soudris trois coups, frapés à la porte, réveillèrent les échos de la maison. Ces coups prolongés eucent un accent aussi facile à comprendre que le ci d'un homme en danger de mourir. Le chien de garde aboya d'un on de fareur. Hélère, Gustare, le général et sa femme tressilirent vivement; mas Abel, que sa mère achevait de coiffer, et Molan «s'écillèrent plans.

- Il est pressé, celui-là, s'écria le militaire en déposant sa fille sur la hergère.
- Il sortit brusquement du salon sans avoir entendu la prière de sa femme.
  - Mon ami, n'y va pas...

Le marquis passa dans sa chambre à coucher, y prit une paire de pistolèts, alloma sa lanterne sourde, s'élança vers l'escalier, descendit avec la rapidité de l'éclair, et se trouva bientôt à la porte de la maison où son fils le suivit intrépidement.

- Qui est là ? demanda-t-il,
- Ouvrez, répondit une voix presque suffoquée par des respirations haletantes.
- Étes-vous ami?
- Oui, ami.
- Étes-vous seul?
- Oui, mais ouvrez, car ils viennent!

Un homme se glissa sous le porche avec la fantastique rélocité d'une ombre aussitot que le général out entrebaillé la porte : et. sans qu'il pot s'y opposer. Finconnu l'obligue de la licher en la repossant par un viguoreux comp de pied, et s'y apprys récolament comme pour empêcher de la rouvrir. Le général, qui lèra sondain son pistolet et su banterne sor la postrane de l'étranger afin de le tenir en respect, s'ut homme de moyenne taille eu-leopé dans une polisse fourrée, vilement de vuellard, ample et trainaux, qui sembita pes avaire été fait pour lus. Soit prudence on harsard, le fugifif avait le front entilèrement couvert par un chapeau qui lus tombait sor les şeux.

— Monnieur, dit il au général, abaissez le canon de votre pistolect. Les précends pas rester chez vous sans toure consentement; il mais ai je sons, il mort in bitend à la barrière Et quelle mort! vous en répondriez à Dieu. Le vous demandel Phospataité pour deux houres. Songez-Pisen, monsieur, qu'eque suppliant que je sois, je dois commander avec le despoisine de la mécestité. Je veux l'hospailaité de l'Arabie. Que je vous sois sucré; siono, ouvrez, j'irai mourir. Il me faut le servet, un soile et de l'ezu. Oht de l'eau! répéts-t-al' d'une vric oui riabit.

- Qui êtes-vons , demanda le général , surpris de la volubilité . Bévreuse avec laquelle parlait l'inconnu.
- Ah! qui je suis? Eh! bien, ouvrez, je m'éloigne, répondit l'homme avec l'accent d'une infernale ironie.

Malgré l'adresse avec haquelle le marquis promensit les rayons de a lanterne, il ne pouvait toir que le bas de ce viage, et rien n'y plaidat en faveur d'une hospitalité si singulièrement reclamée : les joues élaient tremblantes, livides, et les traits horriblement contraetts. Dans l'ombre projete par le bord du chapeun, les your se dessinament comme deux lueurs qui firent presque pâtr la faible lumière de la bougle. Cerponanta il faible une réponse.

- Monsieur, dit le général, votre langage est si extraordinaire, qu'à ma place vous....
- Your disposez de ma vie, s'écria l'étranger d'un son de voix terrible en interrompant son hôte.
- Deux heures, dit le marquis irrésolu.
- Deux heures, répéta l'homme.

Mais tout à coup il repoussa son chapeau par un geste de désespoir , se décourit le front et lança , comme s'il voulait faire une dernière tentative, un regard dont la vive clarté pénétra l'âme du général. Ce jet d'intelligence et de volouté ressemblait à un éclair, et fut écrasant comme la foudre ; car il est des moments où les hommes sont investis d'un nouvoir inexplicable.

 Allez, qui que vous puissiez être, vous serez en sûreié sous mon toit, reprit gravement le maître du logis qui crut obéir à l'un de ces mouvements instinctifs que l'homme ne sait pas toujours expliquer.

- Dien vous le rende, ajouta l'inconnu en laissant échapper un profond soupir.

- Étes-vous armé, demanda le général.

Pour toute réposse, l'étranger lui donnant à peine le temps de jeter un coup d'ord sur sa pelisse, l'ouvrit et la replia lestement. Il était sans armes appareutes et dans le costume d'un jeun bonnou qui sort du bal. Quelque rapide quo foit l'examen du soupçonneux militaire, il en vit assez pour s'écrire : — Où diable aves-vous pu vous échbousser-ainsi nar mi entons si sec?

- Encore des questions ! répondit-il avec un air de hauteur.

En ce moment, le marquis aperçot son fils et se souvint de la leçon qu'il venait de lus faire sur la stricte excution de la parola donnée; il fut si vivement contrarié de cette circonstance, qu'il fui dit, non sans un ton de colère : — Comment, petit drôle, te tronves-to là su lieu d'être dans ton lit?

 Parce que j'ai cru pouvoir vous être utile dans le danger, répondit Gustave.

Allons, monte à ta chambre, dit le père adouti par la réponse de son fils. Et vous, dit-il en s'adressant à l'inconnu, suivez-moi. Ils devinrent silencieux comme deux joueurs qui se défient l'on.

Its technical sacrectives commerce using state of the defaulter Le globeral commune meme a concevering data series presentiments. L'inconnu lau pesait déjà sur le coure continue au canchemar; mais, dominé par la foil du sexment, il les condusit à trivere les corridors, les escaliers de sa maison, et le fit entrer chans une grande chambre situé au second dega, préciónaites at-ud-essag da salon. Cette pièce inhabitée servalt de séchoir en hiver, ne communguist à auour appartement, et n'artait d'autre démardien, sur sex quatre murs jaunis, qu'un méchant miroir laboé sur la chemica par le précident propriétaire, et une grande glace qui, s'étant trouvée sant emploi lors de l'emménagement du marquis, fut provincement mise en fox de la cheminé. Le plancher de cette sale mussarie n'avait jamais été balayé. Pair y était glacial, et deux mussarie n'avait jamais été balayé. Pair y était glacial, et deux quittes chaires décalifes en composagente tous le modèlier. autrèl

avoir posé sa lanterne sur l'appui de la cheminée, le général dit à l'inconu : — Votre sécurité veut que cette misérable mansarde vous serve d'asiée. Et, comme vous avez ma parole pour le secret, vous me permettres de vous y enfermer.

L'homme baissa la tête en signe d'adhésson.

- Je n'ai denuandé qu'un asile, le secret et de l'eue, ajonta-i-il. — Je vais vous en apporter, répondit le marquis qui ferma la porte avec, soin et descendit à tâtons dans le salm pour y vonir prendre un flambeau afin d'aller chercher lui-même une carafe dans troffice.
- Hé! bien, monsieur, qu'y a-t-il? demanda vivement la marquise à son mari.
  - Rien, ma chère, répondit-il d'un air froid.
- Stais nous avons cependant bien écouté , vous venez de conduire quelqu'un la-baut....
- Hélène, reprit le général en regardant sa fille qui leva la tête
  vers loi, songez que l'honneur de votre père repose sur votre disreférent. Vota deste n'avoir men entendu.
- La Jone fille réportit par un mouvement de tête significatif. La marquise demem nout interfide ce lipsive intéricrement de la manière dont s'y promit son mari pour lui imposer sil noc. Le gi-neri alla prendre une carsée, un verve, et remonta dans la chambre où étalt son prisonnier: il le treus a debout, appuyé contre le mur, près de la cheminée, la tête nue; il a suit jeté son chapean sur une des deux chaises. L'étraiger ne s'attendult suas donte pas à se voir si viernement échiéré. Son front ne plus est a figure desint son-cience quand ses peur renountéréent les yeux perçants du ginéral; mass il s'adoucit et prit une physionomie gracouse pour renezon pon protecteux. L'esque ce deraire ent plus élever et la crasée sur l'appoir de la cheminée, l'inconne, après lui avoir encore jeté sou repord faintéeunt, trompté le silence.
- Monsieur, divid d'une vont douce qui n'eut plus de convulsions gutturales coinne précédemment mais qui néanmoins accusait encore un tremblement intérieur, je vais vous paraître bizarre. Excusez des caprices nécessaires. Si vous restez lb, je vous prierai de ne pas un regarder quand é tobirai.

Contrarié de toujours chéir à un homme qui lui déplaisant, le général se retourna brusquement. L'étrauger tira de sa poche un mouchoir blanc, s'en enveloppa la main droite; puis it saint la carafe, et but d'un trait l'eau qu'elle contenait. Sans penser à enfreindre son serment tacite . le marquis regarda machinalement dans la place : mais alors la correspondance des deux miroirs permettant à ses yeux de parfaitement embrasser l'inconnu, il vit le mouchoir se ronour sondain nar le contact des mains qui étaient pleines de sang.

- Ah! yous m'avez regardé, s'écria l'homme quand après avoir bu et s'être enveloppé dans son manteau il examina le général d'un air sonnconneux. Je suis perdu. Ha viennent, les voici!
  - Je n'entends rien, dit le marquis.
- Yous n'êtes pas intéressé, comme le le suis, à écouter dans l'espace.
- Your your êtes donc battu en duel, pour être ainsi convert de sano? demanda le général assez ému en distinguant la couleur des larges taches dont les vêtements de son hôte étaient imbibés.
  - Oui, un duel, yous l'avez dit, répéta l'étranger en laissant error sur sex lèxres un sourire amer.

En ce moment, le son des pas de plusieurs chevaux au grand galon retentit dans le lointain : mais ce bruit était faible comme les premières lueurs du matin. L'oreille exercée du général reconnut la marche des chevaux disciplinés par le régime de l'escadrun.

- C'est la vendarmerie, dit-il.

Il jeta sur son prisonnier un regard de nature à dissiper les doutes qu'il avait pu lui suggérer par son indiscrétion involontaire, remporta la lumière et revint au salon. A penne posait-il la clef de la chambre haute sur la cheminée que le bruit produit par la cavalerie grossit et s'approcha du pavillon avec une rapidité qui le fit tressadhe. En effet, les chevaux s'arrêtèrent à la porte de la maison. Après avoir échangé quelques paroles avec ses camarades, un cavaher descendit, frança rudement, et obligea le général d'aller ouvrir. Ce dernier ne fut pas maître d'une émotion secrète à l'aspect de six gendarines dont les chapeaux bordés d'argent brillaient à la clarté de la lune.

- Monseigneur, lui dit un brigadier, n'avez-vous pas entendu tout à l'heure un homme courant vers la barrière?
  - Vers la harrière? Non.
  - Yous n'avez ouvert votre porte à personne?
  - Ai-je done l'habitude d'ouvrir moi-même ma porte?...
- Mais, pardon, mon général, en ce moment, il me semble que...

- Ah! çà, s'écria le marquis avec un accent de colère, allezvous me plaisanter? avez-vous le droit...
- -- Rien, rien, monseigneur, reprit doucement le brigadier. Vous excuserez notre zèle. Nous savons bien qu'un pair de France ne s'expose pas à recevoir un assassin à cette heure de la nuit; mais le désir d'avoir quelques renseignements...
  - Un assassun! s'écria le général. Et qui donc a été...
- Monsicur le marquis de Manny vient d'eire haché en je ne sais combien de morceaux, reprit le gendarme. Mais l'assassin est vivement poursuivi. Nous somnies certains qu'il est dans les environs, et nous allons le traquer. Excusz, mon général.
- Le gendarune parlait en remontant à cheval, en sorte qu'ul de lui fut heuremsement pas possible de toir la figure du général. Hiabuté à tout supposer, le brigadier aurait pout-être conçu des soupouss à l'aspect de cette physioneome ouverte où se perguaient si fidélement les mouvements de l'ame.
  - Sait-on le nom du meurtrier? demanda le général.
- Non, répondit le cavalier. Il a laissé le secrétaire plein d'or et de billets de banque, sans y toucher.
  - C'est une vengeance, dit le marquis.
  - Ah! bah! sur un vieillard?... Non, non, ce gaillard-là n'aura pas eu le temps de faire son coup.

Et le gendarme rejoignit ses compagnons, qui galopaient déjà dans le lointain. Le général resta pendant un moment en proje à des perplexités faciles à comprendre. Bientôt il entendit ses domestiques qui revenzient en se disputant avec une sorte de chaleur, et dont les voix retentissaient dans le carrefour de Montreuil, Quand ils arrivèrent, sa colère, à laquelle il fallait un prétexte pour s'exhaler, tomba sur eux avec l'éclat de la foudre. Sa voix fit trembler les éches de la maison. Puis il s'apaisa tout à coup., lorsque le plus hardi, le plus adroit d'entre eux, son valet de chambre, excusa leur retard en lui disant qu'ils avaient été arrêtés à l'entrée de Montreuil par des gendarmes et des agents de nolice en quête d'un assassin. Le général se tut soudain. Puis, rappelé par ce mot aux devoirs de sa singulière position, il ordonna sèchement à tous ses gens d'aller se coucher aussitôt en les laissant étonnés de la facilité avec laquelle il admettait le mensonge du valet de chambre.

Mais pendant que ces événements se passaient dans la cour, un

jacident assez léger en apparence avait changé la vituation des autres personnages qui figurent dans cette histoire. A peine le marquis était-il sort que sa fenue, e jeant alternativement les yeurs sur la clef de la mansarde et sur Hélène, finit par dire à voix basse en se penchant vers sa fille: — Hélène, votre père a laissé la clef sur la cheminfe.

La jeune fille étonnée leva la tête, et regarda timidement sa mère, dont les veux pétillaient de curiosité.

- Hé! bien , maman ? répondit-elle d'une voix troublée.

- Je voudrais bien savoir ce qui se passe là-haut. S'il y a une personne, elle n'a pas encore bougé. Yas-y donc...

- Moi? dit la jeune fille avec une sorte d'effroi.

- As-tu peur?

 Non, madame, mais je crois avoir distingué le pas d'un homme.

— Si je pouvais y aller moi-même, je ne vous aurais pas prié de monter, Hélène, reprit sa mère avec un tou de dignité froide. Si votre père rentrait et ne me trouvait pas, il me chercherait peutêtre, tandis qu'il ne s'apercevra pas de votre absence.

Madame, répondit Hélène, si vous me le commandez, j'irai;
 mais je perden l'estune de mon père...

— Comment! dit la marquise avec un accord d'ivonie. Mais poisque vous preuez au sérieux ce qui n'était qu'une plaisamerie, maintenant je vous ordonne d'aller voir qui est la baut. Yokr la clef, una fille! Votre père, eit vous recommandant le silence sur ce qui de passe en ce moment chez hi, ne vous a point interdit de monter la cette chambre. Allez, et saches qu'une mère ne doit jamais être innée nar a fail.

Après avoir prononcé ecs dernières paroles avec toute la sévérité d'une mère ollensée, la marquise prit la tlef et la remit à Hélène, mai se leta sans dire un mot, et quitta le salon.

— Ma mère saura toujours bien obtenir son pairdon; mais moi je aerai perdue dinas l'esprit de mon père. Veut-elle donc me priver de la tendresse qu'il à pour moi, me chasser de sa maison?

Des déces ferrinenterent sondain dans son imagination pendată qiu'elle marchait sans lumière le long du corridor, su fond dequed étal: la porte de la chambre mystérieuse. Quand elle y artira, le désordre de ses peusées cut quolque chose de fatal. Cette espèce de surfidiation collères servit à l'artic débondre nulle pentinentin contenus. inscue-là dans son cœur. Ne crovant pent-être délà plus à un heureux avenir, elle acheva, dans ce moment affreux, de désesuérer de sa vie. Elle trembla convolsivement en anocochant la clef de la serrure, et son émotion desuit même si forte qu'elle s'arrêta neudant un instant nour mettre la main sur son cour, comme si elle avait le nouvoir d'en calmer les hattements profonds et sonores. Enfin elle ouvrit la porte. Le cri des gonds avait sans doute vainement frappé l'oreille du meurtrier. Quoique son oule fût très-fine, il resta presque collé sur le mor, immobile et comme perdu dans ses nensées. Le cercle de lumière projeté par la lanterne l'éclairait faiblement, et il ressemblait, dans cette zone de clair-obscur, à ces sombres statues de chevaliers, toujours debout à l'encoignure de quelque tombe noire sous les chanelles gothiques. Des gouttes de smeur froide sillonnaient son front jaune et large. Une andace ingrovable brillait sur ce visage fortement contracté. Ses veux de feu. fixes et sers : semblaient contempler un combat dans l'obscurité qui était devant lui. Des pensées tuntultueuses passaient rapidement sur cette face, dont l'expression ferme et précise midiquait une âme supérieure. Son corns. son attitude, ses proportions, s'accordaient avec son génie sanvage. Cet homme était tout force et tout puissance, et il envisageait les ténebres comme une visible image de son avenir. Habitué à voir les figures énergiques des géants qui se pressient autour de Napoléon , et préoccupé par une curiosité morale, le général n'avait nas fait attention aux singularités physiques de cet homme extraordinaire : mais , smette , comme toutes les femmes, aux impressions extérieures. Hélène fut saisie par le mélange de lumière et d'oupbre, de grandiose et de passion, par un poétique chaos qui donnait à l'inconnu l'apparence de Lucifer se relevant de sa chute. Tout à coup la tempête nemte sur ce visage s'apaisa comme par magie, et l'indéfinissable empire dont l'étranger était, à son insu peut-être, le principe et l'effet, se répendit autour de lui avec la progressive rapidité d'une inondation. Un torrent de pensées découla de son front au moment où ses traits reprirent leurs formes paturelles. Charmée, soit par l'étrangeté de cette entrevue, soit par le mystère dans lequel elle pénétrait, la jeune fille put alors admirer une physionomie douce et pleine d'intérêt. Elle resta pendant purique temos dans un prestigienz plience et en proje à des troubles jusqu'alors inconnus à sa joune âgre. Mais bientôt, soft qu'Héléne sût haissé échapper une exchamation, cût fait un mouvement; soit que l'assassin, revenant du monde idéal au monde réel, entendit une autre respiration que la sénne, il lourna la tête vera la fille de son hôte, et aperçui indistinatement dans l'eufre la figure sublime et les formes majestueuses d'une créature qu'il dut prendre pour un ange, à la voir immobile et vague comme une apparition.

- Monsieur ! dit-elle d'une voix palpitante.
- Le meurtrier tressaillit.

— Une fomme l'étrai-i-il doucement. Exte e possible l'Éciganvoss, reprir L. le ne reconnais le prosume le drut de ne plaindre, de m'absoudre ou de me condamner. Je dois vivre seul. Alles, mon enfant, ajouta-t-il ave negle de souverain, je reconsaitrais mai le service que mer celle maître de cette maion, aj le abassis une seule des personnes qui l'habitent respirer le même air que mol. Il faut me soumetrue aux fois du monde.

Cette dernière phrase fut promonée à voir basse. En achecunt d'embrasser par a perfondie intituion les maires que réculia cette idée métancolique, il jois aux Hébre un regard de serpent, et remus dans le cœur de cette singulére joune fille un monde de pessées encore endormi chez elle. Ce fut comme une lamière qui lui aurait éclaire des pars incomus. Son âme fut terranée, subjanée, sans qu'elle trouvait la force de selfedirez outset le pouroir magnétique de ce regard, quéque unvolontairement lancé qu'il fills. Ronsesse et trembante, elle sont it en revint au salon qu'un insana vanut le retour de son père, en sorte qu'elle ne put reus dire las mêre.

Le ginéral, tout préoccupé, se promens alleuciessement, les brascrisées, allant d'un pas uniforme des feuêtres qui donnaisent sur la rue aux frestres du jardin. Sa feume gardait Abel cudornal. Multan, podes aux le bargère comme un ciascul dats son aid, sonmeillait insouccante. La seur aînée tenait une pebite de soie dans une main, dans l'autre une aiguille, et contemplait le feu. Le prodont silence qui rigenait sa salon, au déchors et dans lamison , n'était intervenpe que par les pas trainant des domestiques, qui allètent se coucher un à un; par quelques rires écolière, dernier écho de leur joue et de la fête nuptiale; puis encore par les portes de leurs chamber espectives, an moment cali les couvrient en se pariant les uns aux autres, et quand îls les fermèrent. Quelques La tour d'un vietz cocher résonna faiblement et se tut. Mais bientè la sombre majeté qui échte deux la nature endormie à minuit demina partout. Les étoiles soules brillaient. Le freid arait sais in terre. Pas un tire ne parla, ne remus. Seulement la frea broissait, comme pour faire compressére la profondeur du silance. L'herloge de Nontreuil sonna une heure. En ce monute des pas extrémenseus legres retentirent faiblement dans l'étage supérieur. Le marquis et sa fille, certains d'avoir celleme? I sassain de mousseur de Manny, attribuérent ces mouvements à une des fermines, et ne forent pas étonnés d'entendre ouvrir les portes de la pièce qui précédait le solon. Tout à évoir pel mentrire apparta a millier d'eux. La stapour dans lasquelle le marquis était plongé, la vive curionité de la mêre et éfonnement de la fille lu syant perma d'avancer presque au milleu de salon, il du su général d'une voix inspulérement calme et médolieux e. "Monsegneur, les deux heures vout expire."

— Yous ici 1 s'écris le général. Par quelle puissance? Et, d'un regard terrible, il interroges as femme et ses enfants. Hélène dervin rouge comme le feu. — Yous, repril le militaire d'un ton pédétré, vous au milieu de noust Un assassin couvert de sang ici! Yous ouille ce te thibeau! Sortet, so

An mot d'assanin, la marquies jeta un cri. Quant à Hébber, ce met sembla décider des un les, son risge a'scussa pais le moinfre étonoment. Elle semblair avoir attendu cet homme. Ses pendess à visites current un sens. La ponition que le ciel réservait à ses fautes débatait. Se croyant assei criminelle que l'était cet homme, la joune fille le regarda d'un eril servin : elle était ses compagne, un seux. Porr elle, un commandement de libre ne manifestait dans cette circontance. Quelques années plus tard, la raison aurait fait justice des ser mendres, anale en ce moment la la rendacte intensée. L'étranger resta immobile et froid. Un sourire de dédain se peignit dans ses traits et our ses larges liveres rouges.

— Vous reconnisies: bien nal la noblesse de mes precédés ravers nous, diel lestentensi. Le n'il pas voults toucher de mes mains le verre dans lequel vous m'avec donné de l'eus pour apair ser na soil. Le n'il pas même penné à laver mes mains songlantes nous votre toit, et j'en seur n'y ayant haisé de mon crime (à common sea levres se comprimèren) que l'idée, en essayant de passer lei saus hister de trace. Enfin je n'ai pas même permis à votre fille des ...

- Ma fille I s'écria le général en jetant sur ilélène un coup d'œil d'horreur. Ah! malheureux, sors, ou je te tue.
- Les deux heures ne sont pas expirées. Vous ne pouvez ni me tuer ni me livrer sans perdre votre propre estime et — la mienne.
- A ce dernier mot, le militaire stupéfait essaya de contempler le criminel; mais il tut obligé de basser les yeur, il se sentats hors d'état de soutenir l'insupportable éclat d'un regard qui pour la segonde fois lui désorganisait l'âme. Il craignit de mollir encore en recommaissant mes avolonté s'affaibliseai déls.
- Assassiner un vieillard! Yous n'avez donc jamais vo de fanulle? dit-it alors en lui montrant par un geste paternel sa femme et ses enfants.
  - Oui, un vieillard, répéta l'inconnu dont le front se contracta légèrement.
    - L'avoir coupé en morceaux!
    - Je l'ai coupé en morceaux, reprit l'assassin avec calme.
- Fuyez! s'écria le général sans oser regarder son hôte. Notre pacte est rempu. Je ne vous tuerai pas. Non l je ne me ferai jamais le pourvoyeur de l'échafaud. Mais sortez, vous nous faites horreur.
- Je le sals, répondit le criminal avec résignation. Il n') a pau de terre en France où je puisse poser unes puals avec éscrité; annis, us lyistene savait, comme theu, juger les spécialités; se del nigital s'empléer qui, de l'assaitie ou de la victione, est le monntes, le recterais févenment parais les hommes. Ne déviner-tous pau des crimes autrieures doct un homme qu'on siete de hacher I de me suss fait juge et bourreau, j'ai remphée la justice humaine impoissante. Voul mon crime. Adeu, monième. Malgré l'à-mertaune que vous avez jetcé dans votre hospatalés j'en garderaj le souveris. J'aurie renore dans l'ême un sentiment der croenais-sance pour un homme dans le monde, cet bonnne est vous... Mais je vous aurars votus plus plus fenéreux.
- Il alla vers la porte. En ce moment la jeune fille se pencha vers sa mère et lui dit un mot à l'orrille.
- Abl... Cc cri échappé à sa femme fit tressailler le général, comme s'il eût vu Moina morte. Bélène était debout, et le neuertrier s'était instinctivement retourné, montrant sur sa figure une sorte d'inquiétude pour cette famille.

- Qu'avez-vous, ma chère? demanda le marquis, — Hélène veut le suivre, dit-elle.
- Le mentrier rougit.
- Le meuritier rougie
- Puisque ma mère traduit si mal une exclamation presque involontaire, dit Hélène à voix basse, je réaliserai ses vœux.
- Après avoir jeté un regard de fierté presque sauvage autour d'elle, la jeune fille haissa les yeux et resta dans une admirable attitude de modestie.
- Hélène, dri le général, vous êtes allée là-hami dans la chambre où j'avais mis...?
- Oui, mon père.
- Hélène, demanda-t-il d'une voix altérée par un tremblement convulsif, est-ce la première fois que vous avez vu cet homme?
  - Oui, mon père.
  - Il n'est pas alors naturel que vous ayez le dessein de...
- Si cela n'est pas naturel, au moins cela est vvai, mos père.
   Ah! ma fille?... dit la marquise à voix basse mais de santière
- à ce que son mari l'entendit. Hélène, vons mentes à tons les principes d'inoncer, de modeste, de vertu , que j'ai tâché de dérepoper dans vote conc. Si vons n'aves étiq que measong jusqu'à cette heure fatale, alors vous n'étes point regetable. Ent-ce la précision source de cet inconsu qu'ous tente le serai-e-Fespison de paissance sefensaire sur gens qui ommentent un crison l'... Je vous estaine temp pour supposer.
- Oh I supposez tout, madame, répondit Bélène d'un ton froid.
- Mais, molgră la force de caractere dont elle fisiasi perure co ce moment, le feu de ses years kobre difficilientes l'he larmer spei reublent dans ses year. L'étarager devina le languge de la mère par les plieres de la jeune fille et langua non con q'a' di d'ajigh ser la marquise qui fut obligée, par va irrésistible pouveir, de regarder e terrible sédecteur. Or, quade de peut de cotte femme renconsetèrant les year claires et loisants de cet homme, elle éposous, dans l'îme un friscon semblable à la commotion qui nous saini à l'appect d'un reptile on iorsque nous touchons à une bouteille de Leyde.
- Mon ami , cria-t-elle à son mari , c'est le démon. Il devine

Le général se leva pour saisir un cordon de sonnette.

Il yous perd, dit Hélène au meurtrier.

L'inconnu sourit, fit un pas, arrêta le bras du marquis, le força de supporter un regard qui versoit la stupeur, et le déponilla de son énergie.

- Je vais vous payer votre hospitalité, dit-il, et nous serons quittes. Je vous épargnerai un déshonneur en me livrant moi-même. Après tout, que ferais-je maintenant dans la vie?
- Vous pouvez vous repentir, répondit Hélène en lui adressant une de ces espérances qui ne brillent que dans les yeux d'une jeune fille.
- Je ne me repentirai jamais, dit le meurtrier d'une voix sonore et en levant fièrement la tête.
  - Ses mains sont teintes de sang, dit le père à sa fille.
  - Je les essuierai, répondu-elle.
  - Mais, reprit le général, sans se hasarder à lui montrer l'inconnu, savez-vous s'il veut de vous seulement? Le meurtrier s'avança vers Hélène, dont la beauté, quelque chaste
- et recossilie qu'elle (ist, était comme échièré par une hamère minére dout les refetes colorient en tentient, pour ainsi dire, en résist les moinéres traits et les lignes les plus délicates puis, après rois jet sur cette ravisante créature un doux regard, dont la famme était encore terrible, il dit en trabissant une vure émotion:

   N'est-ce pas vous sintere pour vous-même et à inéqualiter des deux hours d'échieres de cette de la chiere à hotré défournement?
- Et vous aussi vous me repoussez! s'écria Hélène avec un accent qui déchira les cœurs. Adieu donc à tous , je vais aller montir!
- -- Qu'est-ce que cela signifie? lui dirent ensemble son père et
- Elle resta affenciense et batea les yeux applea avoir interrogé la marquise par un coup d'oil éloquent. Depuis le moment où le géodral et sa femme avaient casay é de combattre par la parsie on par l'action l'étrage périfège que l'inconsa s'arregoist en restant sa milien d'eux, et que ce dernier leur avail lancé l'étour, et que ce dernier leur avail lancé l'étour, et que ce germe leur avail lancé l'étour personne de partie de se yeur, jis éculor sommis à une torpeur auexplicable; et leur raison engourde les aidait mai 4 propouser la poissance surraturelle com laquelle lis aidait mai 4 propouser la poissance surraturelle com laquelle lis auccombaison.

Pour ext fair était devenu lourd, et la respirajent difficillement, assa pourvia access cetul qui les opprimait aussi, quoqui une voir intérieure ne leur laisait pas ignorer que cet homme magiène était le principée de leur ampuissance. An mident de cette sponie moraite, le général derian que ses efforts devaneut avoir pour objet d'affinitencer le raison chancelante de sa fille : il a sanct par la taile, et la transporta dans l'embrasure d'une cronée, loin du mourairor.

- Mon enfant chérie, lui di-til à voit base, ai quelque anour trange (tât in de tou't acoup dans no cour, 1 air hjein d'innocettre, no laine pare et pieuse ni ent donné trup de preuse a carcière pour ne pas te supposer l'évergie nécessaire à dompter un mouvement de folie. Ta conduie cache donc un my aire. Ell bien, mon over et un ceur pieu d'indulgence, tu peut tout lai confery quand même tu de déchièrerai, je aurait, mon entait, aire mes souffrances et garder à tu confession un silence fiétle. Voyone, est ui plause de notre affection pour tes frères ou si jeune seur? As-in dans l'inne un chagrin d'amoun? Es-tu malhoureuse (ci.) Pairé! capique-moi le raisons qui te pouseant à laiser la famille, à l'abandonner, à la priver de son plus grand charme, à quitter ta mère, tes frères, la peleis sour.
- Mon père, répondit-elle, je ne suis m jalouse ni amoureuse de personne, pas même de votre ami le diplomate, monsieur de Vandenesse.

La marquise pălit, et sa fille, qui l'observait, s'arrêta.

- Ne dois-je pas tôt ou tard aller vivre sous la protection d'un homme?
  - Cela est vrai
- Savons-nous jamais, dit-elle en continuant, à quel être nous lions nos destinées? Moi, je crois en cet homme.
- Enfant, dit le général en élevant la voix, tu ne songes pas à toutes les souffrances qui vont t'assaillir.
  - Je pense aux siennes...
  - Quelle vic ! dat le père,
  - Une vie de femme, rénoudit la fille en murmurant.
- Vous êtes bien savante, s'écria la marquise en retrouvant la parole.
- Madame, les demandes me dictent les réponses; mais, si vous le désirez, je parlerai plus clairement.

- Dites tout, ma fille, je suis mère, lei la fille regarda la mère, et ce reçard fit faire une pause à la marquise. Hélène, je subiral vos reproches, si vous en avez à me faire, plutôt que de vous voir suurre un homme que tout le monde fuit avec horreur.
  - Yous voyez bien, madame, que sans moi il serast seul.
- Assea, madame, s'écria le général, nous n'avons plus qu'uns fille. Et il regarda Moina, qui dormait toujours. — Je vous enfermerai dans un convent, ajouta-t-il en se tournant vers liélène.
- Soit 1 mon père, répondit-elle avec un calme désespérant, j'y mourrai. Yous n'êtes comptable de ma vie et de son âme qu'à Dieu.
- Un profund siènce succida suidain à cen paroles. Les spectaseure de cette s-éco, où tout froisse les sentiments suiglaires de la vie sociale, n'escient se regarder. Tout à comp le marquis aperqui se pisateles, ne saisti un, l'arma lescement et le direixe sur l'étrangre. Au bruit que fit la latterne, ce homme se retourna, jeta non regard calme et perçant sur le périent dont le bras, d'étenda par une lavincible mollesse, retombs lourdement, et le pisatele coula sur le tainis.
- Ma fille, dit alors le père abattu par cette lutte effroyable, vous être hbre. Embrassez votre mère, si elle y consent. Quant à moi, je ne veux plus ni vous voir ni vous entendre...
  - Hélène, dit la mère à la jeune fille, pensez donc que vous serez dans la misère.
  - I ne espèce de râle, parti de la large poitrine du meurtrier, attira les regards sur lui. Une expression dédaigneuse était peinte sur sa figure.
- L'hospitalité que je vous ai donnée me coûte cher, s'écria le géoéral ca se levant. Yous n'avez tué, tout à l'heure, qu'un vieillard; ici, vous assassince toute une famille. Quoi qu'il arrite, il y aura du malheur dans cette maison.
- Et si votre fille est heureuse? demanda le meurtrier en regardant fixement le militaire.
- Si elle est heureuse avec vous, répondit le père en faisant un incrovable effort, le ne la regretterai nas.

Hélène a'sgenouille timidement devant son père, et lui dit d'une vac caresante : — O mon père, et vous sime et vous veibere, que vous me prodiguez des trésors de votre banté, ou les rigueurs de la diagrâce... Mais , je vous en supplio, que vos dernières paroles ne soient pas des naroles de colère.

Le géséral n'osa pas contempler sa file. En ce moment l'étranger n'auage, c l'ejtant sur Hélène un sourire où il y avait à los quelque chose d'infernal et de céleste : — Yous qu'un meurtrier n'épourante pas, ange de miséricorde, dic-li, venez, puisque vous persistez à me confier votre destinée.

- Inconcevable! s'écria le père.

La marquise lança sur sa fille un regard extraordinaire, et lui ouvrit ses bras. Hélène s'y précipita en pleurant.

- Adieu, dit-elle, adieu, ma mère!

Hélène fit hardiment un signe à l'étranger, qui tressaillit. Après avoir baisé la main de son père, embrassé précipitamment, mais sans plaisir. Moina et le petit Abel, elle disparut avec le meurtrier.

— Par où vont-ils? s'écria le général en écoutant les pas des deux fogitifs. — Madame, reprir il en s'adressant à sa femme, je crois réver : cette aventure me cache un mystère. Vons devez le satoir.

La marquise frissonna.

 Depuis quelque temps, répondit-elle, votre fille était devenue extraordinairement romanesque et singulièrement exaltée. Malgré mes soins à combattre cette tendance de son caractère...

- Cela n'est pas clair...

Mais, s'imaginant entendre dans le jardin les pas de sa fille et de l'étranger, le général s'interrompit pour ouvrir précipitamment la croisée

- Hélène, cria-t-il.

Cette voix se perdit dans la nuit comme une vaine prophétie. En primospact en com, auguel rien ne répondait just dans le monde, le général compét, comme par enchantement, le charme auquel oun puissance diabeligne l'avait souma. Une sorte d'esput lui passa sur la face. Il vit clairement la sche qui vennit de se passer, et mandit à face. Il vit clairement la sche qui vennit de se passer, et mandit au falbene qu'il ne compérent la so. Un frisson chand alla de son corur à sa tête, à ses pieds, l'invlevint tai-même, terrible, affamé de serencance, et poussan métroyable cassa un filevable la serencance, et poussan métroyable cassa me filevable de l'appendit de la serencance, et poussa me filevable la

- An seconds | an secours ! . . .

Il courut aux cordons des sonnettes, les tira de manière à les bries après sour fix the rendir des tintements étranges. Tous ses gens s'éveillévent en sursaut. Pour lui, criant toujours, il ouvrit les fendères de la rue, appels les gendarmes, trouva ses pistolets, les tra pour accidérer la marche des cavalires, le levre de ses gens et la reuse des vousins. Les chiens reconnurent alors la voix de leur maître et aboyèrent, les chevaux hennirent et piafferent. Ce fut un tunuelle affreux au milieu de cette mit calme. En descendant par les escaliers pour courri après as fille, le général vit ses gens épouvantés qui arraient de toutes parts.

— Ma fille? Hélène est enlevée. Allez dans le jardin! Gardez la

Aussitöt il brisa par un effort de rage la chaîne qui retenait le grus chien de garde.

- Hélène! Bélène! lui dit-il.

Le chien hondst comme un lion, aboya furieusement et s'élança dans le jardin si rapidement que le général ne put le suvre. En ce moment le galop des chevaux retentit dans la rue, et le général s'empressa d'ouvre lui-même.

— Brigalier, s'écris-t-il, allez couper la retraite à l'assassin de monsièrer de Mauny. Ils s'en vont par mes jardins. Vile, cerraz les chemins de la butte de Pierardie, je vais faure une battue dans tousse les terres, les parcs, les maisons. — Yous autres, dit-il à ses gens, viilles sur la rue et tenez la ligne depuis la barrière jusqu'à Veruilles. En axant, tous!

Il se saisit d'un fusil que lui apporta son valet de chambre, et s'élança dans les jardins en criant au chien: — Cherche! D'affreux aboiements lui répondirent dans le lointain, et il se dirigea dans la direction d'un les tâlements du chien semblaient veur.

A sept heures du matin, les recherches de la gendarmerie, du général, de ses gens et des voisins aracent été mutiles. Le chieu réciait pas revenu. Barassé le fujuey, et dép vieilli par le chagrus, le marquas reutra dans son saloa, désert pour lui, quoique ses trois autres urfains v fuses en fais a la chagra.

— Yous avez été bien froide pour votre fille, dit-il en regardant sa femane. — Yoilà donc ce qui nous reste d'elle I ajouta-t-il en montrant le métser où il voyait une fleur commencée. Elle était là, tout à l'heure, et maintenant, perdue, perdue!

Il pleura, se cacha la tête dans ses mains, et resta un moment silencieux, n'osant plus contempler ce salon qui naguère lui offirait le nableau le plus suave du bonheur domestique. Les luciurs de l'aurore luttaient avec les lampes expirantes; les bougies brâlaient leurs fiestons de papier, tout s'accordait avec le désespoir de ce père.

- Il faudra détruire ceci , dit-il après un moment de silence et

en montrant le métier. Je ne pourrais plus rien voir de ce qui nous la rappelle...

La icrible nut de Noël, pendant laquelle le marquus et as femme errent le malhere de perdre leur fille lande sans acris po s'opposer à l'étrange domination exercée par son raviseure involontare, tot comes un avis que leur doma la fortune. La fallie d'un agent de change ruina le marquis. Il hypothéqua les hiems de sa femme pour tester une septiculation dont les bienfieses desainet restituer à sa famille toute sa première fortune; mais, cette entreprise acheva de le rumer. Poussé par son déseapen à tout teuter, le gedrela s'expairis. Six aos s'étainet écoulés depuis son départ, Quoique sa famille det carentent erçu de ses mouvelles, negleujes jurus a sant la reconnaissance de l'indépendance des républiques américaines par l'Epaggae, il avait anoncé son retout.

Done, par une belle maturée, quelques pérociants français, insnatients de revenir dans leur natrie avec des richesses acouses an prix de longs travaux et de périlleux voyages entrepris, soit au Mexique, soit dans la Colombie, se trouvaient à quelques heues de Bordeaux, sur un brick espannol, Un homme, vieilli par les fatigues on par le chaggin plus que ne le comportaient ses années, était appuvé sur le bastingage et paraissait insensible au spectacle qui s'offrait aux regards des passagers groupés sur le tillac. Échappés aux dangers de la navigation et conviés par la beauté du jour, tous étaient montés sur le pont comme pour saluer la terre natale. La nignant d'entre eux voulaient absolument voir, dans le lointain, les phares. les édifices de la Gascogne, la tour de Cordouan, mèlés aux créations fantastiques de quelques nuages blancs qui s'élevaient à l'horizon. Sans la france argentée qui badinait devant le brick, sans le long sillon ranidement effacé qu'il tracait derrière lui, les voyageurs auraient pu se croire immobiles au milieu de l'Océan, tant la mer y était calme. Le ciel avait une pureté ravissante. La teinte foncée de sa voûte arrivait, par d'insensibles dégradations, à se confondre avec la couleur des eaux bleuâtres, en marquant le point de sa réunion par une ligne dont la clarté scintillait aussi vivement que celle des étoiles. Le soleil faisait étinceler des millions de facettes dans l'immense étendue de la mer, en sorte que les vastes plaines de l'eau étaient plus lumineuses peut-être que les campagnes du firmament. Le brock avait toutes ses voiles gonflées par un vent d'une merveillense donceur, et ces napoes aussi blanches que la neuze, ces na-

villors iaunes flottants, ce dédale de cordages se dessinaient avec une précision rigorreuse sur le fond brillant de l'air, du ciel et de l'Octup, sans recevoir d'autres teintes que celles des ombres profetées par les toiles vanoreuses. En beau jour, un vent fraix, la vue de la patrie, une mer tranquille, un bruissement mélancoloque, nn joli brick solitaire, glissant sur l'Océan comme une femme emi vole à un rendez-vous , c'était un tableau plein d'harmonies , une scène d'où l'ame humaine nouvait embrasser d'immuables esnaces. en partant d'un point où tout était mouvement. Il v avait une étonnante apposition de solutude et de vie , de silence et de bruit , sans eu'en nût savoir où était le bruit et la vie, le néant et le silence : aussi pas une voix humaine ne rompait-elle ce charme céleste. La capitaine espagnol, ses matelots, les Français restaient amis ou debout, tous plongés dans une extase religieuse pleine de souvepirs. Il y avait de la paresse dans l'air. Les figures énanouies acensaient un oubli complet des maux passés, et ces hommes se balancaient sur ce doux navire comme dans un soure d'or. Cependant, de temps en temps, le vieux passager, appuyé sur le hastingage, regardait l'horizon avec une sorte d'inquiétade. Il v avait une défiance du sort écrite dans tous ses traits, et il semblait craindre de na iamais toucher arsex vite la terre de France. Cet. homme était le marquis. La fortune n'avait pas été sourde aux cris et aux efforts de son désespoir. Après cinq ans de tentatres et de travaux némbles. Il s'était vu nomemeur d'une fortune considérable. Dans son impatience de revoir son pays et d'apporter le bonheur à sa famille, il avait suivi l'exemple de quelques négociants français de la Havane, en s'embarquant avec eux sur un vaisseau espagnol en charge pour Bordeaux. Néanmoins son imagination. laurée de prévoir le mai. Ini tracait les mayes les plus déluciemes. de son honheur passé. En voyant de loin la lague hrune décrite par la terre, il crovait contempler sa femme et ses cafants. Il était à sa place, an fover, et s'y sentait pressé, caressé. Il se figurait Molsa, belle, grandie, imposante comme une jeune fille. Quand ce tablesu fantastique eut pris une sorte de réalité, des larmes roulerest dans ses yeux: alors, comme pour cacher son trouble, il remorda l'horizon humide, opposé à la ligne brumeuse qui annonçait la terre. - C'est lui . dut.il . il none suit.

<sup>-</sup> Ou'est-ce? s'écria le capitaine espegnol.

<sup>-</sup> En vaissoau , reprit à voix besse le général.

- Je l'ai déjà vu hier, répondit le capitaine Gomez. Il contempla le Français comme pour l'interroger. — Il nous a toujours donné la chasse, dit-il alors à l'oreille du général.
- Et je ne sais pas pourquoi il ne nous a jamais rejoints, reprit le vieux militaire, car il est meilleur voilier que votre damné Saint-Fardinand.
  - Il aura eu des avaries, une voie d'eau.
  - Il nous gagne, s'écria le Français.
- C'est un corsure colombien, lui dit à l'oreille le capitaine.
   Nous sommes encore à six lieues de terre, et le vent faiblit.
- Il ne marche pas, il vole, comme s'il savait que dans deux heures sa prote lui aura échappé. Quelle hardiesse!
- Lui? Vécria le capitales. Abi il ne s'appelle pas L'OTRELLO anna raion. Il a d'emièrement coulé bas une frégate expagnele, et n'à capendant pas plan de trente canons le n'arris peur que de loi, car je n'ignorais pas qu'il crosset dans les atmilles...—Abi abi , repriri-il après une pause pendant laquelle il regarda les vodes de son raiseau, le vent d'éleve, nous arriverons. Il le faut, le Parision serxit impato plant.
  - Lui aussi arrive! répondit le marquis.

L'Othelle n'état plus goire qu'à trou lleux, Quoique l'équisque n'étip sa esteade la courrestate du marquis et du capitaine Gomet, l'apparition de cotte voide avait anneil la plupart des natéleis et de pasagers sers l'endreil n'édicient les deux intériociteurs; mais presque tous, preuant le brick pour un bâtiment de commerce, le veyacent veine ven mérét, quand tout à coup un maiotés d'écris dans un langue énergique: — Par saint Jacques, nous sommes fambles, voié le capitaine parsens.

A ce non terrible, l'épourante se répandit dans le brock, et ce fut une confission que rien ne surant exprimer. Le captini cepagad imprima par sa parole une énerge monentanée à ses untesties; et, dans ce danger, voulant gagner la terre à quelque prix que ce feit, il essaya de faure metire promptement toutes ses housettes bautes et plasses, irrbord et habout, pour présenter au vut l'est surface de totel qui gramssai ets vergues. Mais ce ue fut pas saus de grandes difficultés que les maneuvres p'acromplières; le maneure naturellement de cet ensemble admirable qui s'é-duit tant dans un viseaux de gourre. Quinque l'Otdello volt comme lirrondelle, gage à l'orientement de ses voltas, si gagniti

orpendant si pou en apparence, que les malheureux Français se firent une donce illusion. Tout à coup, an moment où, après des efforts inouit, le Saint-Ferdinand prenait un nouvel essor par suite des habiles manœuvres auxquelles Gonicz avait aidé lui-inême du geste et de la voix : par un faux coun de harre : volontaire sans doute. le tunomer out le brick en travers. Les vodes, francées de côté nar le vent, fazéièrent alors si brusquement, qu'il vint à and south on grand les houte-hors se romnirent, et il fut complétement démané. I ne rage inexprimable rendit le capitaine plus Hanc one ses vodes. D'un seul bond, il sauta sur le timonier, et l'atteignit si furieusement de son poignard, qu'il le manqua : mais al le précipita dans la mort, pius il saisit la harre, et tâcha de remédier au désordre énouvantable qui révolutionnait son brave et courageux navire. Des larmes de désespoir roulaient dans ses yeux : car nous éprouvons plus de chagrin d'une trahison qui trompe un résultat dù à notre talent, que d'une mort imminente. Nais plus le capitaine jura, moins la besogne se fit, il tira lui-même le canon d'alarme, espérant être entendu de la côte. En ce moment, le corsaire, qui arrivait avec une vitesse désesnérante, rénondit par un coup de canon dont le boulet vint expirer à dix toises du Saint-Ferdinand

- Tonnerre! s'écria le général, comme c'est pointé! Ils ont des caronades faites exprés.
- Oh! celui-là, voyez-vous, quand il parle, il faut se taire, répondit un matelot. Le Parisien ne craindrait pas un vaisseau anglais....
- Tout est dit, s'écria dans un accent de désespoir le capitaine, qui, ayant braqué sa longue-vue, ne distingua rien du côlé de la terre... Nous sommes encore plus loin de la France que je ne le croyais.
- Pourquoi vous désoler? reprit le général. Tous vos passagers sont Français, ils ont frété votre bâtiment. Ce corsaire est un Parisien, dites-vous; hé bien, hissez pavillon blanc, et...
- Et il nous coulera, répondit le capitaine. N'est-il pas, suivant les circonstances, tout ce qu'il faut être quand il veut s'emparer d'une riche proie?
  - Ah! si c'est un pirate!
- Pirate! dit le matelot d'un air farouche. Ah! il est toujours en règle, ou sait s'y mettre.

— Eh! bien, s'écria le général en levant les yeux au ciel, résignons-nous. Et il ent encore assez de force pour retenir ses larmes. Comme il achevait ces mots, un second coup de canon, mieux

Comme il achevait ces mots, un second coup de canon, mieux adressé, envoya dans la coque du Saint-Ferdinand un boulet qui la traversa.

- Mettez en panne, dit le capitaine d'un air triste.

Et le matelot qui avait défendu l'honnèteté du Parisien aida fort intelligemment à cette manœuvre désespérée. L'équipage attendit nendant une mortelle demi-heure en proje à la consternation la plus profunde. Le Saint - Ferdinand portait en piastres quatre millions, qui composaient la fortune de cinq passagers, et celle du général était de onze cent mille francs. Enfin l'Othello . qui se trouvait alors à dix portées de fusil , montra distinctement les gueules menacantes de donze canons prêts à faire feu. Il semblait emporté par un vent que le diable soufflait exprès pour lui : mais l'œil d'un marus habile devinait facilement le secret de cette vitesse. Il suffisait de contempler pendant un moment l'élancement du brick . sa forme alloquée, son étroitesse, la hauteur de sa mâture, la coupe de sa tode. l'admirable légèreté de son gréement, et l'aisance avec laquelle son monde de matelots, unis comme un seul homme, ménageaient le parfait orientement de la surface blancke présentée par ces roiles. Tout annonçait une incroyable sécurité de puissance dans cette svelte créature de bois , aussi tapide , aussi intelligente que l'est un coursier ou quelque osseau de proie. L'équipage du corsaire était silencieux et prêt, en cas de résistance, à dévorer le nauvre hâtiment marchand, qui, heureusement mur liu, se tint coi, semblable à un écolier pris en faute par son maître.

 Nous avons des canons ! s'écria le général en serrant la main du capitaine espagnol.

Ce dernier lança au vieux militaire un regard plein de courage et de désessoir, en lus disant : — Et des hommes?

Le marquia regarda l'équipage du Saint-Ferdinand et frissonna, Les quatre négociants étaient péles, trembhants ; tandis que les matebots, groupés autour d'un des leurs, semblaient se concertre pour prendre parti sur l'Othello, ils regardaient le constire avec une curissité expide. Le contre-maître, le capitaine et le marquis échanrazient seuls, es rézaminant de l'oil, des tenessés enférenses.

— Ah! capitaine Gomez, j'ai dit autrefois adieu à mou pays et à ma famille, le cœur mort d'amertume; faudra-t-il encore les quit-

ter au moment où j'apporte la joie et le bonheur à mes enfants? Le général se tourna pour jeter à la mer une larme de rage, et y approut le timonier nageant vers le corsaire.

- Cette fors, répondit le capitaine, vous lus direz sans doute adieu pour toujours.

Le Français énouvanta l'Espagnol par le coup d'œil stupide qu'il lui adressa. En ce moment, les deux vaisseaux étaient presque bord à hord : et à l'aspect de l'éminage ennemi le général crut à la fatale prophétie de Gomez. Trois hommes se tensient autour de chaque pièce. A voir leur posture athlétique , leurs traits anguloux , leurs bras nos et nerveux, on les eût pris pour des statues de brouze. La mort les aurait tués sans les renverser. Les matelots, hien armés, actifs, lestes et varoureux, restaient anmobiles. Toutes ces figures énergiques étaient fortement basanées par le soleil, durcies par les travaux. Lours yeux brillaiont comme aniant de nointes de feu, et annoncaient des intelligences épergiques , des jojes infernales. La profund silence régnant sur co tillac, noir d'hommes et de chapeaux. accusait l'implacable discipline, sons laquelle une nuissante solonté courbait ces démons humains. Le chef était au nied du grand mât. debout, les bras croisés, sans armos; seulement une hache se trouvait à ses pieds. Il avait sur la tête, pour se garantir du solest, un chaneau de feutre à grands bords : dont l'ombre lui cachait le xisage. Semblables à des chiens conchés devant leurs maîtres, canonmers , soldats et matelots tournaient alternativement les veux sur leur canitaine et sur le navire marchand. Quand les deux bricks se touchèrent, la secousse tira le corsaire de sa rêvene, et il du deux mots à l'oreille d'un jeune officier qui se tenait à deux pas de lui.

- Les grappins d'abordage ! cria le lieutenant.

El le Saint-Ferdmand fui acrocché par l'Othélio avec une prompintide giujernices. Suvant les orderes domois à visi basse par le corsaire, el régétés par le finiteireant, les foommes d'esgafes pour chaque ervice ulbreat, comme des sémuraites marchant à la puese, sur le talles de la prése fier les maies aux maziles, sur papagers, et s'emparer des tréoux. En un monent les tounes pleuses de paistres, les viters et l'équipage des Saint-Ferdmand firent tranpartés sur le pout de l'Othélio. Le ginéral se croşit sous la puisneare d'un souge, quand du se trouve les manus lépes et jeté sur un hallet comme s'il est été lui u-même une marchanduse. Lu confépence vait liès que très e consaire, sous Bestarquet et l'un des agnésibles qui parsusut conipie les inentona de coaire-maître. Quand la giacassion, qui dars peu, fut tennicie, le machte dilla ses hommes; sur un ordre qu'il leur donna, ils sautèrent tons sur le Sant-Ferchianati, grimpèrent dans les cordage, « te mirenta à le dépositie de ses vergues, de ses vuiler, da ses agrès, avec autant de praciece qu'un soldat deshabille sur le champ de batadie un canarade mort donn les souleres et la capose étairet l'objet de sa correction.

- Noss sommes perdus, dit frondement au marquis le capitaine espagnoi qui avait fuje de l'oil les gestes des trois che's pendant la délubération et les inouvements des matelots qui procédaient au pillage régulier de sou brick.
  - Comment? demanda froidement le général,
- Que voulez-rous qu'ils fassent de nous? répondut l'Espagnol. Ils Saint-Fardinand dans les portes de l'rance ou d'Espagno, et la Saint-Fardinand dans les portes de l'rance ou d'Espagno, et ils vont le coulez-pour ne pas s'en embarrasser. Quant à nous, croyezrous qu'ils puissent se charger de noire nourriture lorsqu'ils ne sarealt dans quel port rolche?
- A peine le capitaine arait-il acheté ces paroles , que le général entendu une horrible chimeur suivie du brut sourd causé par la chusta de plusieurs corps tombour) à le mer. Il se retourna, et ne vit ples que les quatre négocianus. Huis canonniers à figures farouches araient encore les bras en l'air au quoment où le militaire les regardait avec terreur.
- Quand je vous le disais, lui dit froidement le capitaine espagnol.

Le marquis se releva brusquement, la mer avait déjà regris son calese, il ne par anime par soit la lipaco de se mullicureux clompanes reasient d'être englouis, ils roubinois en ce moment, poude poisque libre, soits vaques, ai delle pe piesson par le va avant dévorés. A quelques par de lui, le perfoit atmosèr et le marteix du soits d'entre de la partie par prisens, despurament avec les covariers, el leur multipation du doigne comp des maries du hirick qu'ils avjeut recomms diguns d'être incorperts à l'érquisque de l'Orbello quant ava autre, deux pousses leur astachasses les piedes, nadige d'afforus, prements. Lo clois terminé, les hait canomiers d'unpartient des condumiers et les lanchasses auss céréfannie à la mer. Les considers regardants avec une parquès publiciones le différents un nuitires dont ces hompses toutiers de compresse de la différents un nuitires dont ces hompses toutiers de la silication de la différent paraitiers dont ces hompses toutiers de la commission de la différent paraitiers dont ces hompses toutiers de la commission de la différent paraitiers dont ces hompses toutiers de la commission de la comment de la lanchasse de la comment de la lanchasse de la comment de la lanchasse de la lanchasse de la comment de la lanchasse de la lanchasse

balent, Jeun grimaces, leur dernière torture; mais leurs viagen au trabissant il mouprier, ni étonnement, ni pitis. C'etti pour eux un évéement tout simple, auquel îls semblaient accontumés. Les distributer eux pous agés contemplaient de petiférence, avec un sourire sonher et de ten arrêté, les tonneus pleint de pistères déposés au pied du grand arrêté, les tonneus pleint de pistères déposés au pied du grand arrêté, les tonneus pleint de pistères déposés au pied du grand suit. Le général de le capitaine Connec, assis sur un balels, se consultaient en siènce par un regard presque terne. Ils se trouvierant bleinté les seuls qui surrécussent à l'épuipage du Saint-Preditand. Les sept mateites choisis par les deux capons partial les marins en-montés céréauté du inveneuement destaurendonées en Pervirens.

- Quels atroces coquins! s'écria tout à coup le général chez qui une loya'e et généreuse indignation fit taire et la douleur et la prodence.
- Ils obéissent à la nécessité, répondit froidement Gomez. Si vous retrouviez un de ces hommes-là, ne lui passeriez-vous pas votre épée au travers du corps?
- Capitame, dit le heutenant en se retournant vers l'Espagnol, le Parisien a entendu parler de vous. Yous êtes, dit-il, le seul homme qui connaisiex bien les débouquements des Antilles et les côtes du Brésil. Youlez-vous...

Le capitaine interrompit le jeune lieutenant par une exclamation de mépris, et répondit : — Je mourrai en mario, en Espagnol fidèle, en chrétien. Entends-tu?

- A la mer ! crua le jeune homme,

A cet ordre deux canonniers se sassirent de Gomez.

 Yous êtes des làches l s'écria le général en arrêtant les deux corsaires.

— Mon vieux, lui dit le lieutenant, ne vous emportez pas trop.

Si votre ruban rouge fait quelque impression sur notre capitaine, moi je m'en moque... Nous allons avoir aussi tout à l'heure notre neit bout de conversation.

En ce moment un bruit sourd, auquel nulle plainte ne se mêla, fit comprendre au général que le brave Gomez était mort en marin.

Ma fortune ou la mort la féctia-t-il dans un effrovable accès

de rage.

— Ah! vous êtes raisonnable, lui répondit le corsaire en rica-

nant. Maintenant vous êtes sûr d'obtenir quelque chose de nous...

Puis, sur un signe du licutenant, deux matelots s'empressèrent
de lier les pieds du Français; mais ce dernier, les frappant avec une

andace imprésne, tira, par un geste auquel on ne s'attendait guère, le sabre que le lieutenant avait au còté, et se mit à en jouer lestement en vieux général de cavalerie qui savait son métier.

 — Ah! brigands, vous ne jetterez pas à l'eau comme une hultre un ancien troupser de Napoléon.

Des coups de pistolet, tirés presque à bost portant sur le Francis récalicirant, attirérent l'attention du Parisara, alors occupé à surveiller le transport des agrès qu'il ordonnait de prendre au Sisiler Perdinand. Sans s'émonvoir, il sint saisir par-derrière le courageux général, l'euler a répidement, l'eulerian vers le bord et se disposait à le jeter à l'euu comme un espars de rebut. Lis ce moment le général remontra l'euler lime du ravasseur de sa fille. Le père et le gendre se recommercit tout à coup. Le cap-laise, , mapramant à son din un movement contraire à celui qu'il fai sait demic, comme sit le marquis ne pessit tene, loin de le précipler à la mer, le pàque debota près du grand nist. Un murures s'éters aut et illiac, massalors le consaire haça un seul coup d'œil sur ses gens, et le plus profond alexare éraga soudain.

 — G'est le père d'Hélène, dit le capitaine d'une voix claire et ferme. Malheur à qui ne le respecterait pas!

The hours declarations joyenes present sur be tillac et monta vers le ciel comme une prière d'églie, comme le presumer ci du promouses se balancieret dans les cordèges, jes matables jesterat leurs bonnets en l'air, les canonieres trégignères de des pieds, chacun s'agus, hurls, silis, jurz. l'arpression finatisque de cette alligresse result le général laquite et sombre. Attribusat de cette alligresse result le général laquite et sombre. Attribusat jurgeouvers la parcle, fut :— Ma fille I où est-elle? Le corsaire jet sur le général un de ces regards profond qui, saus qu'on en pât deviner la raison, bouleversaient toujours les times les plus intréples; il le rendit muet, à la grande assisfaction des matelois, heureux de voir la puissance de leur ches s'exercer sur tous les terres, le condust vers un escaler, le luit s'étecacher et l'amena devant la porte d'une cabine, qu'il poussa vivement en disant : — La voib.

Puis il disparut en laissant le vieux militaire plongé dans une sorte de stupeur à l'aspect du tableau qui s'offint à ses yeux. En entendant ouvrir la porte de la chambre avec brusquerie, Hélène s'était levée du divan sur lequel elle reposant; mas elle vit le marquis et leta un cri de surprise. Elle était si changée qu'il fallait les veux d'un nère nour la reconnaître. Le soleil des tropiques avaît embelli sa blanche figure d'une teinte brune d'un coloris merveilleux qui lui donnaient une expression de poésie : et il v respirait un air de grandeur, une fermeté maiestueuse, un sentiment profond per leguel l'âme la plus grossière devait être impressionnée Sa longue et abondante chevelure : retombant en grosses boncles sur son cou plein de publesse, aioutait encore une image de puissance à la fierté de ce visage Dans sa pose , dans son geste . Hélène laissait éclater la conscience qu'elle avait de son nouvoir. Une satisfaction triomphale enflait légérement ses parines roses, et son bonheur tranquille était sumé dans tous les développements de sa beauté. Il y avait tout à la fois en elle je ne sais quelle suavité de vierce et cette sorte d'orqueil particulier aux hien-aimées. Esclave et souveraine, elle voulait obéir parce mu'elle nouvait réuner. Elle était vêtue avec une magnificence pleine de charme et d'élégance. La mousseline des Indes faisait tous les frais de sa toilette : mais son divan et les coussins étaient en cachemire, mais un tanis de Perse garnissait le plancher de la vaste cabine : mais ses matre cufants invaient à sex pieds en construisant leurs châteaux hisarres avec des colliers de perles, des bijoux précieux, des objets de prix. Ouelques vases en porcelaine de Sèvres , neints par madame Jaquotot , contenzient des fleurs rares qui embannaient : c'étalt des iasmins du Mexique, des camélias parmi lesquels de petits obsent d'Amérique voltigeaient apprayoisés, et semblaient être des rubis. des sanhirs, de l'or animé. Un piano était fixé dans ce salon , et sur ses murs de bois, tapissés en soie jaune, on voyalt eà et là des tableaux d'une petite dimension, mais dus aux meilleurs pelatres : un concher de soleil par Gudin, se trouvait auprès d'un Terburg : une Vierge de Raphaël luttait de poésie avec une esquisse de Girodet : un Gérard Dow éclipsait un Drolling. Sur une table en laque de Chine se trouvait une assiette d'or pleine de fruits délicieux. Enfin Hélène semblait être la reine d'un grand empire au milieu du boudoir dans lequel son amant couronné aurait rassemblé les choses les plus élégantes de la terre. Les enfants arrêtaient sur leur alcul des veux d'une pénétrante vivacité : et . habitués qu'ils étaient de vivre au milieu des combats, des tempêtes et du tumulte, ils ressemblaient à ces petits Romains curieux de guerre et de sang que David a peints dans son tableau de Brutus.

- Comment cela est-il possible? s'écria Hélène en saisissant son père comme pour s'assurer de la réalité de cette vision.
- Bélène 1
  - Non père!
- Ils tombérent dans les bras l'un de l'autre, et l'étreinte du vieillard ne fut ni la plus forte ni la plus affectueuse.
- --- Yous étiez sur ce vaisseau?
- Oui, répondit-il d'un air triste en s'asseyant sur le divan et regardant les enfants, qui, groupés autour de lui, le considéraient avec une altention naive. L'allais nérir sans...
- Sans mon mari, dit-elle en l'interrompant, je devine,
- Ah! s'écria le général, pourquoi faut-il que je te retrouve ainsi, mon Hélène, toi que j'ai tant pleurée! Je devrai donc gémit encore sur la destinée.
- Pourquoi? demanda-t-elle en souriant. Ne serez-vous donc pas content d'apprendre que je sois la femme la plus heureuse de tontes?
  - Heureuse? s'écria-t-il en faisant un bond de surprise.
- Oni, mon bon père, reprit-elle en s'emparant de ses unains, les embrasant, les serrant sur son sein palpitant, et ajoutant à cette cajolerie un air de tête que ses yeux pétillants de plaisir rendirent encore plus significatif.
- Et comment cels? demanda-t-il, curieux de connitre la vie de sa fille et oubliant tout devant cette physionomie resplendissente.
- Écontez, mon père, répondit-cile, , jai pour annast, pour jeux, pour servieure, pour maint, e un boume dont l'âme test aums tatse que cette mue aum bornes, aussi fertile en douceur que te tele, un diese entile Depois sept aus, jamais il lue loi est échappe du personnes avec la dirie harmonie de ses discours, de se exactesses et de nos anone. Il un'a todpour regardée en ayant sur les Nerves et de nos anone. Il un'a todpour regardée en ayant sur les Nerves me nouvre aux et dans les yeux un yeux de join. Les babats a voit tonnante domine souvent les hurlements de la tempére un le trambile des condairs, mais et éle est douce et médicaire comme la musupe de Reasini, dont les œuvres m'arrivent. Toet ce que le carbeir d'une femme peut invente, p'ét obtiens. Me désarvous mentions parfais surpassé. Esfin je rèppe sur la mer, et y suit obble comme aux Peyr une souvreaix. Oil hurceusel représée en s'in-

terrosquant elle-même, horerusen riest pas un mot qui puisse exprumer mon bundeur. Ju'il in part de toutes los femmest Sentre un more, un dévourcient lames pour celva qu'on aime, et recutime en peri, étaquient s'étice, es-ce un hombeur ? Ju'il égle dévuér mille existences. Ici je sins veule, 'ex pe commande. James une récitore dont s'elle par le veule, 'ex pe commande. James une récitore dont foujurar à relative le pied sur ce mobre sauveur, ou présent de la prope à la prope. 1, repris-elle avec un fage ann à cette perplutuel pier, a cette épreuve de tous les mafaises, és-ce-c fameur? Nort lois l'un no nouve que ristate pendant abasta, és-ce-c fameur? Nort lois l'un on, c'est miers, que tout ce que je comisi de la vier. le laugge humin unanque pour expri-

Un torrent de larmes s'échappa de ses yeux enflamusés. Les quatre enfants jetérent alors un cri plannif, accourarent à elle comme des poussins à leur mère, et l'ainé frappa le général en le regardant d'un air menacant.

- Abel, dit-eile, mon ange, je pleure de juie.

File le prit sur ses pengux. l'enfant la carecsa familierement en

passant ses bras autour du cou majestueux d'Hélène, comme un liouceau qui veut jouer avec sa mère.

— Tu ne t'ennues pas? s'écria le général étourdi par la ré-

- Tu ne l'ennues pas? s'écria le général étourdi par la réponse exaltée de sa fille.
- Si, répondit-elle, à terre quand nous y allons; et encore ne quitté-je jamais mon mari.
  - Mais tu aimais les fêtes, les bals, la musique!
- La musique, c'est sa voix; mes files, c'est les parmes que pliventen pour la Quad une tolethe lui jalt, n'est-ce pas comme si la terre entière m'admirait! Voilà seulement pourquus je ne jette pas la mer ces diamants, ces colliers, ces dichelhense de plivernis cos richesses, ces ellerses, ces chéri-d'avurs de lastra qu'il me prodigue en me disuot: — Hélène, puisque tu ne vas pas duns le monde, je veux que le monde venne à toi.
- Mass sur ce bord il y a des bommes, des hommes audacieux, terribles, dont les passions...
- Je vous comprends, mon père, dit-elle en sourant. Rassuresvous. Janiars impératrice u'a été environnée de plus d'égards que l'on ne m'en prodigue. Ges gens-là sont superstitueux, ils crojent

que Je unis le géme tutélaire de ce vaisseau, de l'eurs entregrissa, le leurs auccès. Mais c'est fait qui cel leur dieul l'un jour, une seule fais, un matelot me manque de respect... en pareies, ajouate-lelle en rant. Atsust que Victor etit pui l'apprendre, les gens de l'équipage le haucèrent à la mer majerd le pardone que je dui accordais. Ils m'aiment comme leur hon ange. Je les soigne dans leurs malsies, et j'à eu le houbeur d'en sustre quelque-une de la mont en les veillant avoc une perséréaunce de femme. Ces pauvres gens sont ha lois des génaisse et des enfants.

- Et quand il v a des combats?
- J'y suis accontumée, répondit-elle. Je n'ai tremblé que pendant le premier... Maintenant mon âme est faite à ce péril, et même... je suis votre fille, dit-elle, je l'aime...
  - Et s'il périssait? \*
  - Je périrais.
  - Et tes enfants?
- Ils sont fils de l'Océan et du danger, ils partagent la vie de leurs parents... Notre existence est une, et ne se scinde pas. Nous vivons tous de la même vie, tous inscrits sur la même page, portés par le même esquif, nous le savons.
  - Tu l'aimes donc à ce point de le préferer à tout?
- A tout, répéta-t-elle. Mais ne sondons point ce mystère. Tenez! ce cher enfant, ch! bien, c'est encore fui!
  Puis, pressant Abel avec une visueur extraordinaire, elle lui im-
- prima de dévorants baisers sur les joues, sur les cheveus...

  Mais, s'écria le général, le ne saurais oublier qu'il vient de
- faire jeter à la mer neuf personnes.

   Il le fallait saus donte, répondit-elle, car il est humain et gémétreux. Il verse le moins de saug possible pour la conservation et les intérêts du petit monde qu'il protège et de la cause sacrée qu'il défend. Parlea-lui de ce qui vous paraît mal, et vous verrez qu'il sautra sous faire, humoer d'avic.
- Et son crime? dit le général comme s'il se parlait à luimême.
- Mais, répliqua-t-e'le avec une dignité froide, si c'était une vertu? si la justice des hommes n'avait pu le venger?
  - Se venger soi-même! s'écria le général.
- Et qu'est-ce que l'enfer, démanda-t-elle, si ce n'est une vengeance éternelle pour quelques fantes d'un jour?

- Ah! tu es perdue. Il d'a ensorcelée, pervertie. Tu déraisonnes

 Restez ici un jour, mon père, et si vous voulez l'écouter, le regarder, vous l'aimerez.

 Bélène, dit gravement le général, nous sommes à quelques Beues de la France...

Elle tressatlit, regarda par la croisée de la chambre, montra la n er déroulant ses immenses savanes d'eau verte.

 - Voilà mon pays, répondit-elle en frappant sur le tapis du bout du pied.

Mais ne viendras-tu pas voir ta mère, ta sœur, tes frères?
 Oh! oui, dit-elle avec des larmes dans la voix, a'il le veut et

s'il peut m'accompagner.

— To n'as donc plus rien , Bélère , reprit sévèrement le mili-

 Tu n'as donc plus rien, l'élène, reprit sévèrement le militaire, ni pays, ni famille?...

— Je suis sa fonure, répliqua-t-elle avec un air de fierté, avec un accent plein de noblesse. — Voici, depuis sept ans, le preire bonheur qui ne me vienne pas de lui, ajouta-t-elle en saississant la main de son père et l'endrassant, et voici le premier reproche que l'aie entendo.

- Et ta conscience?

— Ma conscience! mais c'est lui. En ce moment elle tressaillit violemment. — Le voici, dit-elle. Même dans un combat, entre tous les pas, je reconnais son pas sur le tillac.

Et tout à coup une rougeur empourpes se jauer, it resplesaite set traits, briller ses yeux, ci son teint deviit d'un blanc max... Il y avait du boubner et de l'amour dans ses muscles, dans ses vrieses bleues, dans le tressaillement involotairée de toutes a personne bleues, dans le tressaillement involotairée de toutes a personne mouvement de sessivité entuit le général. En effet, un instant après le cessaire entra, vitat s'assorir sur un fauteuil, s'empars de son mouvement de sessivité entuit le général. En effet, un instant après le cessaire entra, vitat s'assorir sur un fauteuil, s'empars de son moment; car pendant un monneut le général, plongé dans une réviet comparable au sentiment supresur d'un réve, conteupla cette élégante cabune, semblable à un nid d'aleyons, où rette famille vous paul sur l'Ordan depuis sept années, entre les cierre l'onde, sur la fou d'un bomme, conduite à travers les périts de la guerre et des templétes, roumes un ménge est quoid dans las lue para un chef au sein des mulleurs sociants.... Il regardait avec admiration sa fâle, ca image fantastique d'une déves mariere, suave de bouthet, riche de

bonheur, et faisant pălit tous les trésors qui l'entouraient devant les trêsors de sun âme, les Céalirs de ses veux et l'intelectrapiile poése exprince dura su personne et autour d'élle. Cette situation offrait une étrangerét qui le surpresait, une sublimité de passion et de raisonnement qui confondait les idée vulgares. Les findés et étroises combinations de la société mouraient devant ce lableau. Le vieux militaire sentit toutes ces choixes, et compril ausau que na fille n'abandomerait jamais une vie si large, si féconde en contrastes, rempie par un amour si varia puis, si elle avait une fois guide le pêril sans en être effrayêe, çelle ne pouvait plus revenir aux petites sectous d'un monde mesquine d'orné de mesquine d'orné este selle mais une sectous d'un monde mesquine d'orné este d'un servenir aux petites sectous d'un monde mesquine d'orné de mesquine d'orné este de la contraste.

- --- Vous gêné-je? demanda le corsaire en rompant le silence et regardant sa femme.
- Non, lui répondit le général, Hélène m'a tout dit. Je vois qu'elle est perdue pour nous...
- Non, répliqua visement le corsaire... Encore quelques années, et la prescription me permettra de revenir en France. Quand la conscience est pure, et qu'en frois-ant vos lois sociales un homme a obéi....
  - Il se tut, en dédaignant de se justifier.

     Et comment pouvez-vous, dit le général en l'interromnant, ne
- pas avoir des remords pour les nouveaux assassinats qui se sont commis devant mes yeux?
- Nous n'avons pas de vivres, répliqua tranquillement le corsaire.
- Mais en débarquant ces hommes sur la côte...
- Ils nous feraient couper la retraite par quelque vaisseau, et nous n'arriverions pas au Chili.
- Avant que, de France, dit le général en interrompant, ils aient prévenu l'amirauté d'Espagne...
- Mais la France peut trouver mauvais qu'un homme, encore snjet de ses cours d'assises, se soit emparé d'un brick frèté par des Bordelais. D'ailleurs n'avez-tous pas quelquefois tiré, sur le champ de bataille, plusieurs coups de canon de trop?
- Le général, intimide par le regard du corsaire, se tut; et sa fille le regarda d'un air qui exprimant autant de triomphe que de mélancolie...
- Général, dit le corsaire d'une voix profonde, je me suis fait une loi de ne jamais rien distraire du butin. Mais il est hors de

doute que ma part sera plus considérable que ne l'était votre fortune. Permettez-moi de vous la restituer en autre monnaie...

Il prit dans le tiroir du piano une masse de billets de banque, ne compta nas les parmets, et présenta un millium au marquis.

- Vous couprence, reprit il «, que je ne puus pas m'anuser» tergarder les passants sur la ruste de Bordeux... O, 1 », a moins que vous ne soyet s'éduit par les dangers de notre vie bubérnienne, par se scènes de l'Anferique méridionale, par non units des truplanes, par nos batalles, et par le plairir de faire triompher le pavillon d'une jeune anton, ou le non de Sumon Bidra; fil dant nous géniter... Une chalonge et des houmres dévoués vous attendent. Expérons une troisième rencouré plus compléérement huercuse ...
  - Victor, je voudrais voir mon père encore un moment, dit Hélène d'un ton boudeur.
- Dix minutes de plus ou de moins peuvent nous mettre face à face avec une frégate. Soit î nous nous amuserons un peu. Nos gens s'ennuient.
- Ob! partez, mon père, s'écria la femme du marin. Et portez à ma sœur, à mes frères, à... ma mère, ajouta-t-elle, ces gages de mon souvenir.
  Elle prit une noiguée de nierres précieuses. de collière, de hi-
- joux, les enveloppa dans un cachemire, et les présenta timidement à son père.
- Et que leur dirai-je de la part? demanda-t-il en paraissant frappé de l'hésitation que sa fille avait marquée avant de prononcer le mot de mère.
- Oh! pouvez-vous douter de mon âme! Je fais tous les jours des vœux pour leur bonheur.
- Hélène, reprit le vieillard en la regardant avec attention, ne dois-je plus te revoir? Ne saurai-je donc jamais à quel motif ta finte est due?
- -- Ce secret ne m'appartient pas, dit-elle d'un ton grave. J'aurais le droit de vous l'apprendre, peut-être ne vous le dirais-je pas encore. J'ai souffert pendant dix ans des maux inouis...

Elle ne continua pas et tendit à son père les cadeaux qu'elle destinait à sa foulle. Le gleuferl, a econtumle par les événements de la guerre à des idées assex larges en fait de butin, accepta les présents offers par as fille, et se plut à peuser que, sous l'inspiration d'une aune aussi pure, aussi élevée que celle d'Hélène, le capitale parisen restait hounde homme en faisant la guerre aux Espagnols. Sa passion pure les braces l'emporte. Sa organta qu'il serait radicule de se conduire en prude, il sera a signarement la main du consaine, embrassa son Hébre, sa seule fille, avec cette efficiaise particulière aux sodas, et laissa fombre une larme sur ce visage dont la fierté, dont l'expression malé lau assient plus d'une foss sourir. Le marin, fortennet ému, lus donna ses custants à boirir. Enfant, tous se direct une d'eraitire fois adieu par un long regard qui me fut pa dedine d'attentrissement.

 Sovez toujours heureux! s'écria le grand-père en s'élançant sur le tillac.

Sur mer, un singulier spectacle attendait le général. Le Saint-Ferdinand, livré aux flammes, flambait comme un immense fen de paille. Les matelots, occupés à couler le brick espagnol, s'apercurent qu'il avait à bord un chargement de rhum, liqueur qui abondait sur l'Othello, et trouvèrent plaisant d'allumer un grand bol de nunch en pleine nter. C'était un divertissement assez pardonnable à des gens auxquels l'apparente monotonie de la mer faisait saisir toutes les occasions d'animer leur vie. En descendant du brick dans la cha-Joupe du Saint-Ferdinand, montée par six vigoureux matelots, le général partageant involontairement son attention entre l'incendie du Saint-Ferdinand et sa fille appuyée sur le corsaire , tous deux debout à l'arrière de leur navire. En présence de tant de souvenirs, en vovant la robe blanche d'Hélène qui flottait , légère comme une voile de plus; en distinguant sur l'Océan cette belle et grande figure, assez imposante pour tout dominer, même la mer, il oubliait. avec l'insonciance d'un militaire, qu'il voguait sur la tombe du brave Gomez. Au-dessus de lui, une immense colonne de fumée planait comme un nuage brun, et les rayons du soleil, le perçant cà et là, y jetaient de poétiques lueurs. C'était un second ciel, un dome sombre sous lequel brillaient des espèces de lustres, et audessus duquel planait l'azor inaltérable du firmament, qui paraissait mille for plus beau par cette éphémère opposition. Les teintes bizarres de cette fumée, tantôt jaune, blonde, rouge, noire, fondues vanorensement, convraient le vaisseau, qui nétillait, craquait et criait. La flamme sifflait en mordant les cordages, et courait dans le bâtiment comme une sédition populaire vole par les rues d'une ville. Le rhum produssit des flammes bleues qui frétillaient, comme si le génie des mers ent agité cette liqueur fuzibonde, de même an'une main d'étudiant fait mouvoir la invense flamberie d'un nunch dans une orcie. Mais le soleil, plus puissant de lumière, ialoux de cette lucur insolente, lassait à pente voir dans ses ravons los conferes de cet incendie. C'était comme un réseau, comme une Arbarne qui voltigeait au milieu du torrent de ses feux. L'Othello sassissant, nour s'enfuir, le neu de vent qu'il nouvant nincer dans cette direction nouvelle, et s'inclinant tantôt d'un côté, tantôt de l'antre, comme un cerf-volant balancé dans les airs. Ce beau brick courait des berdées vers le sud : et , tantôt il se dérobait aux veux du général, en disparaissant derrière la coloune droite dont l'ombre se projetant fantastomienient sur les eaux , et tantôt il se montrait , eu se relevant avec grâce et fuvant. Chaque fois qu'Hélène pouvait apercevoir sou père , elle agitait son mouchoir pour le saluer encore. Rientit le Saint-Ferdinand coula , en produisant un bouillounement aussitét effacé par l'Océan. Il ne resta plus alurs de toute cette scène qu'un nuage balancé par la brise. L'Othello était loin : la chaloupe s'approchait de terre ; le nuage s'interposa entre cette frêle embarcation et le brick. La dermère fois que le général apercut sa fille . ce fut à travers une crevasse de cette funiée ondovante. Vision prophétique! Le mouchoir blanc, la robe se détachaient seuls sur ce fond de bistre. Entre l'eau verte et le ciel bleu, le brick ne se voyant même pas. Hélene n'était plus qu'un point imperceptible, une hone déliée, gracieuse, un ange dans le ciel, une idée, un souvenir.

Après avoir rétabli sa fortune, le marquis mourut épaisé de fatigue. Quelque mois après sa mort, en 1833, la marquise fut obligée de mener Moina aux caux des Pyrènées. La caprisceuse enfant vouluit voir les beautés de ces montagens. Elle revinit aux Eaux, et à son rétour, il se passa l'horrible scène que voici.

— Mon Deu, du Moia, nous avons bien mal fait, ma mère, de ne par serte regulques jours de plus dans les monagone 1 Nous y édions bien meux qu'ici. Avez-nous entendu les génissements y édions bien meux qu'ici. Avez-nous entendu les génissements reusse feuma equi parle saus doute en patois ? car y en ail pas compris un seul mot de «qu'elle dassit. Quelle espère de gena mons a-t-on donnés pour voisons! Cette unit est une des plus affreuses que j'aie nausées de ma si de la compresse de la compresse de la compresse de la compresse de ma si de la compresse de la compr

— Je n'ai rien euteudu, répondit la marquise; mais, ma chere enfant, je vais voir l'hôtesse, lui demander la chambre voisine.

\$51

nous serons seules dans cet appartement, et n'aurons plus de bruit, Comment le trouves-to ce matin? Es-tu fatiguée?

En disant ces dermères phrases, la marquise s'était levée pour venir près du la de Moina.

- Voyons , lui dit-elle en cherchaut la main de sa fille.
- Oh! laisse-moi, ma mère, répondit Moina, tu as froid.

A ces mots la leune fille se roula dans son oreiller par un monvement de bouderie, mais si gracieux, qu'il était difficile à une mère de s'en offenser. En ce moment, une plainte, dont l'accent donx et prolongé devait déchirer le cour d'une femme, retentit dens la chambre volune

- Mais si to as entendo cela pendant toute la puit, pourquoi ne m'as-tu nas éveillée ? nous aurions... Un génissement plus profond que tous les autres interrompit la marquise , qui s'écria : - 11
- v a là quelqu'un qui se meurt! Et elle sortit vivement. - Envoie-moi Pauline! cria Moina, je vais m'habiller.

La marquise descendit promptement et trouva l'hôtesse dans la cour au milieu de quelques personnes qui paraussaient l'écouter attentis ement

- Madame, yous avez mis près de pous une personne qui paralt souffrir beaucoun...
- Ali ! ne m'en parlez pas ! s'écria la maîtresse de l'hôtel . ie viens d'envoyer chercher le maire. Figurez-vous que c'est une femme, une pauvre malheureuse qui y est arrivée luer au soir, à pied : elle vient d'Espagne, elle est sans passe-port et sans argent. Elle portait sur son dos un petit enfant qui se meurt. Je n'ai pas nu me dispenser de la recevoir ici. Ce matin , ie suis altée moimême la voir : car hier, quand elle a débarqué ici , elle m'a fait une peine affreuse. Pauvre petite femme! elle était couchée avec son en'ant, et tous deux se déhattaient contre la mort,
- Madame, m'a t-elle dit en tiraut un anneau d'or de son doigt. ie ne possède plus que cela, prenez-le pour vous paver: ce sera sufficant, le ne feral nas lone séionr ici. Pauvre peut! nous allons mourir ensemble, qu'elle det en regardant son enfant. Je lui au pris son anneau, je lni ai demandé qui elle était; maus elle n'a iamais voulu me dire son nom... Je viens d'envoyer chercher le médecin et mousseur le maire.
  - Mais , s'écria la marquise , donuez-lui tous les secours qui

nourront lui être nécessaires. Mon Dieu! neut-être est-il encore temps de la sauver ! Je vous paierai tout ce qu'elle dépensera...

- Ah! madame, elle a l'air d'être joliment fière, et je ne sais nas si elle rondra.

- Je vais aller la voir...

Et aussitôt la marquise monta chez l'inconnue saus penser au mal que sa vue pouvait faire à cette femme dans un moment où on la dissit mourante, car elle était encore en deuil. La marquise pâlit à l'aspect de la mourante. Malgré les horribles souffrances qui avaient altéré la belle physionomie d'Hélène, elle reconnut sa fille aînée. A l'aspect d'une femme vêtue de noir, Hélène se dressa sur son séant, jeta un cri de terreur, et retomba lentement sur son lit. lorsque, dans cette femme, elle retrouva sa mère.

- Ma fille! dit madame d'Aiglemont, que vous faut-il? Pauline!... Moina!. .

- Il ne me faut plus rien, répondit Hélène d'une voix affaiblie. J'espérais revoir mon père; mais votre deuil m'annonce...

Elle n'acheva pas : elle serra son enfant sur son cœur comme pour le réchausser, le baisa au front, et lanca sur sa mère un regard où le reproche se lisait encore, quoique tempéré par le pardon. La marquise ne voulut pas voir ce reproche; elle oublia qu'Hélène était un enfant concu jadis dans les larmes et le désespour. l'enfant du devoir, un enfant qui avait été cause de ses plus grands malheurs; elle s'avança doucement vers sa fille ainée, en se souvenant seulement qu'Hélène la première lui avait fait connaître les plaisirs de la maternité. Les veux de la mère étaient pleins de larmes; et., en embrassant sa fille, elle s'écria : - Hélène! ma fille ...

Hélène gardait le silence. Elle venait d'aspirer le dernier soupir de son dernier enfant.

En ce moment Moios, Pauline, sa femme de chambre, l'hôtesse et un médecin entrèrent. La marquise tenaît la main glacée de sa fille dans les siennes, et la contemplait avec un désespoir vrai. Exaspérée par le malheur, la veuve du marin, qui venait d'échapper à un naufrage en ne sauvant de toute sa belle famille ou'un enfant, dit d'une voix horrible à sa mère : - Tout ceci est votre ouvrage! si vous eussiez été pour moi ce que...

- Moina, sortez, sortez tous! cria madante d'Aiglemont en étouffant la voix d'Rélène par les éclats de la sienne.

— Par grâce, ma fille, reprit-elle, ne renouvelous pas en ce moment les tristes combats. .

— Je me tairai, répondit Hélène en faisant un effort surnaturel. Je suis mère, je sais que Moina ne doit pas... Où est mon enfant? Moina rentra. noussée nar la curiosité.

- Ma sœur, dit cette enfant gatée, le médecin....

Tout est muttle, reprit Hélène. Ah! pourquoi ue suis-je pas morte à seize ans, quand je voulais me tuer! Le bonheur ne se trouve jamais en delors des lois. Moïns tu

Elle mourut en penchant sa tête sur celle de son enfant , qu'elle avait serré convulsivement

— Ta scur vonlat sans doute te dire, Moña, reprit madame d'Aglemont, lorsqu'elle fut rentrée dans sa chambre, où elle fondit en larmes, que le bonheur ne se trouve jamais, pour une fille, dans une vie romanesque, en dehors des idées reçues, et, surtout, loin de sa mère.

ъΙ

## LA AUGULLESSE D'UNE MÈRE COUPABLE.

Pendant l'un des premiers jours du mois de juin 1842, une dame d'environ cinquante aus, mais qui paraissait encore plus vieille que ne le comportant son âge véritable, se promenant au sofeil, à l'heure de midi . le long d'une allée , dans le jardin d'un grand hôtel situé rue Plumet, à Paris. Après avoir fait deux ou trois fois le tour du sentier légèrement sinueux où elle restait pour ne pas perdre de vue les fenêtres d'un appartement qui semblait attirer toute sun attention, elle vint s'asseoir sur un de ces fauteuils à demi champêtres qui se fabriquent avec de ieunes branches d'arbres garnies de leur écorce. De la place où se trouvait ce siège élégant, la dame pouvait embrasser par une des grilles d'enceinte et les boulevards intérieurs. an milien desquels est posé l'admirable dôme des Invalides, qui élève sa councile d'or narmi les têtes d'un millier d'ormes, admirable passage, et l'aspect mons grandiose de son jardin terminé par la facade erise d'un des plus beaux bûtels du fanboure Saint-Germain. Là tout était silencieux : les jardins voisins : les boulevards ; les Invalides: car, dans ce noble quartier, le jour ne commence guère qu'à midi. A moins de quelque caprice, à moins qu'une 154

jeune dame ne veuille monter à cheval, ou qu'un vieux diplomate n'ait un protocole à refaire, à cette heure, valets et maîtres, tout doct, ou tout se répoille.

La vieille dame si matinale était la marquise d'Aiglemont, mère de madame de Saint-Béreen, à qui ce bel hôtel appartenant. La marquise s'en était privée pour sa fille, à qui elle avait donné toute sa fortune, en ne se réservant ou une pension visoère. La comtesse Molna de Saint-Hércen était le dernier enfant de madame d'Auglement. Pour lui faire épouser l'héritier d'une des plus illustres maisons de France, la marquise avait tout sacrifié Rien n'était plus naturel : elle avait successivement nerdu deux fils : l'un. Gustave marquis d'Aiglemont, était mort du cholora : l'antre, Abel, avait succombé dans l'affaire de la Macta. Gustave lausa des enfants et une veuve. Mais l'affection assez tiede que madaine d'Aiglemont avait portée à ses deux fils s'était encore affaiblie en passaut à ses petits-enfants. Elle se comportait poliment avec madame d'Aiplement la jeune : mais elle s'en tenait au sentiment superficiel que le bon goût et les convenances nous prescrivent de témosgner à nos proches. La fortune de ses enfants morts avant été parfaitement réglée, elle avait réservé pour sa chere Moina ses économies et ses hieus propres. Moina, belle et ravissante dennis son enfance, avait toujours été pour madame d'Aiglement l'objet d'une de ces prédilections innées ou involontaires chez les mères de famille; fatales sympathies qui semblent inexplicables, ou que les observateurs savent trop bien expliquer. La charmante figure de Moina , le son de voix de cette fille chérie , ses manieres , sa démarche, sa physionomie, ses gestes, tout en elle réveillant chez la marquise les émotions les plus profondes qui pussent anmer, troubler on charmer le cœur d'une mère. Le principe de sa vie présente. de sa vie du lendemain , de sa vie passée, était dans le cœur de cette feune femme, où elle avait jeté tous ses trésors. Moina avait heureusement survéçu à quatre enfants, ses ainés. Vadame d'Aiglemont avait en effet perdu , de la mamère la plus malheureuse, disaient les gens du monde, une fille charmante dont la destinée était pressue inconnue, et un petit garcon, enlevé à cing ans par une horrible catastrophe. La marquise vit sans doute un présage du c el dans lo remect que le sort semblait avoir pour la fille de son cœur, et n'accordait que de faibles souvenirs à ses enfants déià tombés selon les caprices de la mort, et qui restaient au fond de son âme, comme

ces tombeaux, élevés dans un chamo de bataille , mais our les fleurs des channs out presque fait disparaître. Le monde aurait ou demander à la marquise un compte sévère de cette insouciance et de cette prédilection; mais le monde de Paris est entrainé par un tel torrent d'événements, de modes, d'idées nouvelles, que tonte la vie de madame d'Applemont devait y être en quelque sorte oubliée. Personne ne songeait à lui faire un crime d'une froideur, d'un oubli qui n'intéressait personne, tandis que sa vive tendresse nour Moma untéressait beaucoup de gens, et avait toute la sainteté d'un préjugé. D'ailleurs, la marquise allait peu dans le monde; et, pour la plupart des familles qui la connaissaient, elle paraissait bonne. douce, meuse, indulgente. Or, ne faut-il pas avoir un intérêt bien vif pour aller au delà de ces apparences dont se contente la société? Puis, one ne pardonne-t-on pas aux vieillards lorsou'ils s'effacent comme des ombres et ne veulent plus être qu'un souvenir? Enfin . madame d'Aiglement était un modèle connlaisamment cité par les enfants à leurs pères, par les gendres à leurs belles-meres. Elle avant, avant le temps, donné ses biens à Moina, contente du bonheur de la ieune contesse, et ne vivant que par elle et pour elle. Si des vieillards prudents, des oncles chagrins, blamaient cette conduite en disant : - Madame d'Auglemont se repentira peut-être quelque jour de s'être dessaisie de sa fortune en faveur de sa fille; car, sa ella connaît bien le cœur de madame de Saint-Héreen, peut-elle être anssi sure de la moralité de son gendre? c'était contre ces prophètes un tollo général; et. de toutes parts, pleuvaient des élogis pour Moina.

— Îl fast readre cette justice à madame de Saint-Hêrcen, disait une jeune femme, que sa mêre n'a rent trouvé de changé autour d'elle. Madame d'Aiglemont est admurablement bien logée, elle a une voiture à ses ordres, et peut aller partout dans le monde commuautoravant...

— Excepté aux Tableus, répondat tout bas un vieux parasite, un de ces gassa qui se creient en droit d'accabre leurs amin d'épigrannes sous prétente de faire preuve d'indépendance. La doussiréer à binne guére que la musique, en fait de choses étrangères à son mindit de la partie de la musique, en fait de choses étrangères à son mindit la faigle. Elle a été à bomen unsistieme dans son temps! Naus comme la loge de la comtesse est toujours con alie par de jeunes pupillous, et qu'ille y génerait cette petite personne, de qu'il on parle diçà counte d'une grande coquette, la pautre mère ne va junisis aux Italieux.

 Madame de Saint-Réreen, disait une fille à marier, a pour sa mère des soirées délicieuses, un salon où va tout Paria.

 Un salon où personne ne fait attention à la marquise, répondait le parasite.

Le fait est que madame d'Aiglemont n'est jamais seule, disait un fat en appuyant le parti des jeunes dames.

- Le matin , répundait le vieil observateur à voix basse, le matin. la chère Moina dort. A quatre heures, la chère Moina est au bois. Le soir, la chère Moina va au bal ou any Bonffes... Mais il est yrai que madame d'Aiglemont à la ressource de voir sa chère fille pendant qu'elle s'habiile, ou durant le diner lorsque la chère Moina dine par hasard avec sa chère mère. - Il n'y a pas encore huit iours. monsieur, dit le parasite en prenant par le bras un timide précenteur, nouveau-venu dans la maison où il se trouvait, que ie vis rette nauvre mère triste et soule au coin de son feu. - On'avezvons? lui demandai-ic. La marquise me regarda en souriant, mais elle avait certes pleuré. - Je pensais, me disait-elle, qu'il est bien singulier de me trouver seule, après avoir eu cinq enfants; mais cela est dans notre destinée! Et puis, je suis heureuse mand je sais que Moina s'amuse! Elle pouvait se confier à moi, qui, iadis. ai connu son mari. C'était un pauvre homme, et il a été bien beureux de l'avoir pour femme : il lui devait certes sa pairie et sa charge à la cour de Charles X

Mais il se glisse tant d'erveus dans les conversations du monde, il s'y fait zuc e l'épéciet des mans y profonds, que D'histories des mueurs est obligé de sagement perce les assertions insuocianment enises par tant d'innoucrants. Enfin, pout-érre ne doit-en pamis pronnerre qui a tert ou rason de l'enfant ou de la mère. Entre ces deux course, il avy a qu'un seut juje possible. De juge est bliest a Dies qui, souveal, assied as vengenuce au sein des familles, et se sert éternellement des enfants contre les mères, des prêces contre les fils, des peuples contre les rois, des princes contre les naisons, de tout contre tout; renlyear des les des feuilles pousses les ments par les sentiments comme les jeunes feuilles poussest les unelles au princiennes; gissant en ur d'un ordre immulles, d'un but à lui seul conne. Sans doute, chaque cluse va dans son sein, ou, mieux enouex, elle v retournex, elle v retournex , elle v retournex ou, mieux enouex, elle v retournex , elle v retournex , elle v retournex ou, mieux enouex, elle v retournex .

Ces religiouses pensées, si naturelles au cœur des vieillards, flottaient éparses dans l'âme de madame d'Aiglemont: elles v étaient à deni luminenses, tanità ablinées, tanità déployées complétement, comme des fleurs tourmentées à la surface des caux pendant une tempéte. Elle Sétait assire, lassée, affaiblie par une longue méditation, par une de ces révertes au milieu desquelles toute la vie se dresse, se dévonde aux yeaux de ceux qui pressentent la mort.

Cette fenime, sicille avant le tenns, est été, nour quelque poète nassant sur le boulevard, un tableau curieux. A la voir assise à l'ombre grêle d'un acacia, l'ombre d'un acacia à midi, tout le monde eut su lire une des mille choses écrites sur ce visage pale et froid, même au unifeu des chauds rayons du soleil. Sa figure pleine d'expression représentait quelque chosa de plus grave encore que ne l'est une vie à son déclin, ou de plus profond qu'une âme affaissée par l'expérience. Elle était un de ces types out, entre mille physionomies dédaignées parce qu'elles sont sans caractère. yous arrêtent un moment, yous font penser; comme, entre les mille tableaux d'un Musée, vous êtes fortement impressionné, soit par la tête sublime où Murillo peignit la douleur maternelle , soit par le visage de Béatrix Cinci où le Guide sut peindre la plus touchante innocence au fond du plus épouvantable crime, soit par la sombre face de Philippe II où Vélasquez a pour toujours imprimé la majestueuse terreur que doit insoirer la royauté. Certaines figures humaines sont de despotiques images qui vous parlent, vous interrogent, qui rénondent à vos nensées secrètes, et font même des poèmes entiers. Le visage glacé de madame d'Aiglemont était une de ces poésies terribles, une de ces faces répandues par milliers dans la divine Comédie de Dante Alighters.

Pendiant la rapide saino où la femure rate en fleur, les caractiren de sa beauté event admirablement bien la dissimulation à liquelle sa faiblesse naturelle et nos lois sociales la condamment. Sons le triche codroit de son siasge frais, sons le frut des syeux, sons le réseau gracieux de ses traits si fins, de tant de lignes multiphées, courbes ou droites, mais purrse et parfaitement arrêctées, toutes ses émoiosse persente demeures serches : la rouguer albora ne révêlerien en colorant encore des couleurs déjà di svec; tous les foyers intérieurs se miletra alors si lien à la humière de ce seux flamboyants de vie, que la flamme passagère d'une souffrance n'y apparaît que comme une grâce de plus. Aussi rien n's-tal' si descret qu'un jeune visage, parca que rien n'est plus immobile. La figure d'une ieune fenome à le caline, le noi, la facileure de à surface d'un lac. La physionomie des femmes ne commence qu'à trente ans. Jusques à cet âge le neutre ne trouve dans leurs visages que du roco et do blanc, des sourires et des expressions mi rénètent une même nensée, pensée de jeunesse et d'amour, pensée uniforme et sans profundeur : mais, dans la vieillesse, tout chez la femme a parlé, les passions se sont incrustées sur son visage; elle a été amante, épouse, mère; les expressions les plus violentes de la joie et de la douleur ont fini par grimer, torturer ses traits, par s'y empreindre en mille rides, mui toutes ont un langage; et une tête de femme devient alors sublime d'horreur, belle de mélancolie, ou magnifique de calme ; s'il est permis de poursuivre cette étrange métanhore le lan dessérbé laisse soir alors les traces de tous les torrents qui l'ont produit : une tête de vicille femme n'appartient nlus alors ni au monde qui, frivole, est effravé d'y apercevoir la destruction de toutes les idées d'élégance auxquelles il est habitué ni aux artistes vulgaires qui n'y découvrent rien; mais aux vrais roètes, à ceux qui ont le sentiment d'un beau indépendant de tontes les conventions sur lesquelles reposent tant de préingés en fait d'art et de beauté.

Quoique madame d'Aiglemont portât sur sa tête une canote à la mode, il était facile de voir que sa chevelure, jadis noire, avait été blanchie par de cruelles émotions : mais la manière dont elle la séparait en deux bandeaux trahissait son bon goût , rêvélait les grarienses habitudes de la femme élégante , et dessinait parfaitement son front flétri : ridé : dans la forme duquel se retrouvaient quelmes traces de son ancien éclat. La coupe de sa figure , la régularité de ses traits donnaient une idée, faible à la vérité, de la beauté dont elle avait dû être orgueilleuse; mais ces indices accusaient encore mieux les douleurs, qui avaient été assez aignés pour creuser re visage, nour en dessécher les tempes, en rentrer les iones, en meurtrir les naupières et les dégarnir de cils, cette grâce du regard. Tout était silencieux en cette femme : sa démarche et ses mouvements avaient cette lenteur grave et recueillie qui imprime le respect. Sa modestie : chancée en timidité : semblait être le résultat de l'habitude, qu'elle avait prise depuis quelques années, de s'effacer devant sa fille : puis sa parole était rare , douce , comme celle de toutes les personnes forcées de réfléchir, de se concentrer, de vivre en elles-mêmes. Cette attitude et cette contenance insniraient un sentupent indéfinissable , qui n'était ni la crainte ni la

compassion, mais dans lequel se fondaient mystérieusement toutes les idées que réveillent ces diverses affections. Enfin la nature de ses rides , la manière dont son visage était plissé , la pâleur de son regard endolori , tout témoignait eloquemment de ces larmes qui , dévorées par le cœur, ne tombent jamais à terre. Les malheureux accontumés à contempler le ciel pour en appeler à lui des maux de leur vie eussent facilement reconnu dans les veux de cette mère les cruelles habitudes d'une prière faste à chaque instant du jour, et les légers vestiges de ces meurtrissures secrètes qui finissent nardétruire les fleurs de l'âme et instru'au sentiment de la maternité. Les peintres ont des couleurs nour ces portraits, mais les idées et les paroles sont impuissantes pour les traduire fidèlement ; il s'y rencontre , dans les tons du teint , dans l'aie de la figure , des phénomènes inexulicables que l'âme saisit par la vue , mais le récit des événements auxquels sont dus de si terribles bouleversements de physionomie est la seule ressource qui reste au poète pour les faire connecendre. Cette figure annougait un orage calme et froid . un secret combat entre l'héroisme de la douleur maternelle et l'infirmité de nos sentiments , qui sont finis comme nous-mêmes et où rien ne se trouve d'infini. Ces souffrances sans cesse refoulées avaient produit à la longue je ne sais quoi de morbide en cette femme. Sans doute quelques émotions trop violentes avaient physignement altéré ce cœur maternel , et quelque maladie , un anévrisme peut-être , menacait lentement cette femme à son insu. Les peines vraies sont en apparence si tranquilles dans le lit profond qu'elles se sont fait, où elles semblent dormir, mais où elles continuent à corroder l'âme comme cet épouvantable acide qui percele cristal! En ce moment deux larmes sillonnérent les ioues de la marquise, et elle se leva comme si quelque réflexion plus poignante one toutes les autres l'efit vivement blessée. Elle avait sans doute ingé l'avenir de Moina. Or , en prévoyant les douleurs qui attendaient sa fille, tous les malheurs de sa propre vie lut étaient retombés sur le cœur.

La situation de cette mère sera comprise en expliquant celle de sa fille.

Le comte de Saint-Héreeu était parti depuis environ six mols pour accomplir une mission politique. Pendant cette absence, Molar, qu'à toutes les vanités de la petite-inaltresse joignait les capricieux vouloirs de l'eufant étié. «Était amusée, par étourdérels

160 ou pour obéir aux mille connetteries de la femme, et peut-être pour en essaver le pouvoir, à jouer avec la passion d'un homme habile, mais sans cœur, se disant ivre d'amour, de cet amour avec lequel se combinent toutes les petites ambitions sociales et vaniteuses du fat. Madame d'Aiglemont, à laquelle une longue expérience avait appris à connaître la vie, à juger les hommes, à redouter le monde, avait observe les progrès de cette intrigue et pressentait la perte de sa fille en la voyant tombée entre les mains d'un homme à qui rien n'était socré. N'y avait-il pas pour elle quelque chose d'énouvantable à rencontrer un roué dans l'homme que Moftia écontait avec plaisir? Son enfant chérie se trouvait donc au hard d'un abime. Elle en avait une horrible certitude, et n'osait l'arrêter : car elle tremblait devant la cumtesse. Elle savait d'avance oue Moina n'éconterait aucun de ses sages avertissements : elle n'avait aucun nouvoir sur cette âme, de fer pour elle et toute moelleuse pour les autres. Sa tendresse l'eût portée à s'intéresser aux malheurs d'une passion justifiée par les nobles qualités du séducteur, mais sa fille suivait un monvement de coquetterie; et la marquise ménrisait le comte Alfred de Vandenesse , sachant qu'il était homme à considérer sa lutte avec Moîna comme une partie d'échecs. Ouorque Alfred de Vandenesse fit horreur à cette malheureuse mère, elle était obligée d'ensevelir dans le pli le plus profond de son cœur les raisons suprêmes de son aversion. Elle était intimement liée avec le marquis de Vandenesse, père d'Alfred, et cette amitié, respectable aux yeux du monde, autorisait le ieune homme à venir familièrement chez madame de Saint-Héreen, pour laquelle il feignait une passion conçue dès l'enfance. D'ailleurs, en vain madame d'Auxlemont se serait-elle décidée à leter entre sa fille et Alfred de Vandenesse une terrible parole qui les eût séparés : elle était certaine de n'y pas réussir, malgré la puissance de cette parole, qui l'eût déshonorée aux yeux de sa fille. Alfred avait trop de corruption. Mcina trop d'eserit pour croire à cette révélation, et la jeune viconitesse l'eût éludée en la traitant de ruse maternelle. Madame d'Aiglement avait bâti son cachot de ses propres maios et s'y était murée elle-même pour y mourir en voyant se perdre la belle vie de Moina, cette vie devenue sa gloire, son bonbeur et sa consulation, une existence pour elle mille fois plus chère que la sienne. Rorribles souffrances, incrovables, saus langage! ahlmes same fond?

le redoutait, semblable au malheureux condamné à mort qui voudrait en avoir fina avec la vie, et qui cependant a froid en pensant au bourreau. La marquise avait résolu de tenter un dernier effort : mais elle craignait peut-être moins d'échouer dans sa tentative que de recevoir eucore une de ces blessures si douloureuses à son come qu'elles avaient épuisé tout son courage. Son amour de mère en était arrivé là : aimer sa fille, la redouter, appréhender un coup de posgnard et aller au-devant. Le sentiment maternel est si large dans les cœurs aimants qu'avant d'arriver à l'indifférence une mère doit mourir ou s'appuyer sur quelque grande puissance, la religion ou l'amour. Depuis son lever, la fatale mémoire de la marquise lui avait retracé plusieurs de ces faits , petits en apparence , mais qui dans la vie morale sont de grands événements. En effet, parfois un geste enferme tout un drame , l'accent d'une parole déchire toute une vie, l'indifférence d'un regard tue la plus heureuse passion. La marquise d'Aiglemont avait malheureusement vu tron de ces gestes. entendu tron de ces paroles, recu trop de ces regards affreux à l'âme pour que ses souvenirs passent lui donner des espérances, Tout lui prouvant qu'Alfred l'avait perdue dans le cœur de sa fille , où elle restatt, elle, la mère, moins comme un plassir que comme un devoir. Mille choses, des riens même lui attestaient la conduite détestable de la countesse envers elle , ingratitude que la marquise regardait peut-être comme une punition. Elle cherchait des excuses à sa fille dans les desseins de la Providence , afin de pouvoir encore adorer la main qui la françait. Pendant cette matinée elle se souvint de tout, et tout la frappa de nouveau si vivement au cœur que sa coupe, remplie de chagrins, devait déborder si la plus légère peine y était jetée. Un regard froid pouvait tuer la marquise. Il est difficile de pemdre ces faits domestiques , mais quelques-uns suffiront peut-être à les indiquer tous. Ainsi la marquise, étant devenue un neu sourde, n'avait jamais pu obteuir de Moina qu'elle élevat la voix pour elle; et le jour où , dans la naïveté de l'être souffrant, elle pria sa fille de répéter une phrase dont elle n'avait men saisi. la comtesse obéit, mais avec un air de mauvaise grâce qui ne permit pas à madame d'Andemont de réitérer sa modeste prière. Depuis ce jour, quand Moîna racontait un événement ou parlait, la marquise avait soin de s'approcher d'elle ; mais souvent la cointesse paraissait enquyée de l'infirmité qu'elle reprochait étourdi-COM. BUM. T. III. 14

ment à sa mère. Cet exemple, pris entre mille, ne pouvait frapper que le cœur d'une mère. Toutes ces choses eussent échappé peutêtre à un observateur, car b'était des nuances insensibles pour d'autres veux que ceux d'une femme. Ainsi madame d'Aiglemont ayant un jour dit à sa fille que la princesse de Cadignan était venue la voir. Molna s'écria simplement : - Comment ! elle est venue pour vous! L'air dont ces paroles furent dites . l'accent que la comtesse y mit peignaient par de légères teintes un étonnement. un mépris élégant qui ferait trouver aux cœurs toujours jeunes et tendres de la philanthropie dans la contume en vertu de lanuelle les sauvages tuent leurs vieillards quand ils ne neuvent plus se tenir à la branche d'un arbre fortement seconé. Madaine d'Aiglemont se lega , tourit , et alia pleuter en secret. Les gens bien éloyés , et des femmes surtout, ne trabissent leurs sentiments que nar des tenches interceptibles, mais qui n'en font pas moins deviner les vibrations. de Jeurs cœurs à ceux qui peutent retrouver dans leur vie des sitrations analogues à celle de cette mère meurtrie. Accablée nur sessouvenirs, madame d'Airlemnot retrouva l'un de ces faits microsconiques si piquants, si cruels, où elle n'avait famais mieut vu qu'en ce moment le mépris atroce caché sons des sourires. Mais ses larmes se séchèrent quand elle entendit ouvrir les persiennes de la chambre où reposait sa fille. Elle accourut en se dirigeant vers les fenfires par le sentier uni passait le long de la grille devant laquelle elle était paguère assise. Tout en marchant, elle remarqua le soin particulier que le jardinier avait mis à ratisser le sable de cette allée, assez mal tenue depuis peu de temps. Quand madame d'Aieletionit acriva sous les fenètres de sa fille les persiennes se refermèrent brusquement.

- Moina, dit-elle.

Point de réponse.

- Madame la comtesse est tians le petit salon, dit la fémine dé chambre de Moina muand la marquise rentrée au logis démands si sa fille était levée

Madame d'Aiglemont avait le cœur trop plein et la tête trop fortement préoccupée pour téfféchit en ce moment sur des circonstances si légères : elle passa promptement dans le netit salon où elle trouva la comtesse en peignoir, un bonnet négligemment leté sur une chevelure en désordre , les pieds dans ses pantoulles, àvant la clef de sa chambre dans sa téinture, le visure empreint de minutes. presque orageuses et des couleurs animées. Elle était assise sur un divau, et paraissait réfléchir.

— Pourquoi vient-on? dit-elle d'une voix dure. Ah! c'est rous, ma mère, reprit-elle d'un air distrait après s'être interrompue ellemème.

- Oui, mon enfant, c'est ta mère....

L'accent avec losped madame d'Aiglement prononça ces pareles prégint une effision de couver et une émotion intime, dont il serait difficile de donner une idée saus employer le mot de sainated. Elle arait en effet si bien revêu le carrectore sacré d'une mère, que sa file en fut fragoje, et se loura seve elle par un mouvement qui emprimait à la fois le respect, l'inquividue et le remords. La marquise ferma la porte de ce salon, do personne ne pouvait entrer sans faire du brait dans les pièces précédentes. Cet éloignement ga rantinait de toute méliscréton.

- Mis fille, dit la marquise, il est de mon devoir de t'éclairer sur une des criscis les plus importantes dans notre vice de mume, et dans laquelle tu le trouve à toni man peut-être, mais dont fe vieux te parse moiars en mère qu'iro anine. Es de maraus, tu es déveuses libre de tes actions, tu n'en dois compte qu'à ton mari; mais je t'ai s'eme de tes actions, tu n'en dois compte qu'à ton mari; mais je t'ai s'eme de tes actions, tu n'en dois compte qu'à ton mari; mais je t'ai s'eme me crois es dront de une faire écouter de toi, me fous an moias, a dans la situation grave où tu dois avoir besoin de commells. Songe, e Moias, que je t'à instriée ha un hounne d'une haute capacité, de qui to neut être fêter, me..
- Ma mère, s'écriz Moina d'un air mutin et en l'interrompant, je sais ce que vous venez me dire... Vous allez me prêcher au sujet d'Alfred....
- Vous ne devineriez pas ai bien, Moina, reprit gravement la marquise en essayant de retenir ses larmes, si vous ne sentiez pas...
   Quoi? dxl-elle d'un air presque hautain. Mais, ma mère, en
- vérité.....

   Moina , s'écrus madame d'Aiglemont en faisant un effort extraordinaire, il faut que vous entendiez attentivement ce que je dois vous direc....
- J'écoute, dit la contesse en se croisont les bras et affectant une impertinente soumission. Permettez-moi, ma mère, dit - elle avec un sang-froid incroyable, de sonuer Pauline pour la renwere.....

---

- Ma chère enfant. Pauline ne peut pas entendre....

— Maman, reprit la contesse d'un air sérieux, et qui aurait dû paraître extraordinaire à la mère, je dous... Elle s'arrêta, la femme de chambre arrivait. — Pauline, allez vous même chez Baudran savoir nourmoi ie n'ai pas encore mon chapeau....

Elle se rassi et regarda sa mire a ex atentión. La marquise, de disto le come riales groufic, le yea vue, et qui resentait alors uno de cos émotions dost la douleur ne peut être comprise que par les meires, pril la parcel pour natureur d'olisi da danger qu'elle courant. Mais, soit que la contiesse se trouvità libeatée des soupçons que se mère concertait ser le fist du marquie de Vanderense, out qu'elle fait can poie à l'une de ces folies incompréhensibles dout le servet est dans l'inceptrience de toutes les journeses, elle profait d'une pause faite par sa mère pour lui dire en riant d'un rure foce! — Maman, in en te cruvait inforse ou not le refer et service in des resultant d'un rure foce! — Maman, in en te cruvait inforse une du netre.

A ce mot, madame d'Aiglemont ferma les yeux, baissa la tête et poussa le plus lèger de tous les soupirs. Elle jets son regard en l'air, comme peur obéri au sentiment invanchle qui nous fait invoquer Dieu dans les grandes cruses de la vie, et diriges sur sa fille ses yeux pleins d'une majesté terrible, empreints aussi d'une profonde doubleur.

— Ma fille, dit-elle d'une voix gravement altérée, vous avez été plus improyable envers votre mère que ne le fut l'homme offensé par elle, plus que ne le sera Dieu peut-être.

Midame d'Aiglemont se lors; mais arrofe à la porte, olle e retourra, ne vi que de la surprio dant le your de sa fille, sortit et toport aller jusque dant le justifie, où tes forces l'Abandomèrent. Lis reseatata at cœu de fartes douleurs, elle tendàs sur to bane. Ses yeur, qui erraient sur le sable, y aperçurent le récepte emprénien d'un pas d'homme, dont les lottes avaint laisé des marques en trés-reconnissables. Sans accum donte, as fille était perfue, elle une perfetta tout elle faut excompagnée d'uner-évelation plan editeurs lime. Cette aféc cruelle fut excompagnée d'uner-évelation plan editeurs d'un per l'était tout le reste. Els suppos que le fist du marquis de Vandenses avait détruit dans le cœur de Moha ce respect d'un par une file à un ther. Sa souffrance s'accur, elle révansusit innensiblement, et demeure comme endormie. La jeune constesse trouve une sa mère viétait permit de lui donner un coup de fouterir un peu sec, et peusa que le soir une caresse ou quelques attentions feraient les frais du raccomnodement. Entendant un cri de femme dans le jardin, elle se pencha négligemment au moment où Pauline, qui n'étair pas encore sortie, appolait au secours, et tenaît la marmitse dans ses bras.

- N'effrayez pas ma fille, fut le dernier mot que prononça cette mère.

Molna vit transporter sa mère , pâle , inanimée , respirant avec difficulté, mais agitant les bras comme si elle voulait ou lutter en parler. Atterrée par ce spectacle. Moina suivit sa mère, aida silenriensement à la coucher sur son lit et à la déshabiller. Sa faute l'accabla. En ce moment suppline, elle connut sa mère, et ne nouvait plus rien rénarer. Elle soulut être seule avec elle : et quand il n'y eut plus personne dans la chambre, qu'elle sentit le froid de cette main pour elle toujours caressante, elle fondit en larmes. Réveillée par ces pleurs , la marquise put encore regarder sa chère Moina : puis, au bruit de ses sanglots, qui semblaient vouloir briser ce seiu délicat et en désordre, elle contempla sa fille en souriant. Ce sourire prouvait à cette jeune parricide que le cœnr d'une mère est un abline au fond duquel se trouve toujours un pardon. Aussitôt que l'état de la marquise fut connu , des gens à cheval avaient été expédiés pour aller chercher le médecin, le chirurgien et les petits-enfants de madame d'Aiglemont. La jeune marmise et ses enfants arrivèrent en même temps que les gens de l'art et formèrent une assemblée assez imposante, stiencieuse, inquiète, à laquelle se mèlèrent les domestiques. La jeune marquise, qui n'entendast aucun bruit, vust (rapper doucement à la porte de la chambre. A ce signal. Moina, réveillée sans doute dans sa douleur. poussa brusquement les deux battants , ieta des veux bagards sur cette assemblée de famille et se moutra dans un désordre qui parlait plus haut que le langage. A l'aspect de ce remords vivant chacun resta muet. Il était facile d'anercevoir les pieds de la marquise roides et tendus convulsivement sur le lit de mort. Moina s'appuva sur la porte, regarda ses parents, et dit d'une voix creuse : - J'ai perdu ma mère!

Paris, 1828-1842.

## LE CONTRAT DE MARIAGE.

## DÉDIÉ A G. BOSSINI.

Monsieur de Manerville le père était un bon gentifhomme pormand bien connu du maréchal de Richelien, qui lui fit épouser une des plus riches héritières de Bordeaux dans le temps où le vienx duc y alla trôner en sa qualité de gouverneur de Guyenne. Le Normand vendit les terres qu'il possédant en Bessin et se fit Gascon , séduit par la beauté du château de Laustrac , délicieux séjour qui appartenait à sa fomme. Dans les dermers jours du règne de Louis XV, il acheta la charge de major des Gardes de la Porte. et vécut jusqu'en 1813, après avoir fort heuressement traversé la résolution. Voici comment. Il alla vers la fin de l'année 4790 à la Martinique, où sa femme avait des intérêts, et confia la pestion de ses biens de Gascoupe à un homotte cierc de notaire. annelé Mathias, qui donnant alors dans les idées nouvelles. A son retour, le comte de Manerville trouva ses propriétés intactes et profitzblement gérées. Ce savoir-faire était un fruit product ear la greffe du Gascon sor le Normand. Madame de Manerville mourat en 1810. (autroit de l'importance des intérêts par les descinations de sa requesse et, comme beaucoup de vieillards, leur accordant plus de place qu'ils n'en ont dans la vie, monsieur de Manerville devint progressivement économe, avare et ladre. Sons songer que l'avarice des pères prépare la prodigalité des enfants, il ne danna presque rien à son fils, encore que ce fât un fils umque. Paul de Manerville, revenu vers la fin de l'angée 1810 du col-

ége de Vendòme, resta sous la domination paternelle pendant trois



Le bon monsieur Marmies.

LE CONTRET DE MARGEE.



années. La tyragnic que fit peser sur son héritter un vieillard de norgante-dix-neuf ans influa pécessairement sur un cœur et sur un caractère qui n'étaient pas formés. Sans manquer de ce courage physique qui semble etre dans l'air de la Gascogne . Paul n'osa lutter contre son père, et perdit cette faculté de résistance qui ensendre le couraire moral. Ses sentiments comunimés allèrent au fond de son cœur, où il les garda long-temps sans les exprimer : puis plus tard, quand il les sentit en désaccord avec les maximes du monde, il put bien penser et mal agir. Il se serait battu pour un mot, et tremblait à l'idée de renyoyer un domestique : car sa timidité s'exercait dans les combats qui demandent une volonté constante. Capable de grandes choses pour fuir la persécution, il ne l'aurait ni prévenue par une opposition systématique , ni affrontée par un déploiement continu de ses forces. Lâche eu pensée, hardi en actions, il conserva long-temps cette candeur secrète qui rend l'homme la victime et la dune volontaire de choses contre lescuelles certaines àmes liésitent à s'insurger, aimant mieux les souffrir que de s'en planuire. Il était emprisonné dans le vieil hôtel de son père . car il n'avast pas assez d'argent pour fraver avec les jeunes gens de la ville, il caviait leurs plasurs sans pouvoir les partager. Le vieux gentalhomme le menant chaque soir dans une vieille voiture, traînée par de vieux chevaux mal attelés, accompagné de ses vieux laquais anal habillés, dans une société rovaliste, composée des débris de la noblesse parlementaire et de la noblesse d'épée. Réunies depuis la révolution pour résister à l'influence impériale, ces deux noblesses s'étaient transformées en une aristocratie territoriale. Écrasé par les figures et mouvantes fortunes des villes maratimes, ce faubourg Samt-Germain de Bordeaux répondait par son dédain au faste qu'étalaient alors le commerce, les administrations et les suilitaires. Trop feune pour commendre les distinctions suciales et les nécesnités cachées sous l'apparente varité qu'elles créent. Paul s'ennuvait au audieu de ces autourtés, sans ravoir que plus tard ses relations de jeuneme lus assureraient cette prééminence aristocratique que la France aimera tonjours. Il trouvait de légères compensations à la maussaderse de ses sorrées dans quelques exercices qui plaisent aux ieunes gens, car son pere les lus emposait. Pour le vieux gentalhomme, savoir manier les artres, être excellent cavaller, jouer à la pausse, acquérir de bonnes manières, enfin la frivule instruction des seigneurs d'autrefois constituait un jeune homme accompil. Paul faisait done tous les matuns des armes, aliait au manége et triait le pisolet. Levreix du temps, ll'emplopis à li Priede romans, le retriait le pisolet. Levreix du temps, ll'emplopis à li Priede romans, car non père n'admettait pas de étude transcendantes par lesquelles au terminent aujourd'hui les deutenions. Tres vies immostone été tinte c'ej time bomme, si la mort de son père ne l'est défenré de cette tyrance au moueront de lée visit d'ereme auspopratible. Paul ottrouvs des capitaux consodérables acciumilés par l'avarice paternelle, et des propriétés dans le medialer etés de mondre, mais il avait. Bordeaux en horreur, et n'amaît pas dixandage Linstera, où son pète de l'emplois d'est se le mentant à n'estre d'amain au solir.

Dès que les affaires de la succession furent terminées , le ieune héritier avide de jouissances acheta des rentes avec ses capitaux. laissa la postion de ses domaines au vieux Mathias, le notaire de son père, et passa six appées loin de Bordeaux. Attaché d'ambassade à Naples, d'abord; il alla plus tard comme secrétaire à Madrid, à Londres, et fit ainsi le tour de l'Europe. Après avoir connu le monde, annès s'être dégrisé de beaucoup d'illusions , après avoir dissiné les canitaux liquides que son père avait amassés, il vint un moment où. pour continuer son train de vie. Paul dut prendre les revenus territoriaux que son notaire lui avait accumulés. En ce moment critique, saisi par une de ces idées prétendues sages, il voulut quitter Paris, revenir à Bordeaux, diriger ses affaires, mener une vie de gentilhomme à Lanstrac, améliorer ses terres, se marier, et arriver un jour à la députation. Paul était comte, la poblesse redevenait une valeur matrimoniale. il pouvait et devait faire un bon mariage. Si beaucoup de femules désirent épouser un titre, beaucoun plus encore veulent un homme à qui l'entente de la vie soit familière. Or. Paul avait acquis pour une somme de sept cent mille franca, mangée en six ans, cette charge, qui ne se vend pas et qui vant mieux qu'une charge d'agent de change; qui exige aussi de longues études, un stage, des examens, des connaissances, des amis, des ennemis, une certaine élégance de taille, certaines manières, un nous facile et gracieux à prononcer ; une charge qui d'ailleurs rapnorte des bonnes fortunes, des duols, des paris perdus aux courses, des déceptions, des ennuis, des travaux, et force plaisirs indigestes. Il était cufin un homme élégant. Malgré ses folles dépenses, il n'avait nu devenir un homme à la mode. Dans la burlesque armée des gens du monde, l'homme à la mode représente le maréchal de France, l'homme élégant équivaut à un heutenant-général, Paul jouissait de sa petite réputation d'élégance et savait la soutenir. Ses gens avaient une excellente tenne, ses équipages étaient cités, ses soupers avaient quelque succès, enfin sa garconnière était comptée narmi les sent on buit dont le faste évalut celui des meilleures maisons de Paris. Mais il n'avait fait le malheur d'aucune femme, mais il ionait sans. perdre, mais il avait du bonbeur sans éclat, mais il avait trop de probité pour tromper que que ce fût, même une fille : mais il ne laissait pas trainer ses billets doux, et n'avait pas un coffre aux lettres d'amour dans leguel ses amis pussent puser en attendant qu'il est fini de mettre son col on de se faire la barbe : mais ne voulant noint entamer ses terres de Guyenne, il n'avait nas cette témérité qui conseille de grands couns et attire l'attention à tout prix sur un ieune homme; mais il n'empruntait d'argent à pesonne, et avait le tort d'en prêter à des amis qui l'abandonnaient et ne parlaient plus de lui ni en bien ni en mal. Il semblait avoir chiffré son désordre. Le secret de son caractère était dans la tyrannie paternelle qui avait. fait de lui comme un métis social. Donc un matin, il dit à l'un de ses amis nominé de Marsay, qui depuis devint illustre : - Mon cher ami . la vie a un sens.

- Il faut être arrivé à vingt-sept ans pour la comprendre, répondit railleusement de Marsay.
- Oui, J'ai vingt-sept ans, et préciément à cause de mes vingtsept ans, je veux aller vivre à Lanstrac en gentilhomme. J'habitera! Bordeaux on je transporterai mon unobilier de Paris, dans le vieil hôtel de mon père, et viendrai passer trois mois d'hiver iei, dans cette maison que je garderai.
  - Et tu te marieras?
  - Et je me marierai.

désarcomo de manière à demeurer dans le fossé, les sambos esseites broute? Il le reste quarante et mucloues mille livres de cente en propriétés dans le département de la Gironde, bien. Emmène tes chevaux et tes gens, meuble ton hôtel à Bordeaux, tu seras le roi do Bordeaux, tu y promulgueras les arrêts que nous porterons à Paris, to seras le correspondant de nos stunidités, très-blen. Fais des folies en province. Jas-y même des sottises, encore mieux ! neutêtre gameras-tu de la célébrité. Mais... ne te marse pas. Ous se marie aujourd'hui ? des commercants dans l'intérêt de feur canital ou pour être deux à tirer la charrue, des paysans qui veulent en produisant beaucoup d'enfants se faire des ouvriers, des agents de change on des notaires obligés de payer leurs charges, de malbeureux rois qui continuent de malheureuses dynasties. Nous seuls sommes exempts du băt, et tu vas t'en harnacher? Enfin pourquoi te maries-tu? tu dois compte de tes raisons à ton meilleur ami? D'abord, quand tu époaserais une héritière aussi riche que toi, quatre-vingt mille livres de rente pour deux, ne sont pas la même chose que quarante mille lires de rente nour un, parce qu'on se trouve bientôt trois, et quatre s'il nous arrive un enfant. Aurais-tu par hasard de l'amour pour rotte sotte race des Manerville qui ne le donnera que des chagrans? tu ignores donc le métier de pere et mère? Le mariage , mon gros Paul, est la plus sotte des immolations sociales : nos enfants sculs en profitent et n'en connaissent le prix qu'au moment où leurs chevaux paissent les fleurs nées sur mes tombes. Regrettes-tu tou père, ce tyrau mu l'a désolé la rennesse ' Comment t'y prendras-tu nour te faire aimer de tes enfants? Tes prévoyances nour leur éducation. tes soins de leur bonheur, tes sévératés nécessaires les désaffectionneront. Les enfants aiment un père prodigue ou faible qu'ils méprisecont plus tand. To seras done entre la crainte et le ménris. N'est nas hon nère de famille qui yeut! Tourne les yeux sur nos amis, et das-may ceux de sui tu voudrais nour fils? nous en avons connu qui déchonoraient lour nom. Les enfants, mon cher, sont des marchandises tres-difficiles à soigner. Les tiens erront des auges, soit ! Austri iamais sondé l'abime qui sénare la vie du garcon de la vie de l'homme marié? Écoute? Garçon, tu peux te dire : - « Je n'aurai que telle somme de ridicule, le public ne pensera de moi oue ce que je lui permettrai de penser. « Marié , tu tombes dans l'infini du ridicule! Garçon, tu te fais ton bonheur, tu en prends aujourd'hui, tu t'en passes demain : marié, tu le prends comme il est, et.

le jour où tu en veux, tu t'en passes. Marié, tu deviens ganache, tu calcules des dots, to paries de morale publique et religieuse, tu trouses les iennes gens immoraux : dangereux : enfin tu dexiendras nu académicien social. To me fais pitié. Le vieux garcon dont l'héritage est attendu, qui se défend à son dernier souper contre une vieille garde à laquelle il demande vainement à hoire, est un béat en comparaison de l'homme marié. Je ne te narie nas de tout ce omi pent advenir de tracassant, d'enauvant, d'impatientant, de 15rannisant, de contrariant, de génant, d'idiotisant, de narcotique et de paralytique dans le combat de deux êtres toujours en présence, kés à jamais, et qui se sont attrapés tous deux en croyant se convenir : non, ce serait recommencer la saure de Bodeau, nous la savons par cœur. Je te pardonnerais ta pensée ridicule, si tu me promettais de te marier en grand seigneur, d'instituer un majorat avec ta fertune, de profiter de la lune de miel nour avoir deux enfants léartimes, de donner à la femme une maison complète destincte de la tienne, de ne vous rencontrer que dans le moude, et de ne sanais reveair de voyage sans te faire annoncer par un courrier. Deux cent mille livres de rente suffisent à cette existence, et tes antécédents te permettent de la créer au groven d'une rache Anglaise allamée d'un titre. Ah! cette vie aristocratique me semble vrament française, la seule grande, la seule qui nous obtienne le respect, l'amitié d'une femme, la seule qui nous distingue de la masse actuelle, enfin la seule pour laquelle un jeune homme puisse quater la væ de garçon. Ainsi nosé , le comte de Manerville conseille sou énoupe, se suet au-dessus de tout et se neut plus être sue samistre ou ambassadeur. Le radicule ne l'attemdra jamass, il a conquis les avantages sociaux du subriage et garde les priviléges du garçon.

- Main, mon bon ami, je ne zois pas de Marasy, je suis tout. bonnement, comme tu me fass l'honneur de le dire tot-anchee, Paul de Stamerville, hon père et hon époux, député do centre, et pentfètre pair de France; destinée excessvement médiocre; mais je suis modeste, ie une résigne.
  - Et ta femme, dit l'impitoyable de Marsay, se résignera-t-die?
  - Ma femme, mon cher, fera ce que je voodras.
- —Ha, mou pauvre ami, tu en er eucore la? Adieu, Faul. Dés aujourd'hu je te refuse mon estune. Eucore un unot, car je ae sauraje souscrire froidement à ton abdication. Vois donc où git la force de motre position. Un garçon, n'edt-il que six mille livres de reste,

ne lus restâl-d pour toute fortune que sa réputation d'élégance, que le souvenie de ses suoches. 146 bien, cette oudre fantantique comporte d'énormes valeurs. La vie offre eucore des chances à ce garçan déteint. Oui, ses prétentions peuvent tout embrasser. Mais le mariage, Paul, c'est le: — Tu s'irau pas plates doins social. Mariét, un epourras plus être que ce que tu seras, à moiss que ta ferma ne dause n'eucurer de toi.

- Mais, dit Paul, tu m'écrases toujours sons des théories exceptionnelles! Je suis las de vivre pour les autres, d'avoir des chevaux pour les montrer, de tout faire en vue du Qu'en dira-t-on. de me ruiner pour éviter que des niais s'écrient : - Tiens, Paul a toniours la même voiture. Où en est-il de sa fortune? Il la mange? il joue à la Bourse? Non, il est millionnaire. Madame une telle est folle de lui. Il a fait venir d'Angleterre un attelage qui, certes, est le plus beau de Paris. On a remarqué à Longchamps les calèches à quatre chevaux de messieurs de Marsay et de Manerville, elles étaient parfaitement attelées. Enfin, mille niaiseries avec lesquelles une masse d'imbéciles nous conduit. Je commence à voir que cette vie où l'on roule au lieu de marcher nous use et nous vieillit. Croismoi . mon cher Henry, l'admire ta puissance, mais sans l'envier. Tu sais tout juger, tu peux agir et penser en homme d'État, te placer au-dessus des lois générales , des idées recues , des préjugés admis, des convenances adoptées; enfin , tu perçois les hénéfices d'une situation dans laquelle je n'aurais, moi, que des malheurs. Tes déductions froides, systématiques, réelles peut-être, sont aux veux de la masse, d'épouvantables immoralités. Moi, j'appartiens à la masse. Je dois jouer le jeu selon les règles de la société dans laquelle je suis forcé de vivre. En te mettant au sommet des choses humaines, sur ces pics de glace, tu trouves encore des sentiments : mais moi i'v gelerais. La vie de ce plus grand nombre auquel i'appartiens bourgeoisement, se compose d'émotions dont l'as maintenant besoin. Souvent un homme à bonnes fortunes, coquette avec dix femmes, et n'en a pas une seule : puis, quels que soient sa force. son habileté, son usage du monde, il survient des crises où il se trouve comme écrasé entre deux portes. Moi, j'aime l'échange constant et doux de la vie, je veux cette bonne existence où vous tronvez toujours une femme près de vous...

— C'est un peu leste , le mariage , s'écria de Marsay.

Paul ne se décontenança pas et dit en continuant : - Ris , si tu

veux; moi, je me sentirai l'homme le plus heureux du monde quand mon valet de chambre entrera me disant : — Madame attend monsieur pour déjeuner. Quand jo pourrai, le soir en rentrant, trouver un cœur....

- Toujours trop leste, Paul! Tu n'es pas encore assez moral pour te marier.
- ... Un cour à qui confier mes affaires et dire uses screes, de vex vivre asses intiniement avec me créature pour que notre affaction ne dépende pas d'un oui ou d'un non, d'une strazion où le plus joil homme cause des défiliationnements à l'amour. Enfan, j'à il e courage nécessaire pour devenir, comme tu le dis, bon pèrer et hon épour 1 de ne seus propre aux joue de la famille, et vext me mettre dran les conditions cuyden par la société pour avoir une femme, des enfants.
- Tu ne fais l'effet d'un paoier de moordes à miel. Marchel te sera use despe toute ta vie. All 1 to vort te marier pour avoir une fenune. Es d'autres termes, tu veur résondre heureusement à ton profit le plus d'ifficie des problèmes que présentes aispond'hoi les moures boargeouse créées par la révolution française, et tu commenceras par oue vie d'isolement l'orde-tu que if fenues ne voudra pas de cette vie que te un déprisest en aura-t-elle comme toi dégoût? Si une veux pas de hable conquaghté dont le programme vient d'être formoilé par ton ami de Maray, écoule un derser conseil l'aset encore garron pendant treize aux, amuse-toi comme un danné; pois, à quarante ans, à ton premier acté de goutte, épouse une veuve de frenteix aux is 1 no pourras être heuveux. Si tu prenda une jeune file pour feume, tu moormas enragé!
  - Ah! çà, dis-moi pourquoi? s'écria Paul un peu piqué.
- Mon cher, répondit de Marsay, la suitre de Bolisau contre les femmes est une suite de haulifiés poétiées. Pourquoi les femmes n'aversient-elles pas des défauts l'Pourquoi les fehébries de l'Avoir le plus biés de la Valer le plus soit de la nature que comme de l'amour, et qu'il suffise à un mari d'êvre houme pour être aintel l'Tu vas donc dans les boudoirs pour vie rapporter que d'êvrer boume pour être aintel l'Tu vas donc dans les boudoirs pour vie rapporter que d'êvrerus su souveant l'eux, dans outre vie de gargon, prépare une fiable erreur à l'houme marié qui n'eux peu profison dobertaier du cour bunnais. Dans

les heureux jours de sa jeunesse, un homme, nar la hizaerecte de nos mœurs, donne toujours le bonheur, il triomphe de femmes tout séduites qui obéissent à des désirs. De part et d'autre, les obstacles que créent les lus, les sentiments et la défense naturelle à la femme, engendreut une mutualité de sensations qui trompe les gens superficiels sur leurs relations futures en état de mariage où les obstacles n'existent plus, où la femme souffre l'amour au lieu de le permettre, repousse souvent le plaisir au lieu de le désirer. Là. your nous. Is vie change d'aspect. Le garcon libre et sans soins . tomones agresseur, n'a rien à craindre d'un insuccès. En état de mariage, un échec est irrérerable. S'il est possible à un amant de faire revenir une femme d'un arrêt défavorable, ce retour, mon cher, est le Waterloo des maris. Comme Napoléon, le mari est condamné à des victoires our , malgré leur nombre , n'empêchent ma la première défaite de le reuverser. La femme, si flattée de la persévérance, si heureuse de la colère d'un amant, les nomme brutalité chez un mari. Si le garcon choisit son terrain, si tont lui out nermis , tout est défendu à un maître , et son champ de bataille est invariable. Puis , la lutte est inverse. Une femme est dumonée à refuser ce qu'elle doit : tandis que, maîtresse, elle accorde ce qu'elle ne doit point. Toi qui veux le marier et qui te marieras, as-tuiamais médité sur le Corle civil? Je ne me sus noint sali les nieds dans ce bouge à commentaires, dans ce grenier à havardages, anpelé l'École de Droit, ie n'arramais ouvert le Code, mais i'en vois les applications sur le vif du monde. Je suis légiste comme un chef de clinique est médecin. La maladie n'est pas dans les livres, elle est dans le malade. Le Lode, mon cher, a mis la femme en tutelle. it l'a considérée comme un mineur, comme un enfant. Or, comment converne-t-on les enfants? par la crainte. Dans ce mot. Paul est le mors de la bête. Tâte-tot le pouls l' Vois si tu peux te déguiser en (yran , tor, si doux , si bon ansi, si confiant; toi, de qui j'ai ri d'abord et que j'aime assez aujourd'hui pour te livrer ma science. Oni - ceri procède d'une science que déià les Allemands ont nommée Anthropologie. Ah ! si je n'avais pas résolu la vie par le plaisir. si je n'avais pas une profonde antipathie pour ceux qui pensent au lieu d'agir, si je ne méprisais pas les niais assex stupides pour croire à la vie d'un livre , quand les sables des déserts africains sont composés des cendres de la pe sus combien de Londres, de Venise. de Paris, de Rome incounues, nulvérisées, l'écrirair un livre surles mariages modernes, sur l'influence du sysème chrétien; enfin, de metrais un lampion sur ce tas de pierres aignés parmi lesquelles se couchent les sectateurs du multipiticaminis social. Misi, l'Hismanité vaut-elle un quart d'licure de mon temps? Psis, le seu empior inhomable de l'exerc n'éta-l'ips de puper les couers par des lettes d'amour? Els I nous amèueras-tu la contresse de Manerville?

- Peut-être, dit Paul.
- Nous resterons amis, dit de Marsay.
- 8i?... répondit Paul.
- Sois tranquille, nous serous polis avec tol, comme la Maison-Rouge avec les Anglais à Fontenoy.

Quoique cette conversation l'eût ébranfé, le comte de Manerville se mit en devoir d'exécuter son dessein, et revint à Bordeaux pendant l'hiver de l'année 4821. Les dépenses qu'il fit nour restaurer et membler son hûtel soutinrent dignement la rénutation d'élégancequi le précédait. Introduit d'avance par ses anciennes relations dans la société rovaliste de Bordeaux , à laquelle il appartenant par ses opinions autaut que par son nom et par sa fortune, il v obtint la rovauté fashionable, Son savoir-vivre, ses manières, son éducation parisienne enchantèrent le faubourg Saint-Germain hordelais. Une vieille marquise se servit d'une expression jades en usage à la Courpour désigner la florissante jeunesse des Beaux , des Petits-Maîtres d'autrefois, et dont le langage, les facons faisaient loi ; elle dit de Ini an'il était la fleur des mois. La société libérale ramassa le mot. en fit un surnom pris par elle en moquerie, et par les royalistes en bonne part. Paul de Manerville acquitta glorieusement les obligations que loi imposait son surnom. Il lui adviat ce qui arrive aux acteurs médiocres : le jour où le public leur accorde son attention, ils deviennent presque bons. En se sentant à son aise. Paul déploya les qualités que comportaient ses défauts. Sa raillerie n'avait rien d'ânre ni d'amer, ses manières n'étaient point hautaines, sa conversation avec les femmes exprimait le respect qu'elles aiment, ni trop de déférence na trop de familiarité : sa fatulté n'était qu'un soin de sa personne qui le rendait agréable, il avait égard au rang, il permettait aux jeunes gens un laissez-aller auquel son expérience parisignue possit des bornes : quoique très-fort au nistolet et à l'énée . il avait none douceur féminine dont on lui savait gré. Sa taille movemme et mon embonpoint qui n'arrivalt pas encore à l'obésité.

deux obstacles à l'élégance personnelle, n'empêchaient point son extérient d'aller à son rûle de Brummel hordelaus. In teint blanc rehaussé par la coloration de la santé, de belles mains, un foli pied, des yeux bleus à longs cils, des cheveux noirs, des mouvements gracioux, une voix de postrine qui se tenast toujours au médium et vibrait dans le cœur , tout en lui s'harmonait avec son surnon. Paul était bien cette fleur délicate qui yeut une soigneuse culture . dont les qualités ne se déploient que dans un terrain humide et complaisant, que les facons dures empêchent de s'élever, que brûle un trop vil rayon de soleil, et que la gelée abat. Il était un de ces hommes faits pour recevoir le boplieur plus que pour le donner. qui tiennent beaucoup de la femme, qui veulent être devanés, encouragés, eufin pour lesquels l'amour conjugal doit avoir quelque chose de providentiel. Si ce caractère crée des difficultés dans la vie intime, il est gracieux et plein d'attraits none le monde. Aussi Paul ent-il de grands succès dans le cercle étroit de la province, où son esprit , tout en demi-teintes , devait être mieux apprécié qu'à Paris. L'arrangement de son hôtel et la restauration du château de Lanstrac, où il introduisit le luxe et le comfort anglais, absorbèrent les candaux que depuis six ans lui placait son notaire. Strictement réduit à ses quarante et quelques mille livres de rente, il crut être sage en ordonnant sa maison de manière à ne rien dépenser au delà. Quand il out officiellement promoné ses équipages, traté les ieunes gens les plus distingués de la ville, fait des parties de chasse avec eux dans son château restauré. Paul comprit que la vie de province n'allait pas sans le mariage. Trop jenne encore pour employer son temps aux occupations avariciouses ou s'intéresser aux améliorations spéculatrices dans lesquelles les gens de province finissent par s'engager, et que nécessite l'établissement de leurs enfants, il énrouva bientôt le besoin des changrantes distractions dont l'habitude devient la vie d'un Parisien. Un nom à conserver, des béritiers auxquels il transmettrait ses biens, les relations que lui créerait une maison où pourraient se réunir les principales familles du pays, l'ennui des liaisons irrégulières, ne fureut pas cenendant des raisons déterminantes. Dès son arrivée à Bordeaux, il s'était secrètement épris de la reine de Bordeaux , la célèbre mademonselle Évangélista.

Yers le commencement du siècle, un riche Espagnol, ayant nom Évangélista, vint s'établir à Bordeaux, où ses recommandations autant que sa fortune l'avaient fait recevur dans les salous nobles. Sa femme contribua beaucoup à le maintenir en boupe odeur au milien de cette aristocratic qui ne l'avait neut-être si facilement adonté que pour piquer la société du second ordre. Créole et semblable aux femmes servies par des esclaves, madame Évangélista, qui d'ailleurs appartenant aux Casa-Réal, illustre famille de la monarchie estragnole , vivait en grande dame , ignorait la valeur de l'argent , et ne réprimait aucune de ses fantaisies, même les plus dispendieuses, en les trouvant toujours satisfaites par un homme amoureux qui lui eachait générousement les rouges de la finance. Houreux de la soir se plaire à Bordeaux où ses affaires l'obligement de séjourner. l'Espagnol y fit l'acquisition d'un hôtel, tint maison, recut aver grandeur et donna des preuves du meilleur goût en toutes choses. Aussi. de 1800 à 1812, ne fut-il question dans Bordeaux que de monsieur et de madame Évangélista. L'Espagnol mourut en 1813, laissant sa femme venve à trente-deux ans , avec une immense fortune et la plus johe fille du monde, une enfant de onze ans, qui promettait d'être et qui fut une personne accomplie. Quelque habile one fût madame Évancélista . la restauration altéra sa nosition : le parti royaliste s'épura, quelques familles quittèrent Bordeaux, Quoique la tête et la main de son mari manquassent à la direction de ses affaires, pour lesquelles elle eut l'insouciance de la créole et l'inaptitude de la netite-maîtresse, elle ne voulut rien chauver à sa manière de vivre. Au moment où Paul prenait la résolution de resenir dans sa patrie, mademoiselle Natalie Évangélista était une personne remarquablement belle et en appareuce le plus riche parti de Bordeaux, où l'on ignorait la progressive diminution des capitaux de sa mère, qui, nour prolonger son règne, avait dissiné des sommes énormes. Des fêtes brillantes et la continuation d'un train royal entretenaient le public dans la croyance où il était des richesses de la maison Évangélista, Natalie attenguit à sa dix-neuvième année, et nulle proposition de mariage n'était parvenue à l'oreille de sa mère. Habituée à satisfaire ses caprices de jeune fille, mademoiselle Évangélista portait des cachemires , avait des bijoux , et vivait au milieu d'un luxe qui effravait les spéculateurs, dans un pays et à une époque où les enfants calculent aussi bien que leurs parenis. Ce mot fatal : - « Il n'y a qu'un prince qui puisse épouser mademoiselle Évangélista ! « circulait dans les salons et dans les coteries. Les mères de famille, les douairières qui avaient des petites-filles à établir, les jeunes personnes jalouses de Natalie, dont la constante élégance et la tyrannique beauté les importouniest, exeminaisest soigenemement cette opunou par des propos perféde. Quand elles
entendaiest un épouseur disant avec une admiration entatique, à
l'arrivée de Natalie dans un hait :— Mon Dieu, comme elle est belle!
— Oui, répondaient les mannas, mais elle est chefre. Si quedque
nouveau veuu troussit mademoseile Evragélista charmante et disait
qu'us homme à nazier ne pouvait flare un meilleer choist; :— Qui
donc serait asset hardi, répondail-on, pour épouser une jeune fille à
lapuelle sa mére donne mille france par mois pour sa toitette, qui a
sex che sun, sa femuné de chambre, et purte des denteiles? Elle a des
anibane à ses pégolomis. Lu piri de son blanchisage de fin estreticadrait le mésage d'un commix. Elle a pour le matin des pélerines unit contra l'irannes à montre.

Ces propos et mille autres répétés souvent en manière d'éloge étermaient le plus vif désir qu'un homme pouvait avoir d'énouser mademoiselle Évangélista. Reine de tous les bals, blasée sur les propos flatteurs, sur les sourires et les admirations qu'elle recueillant partout à son passage, Natalie ne connaissant rien de l'existence, Elle vivait comme l'oiseau qui vole, comme la fleur qui pousse, en trouvant autour d'elle chacun prêt à combler ses désirs. Elle ienorait le prix des choses, elle ne savait comment viennent, s'entretiennent et se conservent les revenus. Peut-être croyait-elle que chaque mauson avait ses cuisiniers, ses cochers, ses femmes de chambre et ses gens , comme les près ont leurs foins et les arbres leurs fruits. Pour elle, des mendiants et des pauvres, des arbres tombés et des terrains ingrats étaient même chose. Choyée comme une esnérance par sa mère, la fatigue n'altérait jamais son plaisir. Aussi bondissait-elle dans le monde comme un convsier dans son stenne. un coursier sans brade et sans fers.

Six mais agrès l'arrière de Paul, la baure nociété de la ville arait mas en présence la Heur des pois et la rivai des bals. Con deux fleurs se regardérent en appareuce avec froideur et se trouvent réciproquement charmantes. Intéressée à joint les effets de cette remontre prévue, madame Évangélant devins dans le repends de Paul les sentiments qui l'ainmièrent et se dis "i — Il sora mon gendre! de même que Paul se dissist en vyant Naulie: — El sera ma femme. La fortigle des Evangélitas, derense proverballe à Bordeaux, étant renier dans la mémoire de Paul comme un pripagé d'erolance, de tous le reprépage le plus indébbles, dans les meriores de Paul comme un pripagé d'erolance, de tous le reprépage le plus indébbles, dans les

convenances pécuniaires se rencontraient tout d'abord sans nécessiter ces débats et ces enquêtes qui causent autant d'horreur aux ames timides on'aux inves fières. Quand quelques personnes essavèrent de dire à Paul quelques phrases louangeuses qu'il était. jupossible de refuser aux manieres, au langage, à la beauté de Natalie , mais uni se terminaient par des observations si cruellement. calculatrices de l'avenir et auxquelles donnait lieu le tram de la maison Évangélista , la Fleur des pois y répondit par le dédain que méritaient ces netites idées de province. Cette facon de neuser, hiensôt comme . fit taire les propos : car il donnait le ton aux idées, au knozor, aussi bien qu'aux mamères et aux choses. Il avait importé le développement de la personnalité britannique et ses barrières glaciales, la raillerie byromenne, les accusations contre la vie . le ménris des liens sacrés. l'arrenterie et la plaisanterie anglaises, la dépréciation des usages et des vieilles choses de la province . le cisare . le vernus , le nonev , les gants jaunes et le galon. Il arriva donc pour Paul le contraire de ce qui s'était fait iusqu'alors : ni ienne fille ni donumère ne tenta de le décourager. Madame Évangélista commença par lui donner plusieurs fois à dîner en cérémonie. La Fleur des pois pouvait-elle manquer à des fêtes où venaient les leunes gens les plus distingués de la ville? Malgré la froideur que Paul affectait, et qui ne trompau ni la mère ni la fille, il s'engageait à petits pas dans la voie du mariage. Quand Manerville passant en tilbury ou monté sur son beau cheval à la promenade. quelques jeunes gens s'arrêtaient, et il les entendait se disant : -· Voilà un homme heureux : il est riche, il est juli garcon, et il va. Cit-on, éponser mademoiselle Évangélista. Il y a des gens pour qui le monde semble avoir été fait. . Quand il se rencontrait avec la calèche de madame Évangélista, il étast fier de la distinction particubère que la mère et la fille mettaient dans le salut qui lui était adressé. Se Paul n'avant pas été secrètement épris de madennoiselle Évangélista, certes le monde l'aurait marié malgré lui. Le monde. qui n'est cause d'ancun bien , est complice de beaucoup de qualheurs : puis, quand il voit éclore le mal qu'il a couvé maternellement, il le renie et s'en venge. La haute société de Bordeaux . attribuant un million de dot à mademoiselle Évangélista , la donnait à Paul sans attendre le consentement des parties, comme cela se fait souvent. Leurs fortunes se convenzient aussi bien que leurs personnes. Paul avait l'habitude du luxe et de l'élégance au milieu de 12.

laquelle vivalt Nathe. Il venit de disposer pour lui-même son bible comme personne à Bordeaux n'aurait disposé de maison pour leger Nathie. Un houme habitote aux dépenses de Paris et aux funtaises des Parsis enues pounts seul éviter les matheurs pécualiters qu'enterialait un marige avec cette créature déjà naux érieles, aussi grande danne que l'était sa mère. Là où des Bordelass amoureux de andemoiselle Exangélistes se sersieur ruinés, le contact de Manerville suarsit, dissist-on, éviter tout désastre. Cétait donc un marige fait. Les personnes de la hate sociée royalise, quand lu question de ce marige se trailait deux nel els, dissiset à Paul des phrases enzageautes ou distatient s'a vanié.

— Charon vous donne ici mademoleolis Eungéliau. Si vous Vérpoucez, vous frere bina; vous ne trouverira janais nulle part, naème à Paris, une sa belie personne : elle est éféganle, gracieuxe, et tieu aux Cas-Hela par sa neire. Vous freet plass charnant couple du monde : vous avez les mêmes puits, la même enmant couple du monde : vous avez les mêmes puits, la même entence de la vie, vous avez le plas agrédale maison de Bordeaux. Votre femme n'à que son homet de muit à apporter chez vous. Dans me semblishé afaire, une mission monte vant une de Vous étes bien heuveux aussi de rencontrer une belle-mère comme madaine d'un grand secours au milleu de la vie politique à laquelle vous-étetra alpire. Elle da ailleurs sacriété tout à sa fille, qu'éle adore, et Natalie sera sans doute une bonne femme, car elle sime blen as mêre. Pursi là foat faire une fill.

— Tout cela est bel et bon, répondait Paul qui malgré son amour voulait garder son libre arbitre, mais il faut faire une fin heureuse.

Faul vint bientit cher melane Évangéista, coodnit par son besin d'employer les beures vides, juni difficie à paser poor lui que pour tout autre. Là soulement respirale ctet grandem; ce luse dont il avait l'abbinde. A quaratte aux, madrane Évangélista était belle d'une beauté semblable à celle de ces magnifiques conchers de soleil qui couronnent en été les journées ans nuages. Si resta tation inattaquée offisit aux coverses bordelsies un éternel aliment de causserie, et la curiosité des fenunes était d'autant plus vies que a vene offant les indires de la constitution qui real de Ebagagonles et les révis partuculièrement cécheres. Elle avait las chereux et les yens nours, le pide et la taile de l'Espagnole, cette taille

cambrée dont les mouvements ont un nom en Espagne. Son visage toujours beau séduisait par ce teint créole dont l'animation ne peut être déneinte qu'en le comparant à une mousselme ietée sur de la nourpre, tant la blancheur en est également colorée. Elle avait des formes plemes, attrayantes par cette grâce qui sait unir la nonchalance et la vivacité, la force et le laissez-aller. Elle attirait et imposait, elle sédusait sans rien promettre. Elle était grande, ce qui lui donnait à volonté l'air et le port d'une reine. Les hommes se prenzient à sa conversation comme des oiseaux à la glu , car elle avait naturellement dans le caractère ce génie que la nécessité donne aux intrigants : elle allait de concession en concession, s'armait de ce qu'on lui accordatt pour vouloir davantage, et savait se reculer à mille pas quand on lui demandant quelque chose en retour Ignorante en fait, elle avait connu les enurs d'Espagne et de Naples, les gens célebres des deux Amériques, plusieurs familles illustres de l'Angleterre et du continent : ce qui lut prétait une instruction si étendue en superficie, qu'elle semblait immense. Elle recevait avec ce goût, cette grandeur qui ne s'apprennent pas, mais dont certaines ames nativement belles peuvent se faire une seconde nature en s'assimilant les bonnes choses partout où elles les rencontrent. Si sa réputation de vertu demeurait inexpliquée, elle ne lui servait pas mouss à donner une grande autorité à ses actions, à ses discours, à son caractère. La fille et la mère avaient l'une pour l'autre une auntié vraic, en dehors du sentiment filial et maternel. Toutes deux se convenaient, feur contact perpétuel n'avait jamais amené de choc. Aussi beaucoun de vens expliquaient-ils les sacrifices de madame Evanvélista par son amour maternel. Mais si Natalie consola sa mère d'un veuvage obstiné, peut-être n'en fut-elle pas toujours le motif unique. Madaine Évangélista s'était, dit-on, éprise d'un homme auquel la seconde Restauration avait rendu ses titres et la pairie. Cet homme, heureux d'épouser madame Évangélista en 1815, avait fort décemment roman ses relations avec elle en 1816. Madame Évangélista . la meilleure femme du monde en apparence, avait dans le caractère une épouvantable qualité qui ne peut s'expliquer que par la devise de Catherine de Médicis : Odiato e aspettate , Halssez et attendez. Habituée à primer, avant toujours été obéie, elle ressemblait à toutes les royautés : aimable , douce , parfaite , facile dans la vie, elle devenait terrible, implacable, quand son orgueil de

femme, d'Espagnole et de Casa-Réal était froissé. Elle ne pardonnait jamais. Cette femme crovait à la puissance de sa haige, elle en faisait un mauvais sort qui devait planer sur son ennemi. Elle avait déployé ce fatal pouvoir sur l'homme qui s'était joué d'elle. Les événements, qui semblaient accuser l'influence de sa rettatura. la confirmèrent dans sa foi superstitieuse en elle-même. Quoique ministre et pair de France, cet homme commençait à se ruiner, et se ruina complétement. Ses biens, sa considération politique et personnelle, tout devast périr. Un jour madame Évangélista put passer fière dans son brillant équipage en le voyant à psed dans les Champs-Blysées, et l'accabler d'un regard d'où ruisselèrent les étincelles du triomphe. Cette mésaventure l'avait empêchée de se remarier, en l'occupant durant deux aunées. Plus tard, sa fierté lui avait toujours suggéré des comparaisons entre ceux qui s'offerrent et le mari qui l'avait si sincèrement et si bien aimée. Eile avait donc atteint, de mécomptes en calculs, d'espérances en déceptions. l'énoque où les femmes n'ont plus d'autre rôle à prendre dans la vie que celui de mère, en se sacrifiant à leurs filles, en transportant tous leurs intérêts, en dehors d'elles-mêmes, sur les têtes d'un ménage, dermer placement des affections humaines. Madame Évangélista devina promptement le caractère de Paul et lui cacha le sien. Paul était bien l'homme qu'elle voulait pour gendre, un éditeur responsable de son futur peuvoir. Il appartenait par sa mère aux Maulincour, et la vieille baronne de Maulancour, amie du vidame de Pamiers, vivait au cœur du faubourg Saint-Germain. Le petit-fils de la baronne, Auguste de Maulincour, avait une belie position. Paul devait donc être un excellent introducteur des Évangélista dans le monde parisien. La veuve n'avait comme qu'à de rares intervalles le Paris de l'Empire, elle voulait aller briller au nubeu du Paris de la Bestauration. La seulement étaient les éléments d'une fortune politique, la seule à laquelle les fémmes. du monde musseut décemment coopérer. Madame Évangélista . forcée par les affaires de son mari d'habiter Bordeaux, s'y était déplue; elle y tenast maison; chacua sait par combien d'obligations la vie d'une femme est alors embarrassée : mais elle ne se soucisit plus de Bordeaux, elle en avait équisé les jouissauces. Elle désirait un plus grand théâtre, comme les joueurs courent au plus gras. jeu. Dans son propre intérêt, elle fit donc à Paul une grande destinée. Elle se proposa d'employer les ressources de son talent et sa

science de la vie au profit de son gendre, afin de pouvoir goûter sous son non les plaisirs de la puissance. Beaucoup d'hommes sont ainsi les paravents d'ambitions féminines inconques. Madame Évangélista avait d'ailleurs plus d'un intérêt à s'emparer du mars de sa fille. Paul fut nécessairement captivé pay cette femme, qui le captiva d'antant mieny qu'elle parut ne pas souloir exercer le moundre empire sur lus. Elle usa donc de tout son ascendant pour se graudir, pour grandir sa fille et donner du prix à tout chez elle, afin de dominer par avance l'homme en qui elle vit le moven de continuer sa vie aristoczatimie. Paul s'estima davantage quand il fut apprécié par la mère et la fille. Il se crut beaucoup plus spirituel qu'il ne l'était en vorant ses réflexions et ses moindres mots sentis par mademoiselle Évangélista qui sourrait ou relevait finement la tête, par la mère chez qui la flatterie semblait toniours involontaire. Ces deux femmes eurent avec lui tant de boghomie, il fut tellement sûr de leur plaire, elles le gouvernèrent si bien en le tenant par le fil de l'amour-propre, qu'il passa bientôt tont son temps à l'hôtel Évangélista.

Un an après son installation, sans s'être décâre, le conste Paul dir, s'attentif suprès de Natile, que le monde le considère comme lui fassant la caur. Ni la mêre ni la fille ne parsissient songer ai marige. Mademonelle Érangélista gerdait noc lui la réserve de la grande danse qui sant être charmante et cause agréablement sans laisser faire un pas dans son indunité. Ce selecce, si pou habituet au gean de prevunce, plut beassony à Paul. Les geas mindes sont onabrogarez, les propositions brunques les efficiant. Ils se sauveat devant le bouleur s'il arrive à grand brunt, et se donnent au malbeur s'il se présente avec undesité, accompagné d'embres donces. Paul s'engagea donc de lui-même ne voyant que matiene Evangélista ne faisit aucum effort pour l'engager. L'Expagnole le sédurat en lui danatt un sort que, che sue même supréseure cousse chez les heusaues, si se rescontrast une époque un l'ambition remploquit les hermanses, si se rescontrast une époque un l'ambition remploquit

 Cetté femme est capable, pensa Paul en sortant, de me faire donner une belle ambassade avant même que je ne sois nommé député.

aepuic.

Si dans toute circonstance un homme ne tourne pas autour des choses ou des idées pour les examiner sous leurs différentes faces, cet homme est incomplet et feible, naviant en danner de périr. En

ce moment Paul était ontimiste : il voyait un avantage à tout, et ne se disart pas qu'une belle-mère ambitieuse pouvait devenir un tyran. Aussi tous les soirs, en sortant, s'apparaissait-il marjé, se séduisait-il lui-même, et chaussait-il tout doucement la pantoulle du mariage. D'abord, il avait tron long-temps tout de sa liberté pour en rien regretter : il était fatigué de la vie de garcon, qui ne lui offrait rien de neuf, il n'en connaissait plus que les inconvénients : tandis que si parfois il songrait any difficultés du mariage, il en voyait beaucoup plus souvent les plaisirs : tout en était nouveau pour lui. - Le mariage, se disait-il, n'est désagréable que pour les petites gens; pour les riches, la moitié de ses malheurs disparait. Chaque jour donc une pensée favorable grossissait l'énumération des avantages qui se rencontraient pour lui dans ce mariage. - A quelque haute position que le puisse arriver. Natalie sera toujours à la hauteur de son rôle, se disait-il encore, et ce n'est pas un petit mérate chez une femme. Combien d'hommes de l'Empire n'ai-re nas yus souffrant horriblement de leurs éponses! N'estce pas une grande condition de bonheur que de ne iamais sentir sa vanuté, son orgueil froissé par la compagne que l'on s'est choisie? Jamais un honune ne peut être tout à fait malheureux avec une femme bien élevée; elle ne le ridiculise point, elle sait lui être ntile. Natalie recevrant à merveulle, il mettait alors à contribution ses souvenirs sur les femmes les plus distinguées du faubourg Saint-Germain, pour se convauncre que Natalie pouvait, smon les éclipser, au moins se trouver près d'elles sur un pied d'égalité parfaite. Tout parallèle servait Natalie. Les termes de comparaison tirés de l'imagination de Paul se pliaient à ses désirs. Paris lui aurait offert chaque jour de nouveaux caractères, des jeunes filtes de beautés différentes, et la multiplicaté des impressions aurait laissé sa raison en équilibre ; tandis qu'à Bordeaux , Natalie n'avait point de rivales, elle était la fleur unique, et se produpait habilement dans un moment où Paul se trouvait sous la tyrannie d'une idée à laquelle succombeut la plupart des hommes. Aussi, ces raisons de juxtaposition, jointes aux raisons d'amour-propre et à une passion réelle qui n'avait d'autre issue que le mariage nour se satisfaire . amenèrent-elles Paul à un amour déraisonnable sur lequel il eut le bon sens de se garder le secret à lui-même, il le fit passer pour une envie de se marier. Il s'efforça même d'étudier mademoiselle Évangélista en homme qui ne voulait pas compromettre son avenir.

car les terribles paroles de son ami de Marsay ronflaient parfois dans ses oreilles. Mais d'abord les personnes habituées an luxe ont une apparente simplicité qui trompe ; elles le dédaignent, elles s'en servent, il est un instrument et non le travail de leur existence. Paul n'imagina pas, en trouvant les mœurs de ces dames si conformes aux siennes, qu'elles cachassent une seule cause de ruine. Puis, s'il est quelques règles générales pour tempérer les soucis du mariage, il n'en existe aucune ni pour les deviner, ni pour les prévenir. Quand le malheur se dresse entre deux êtres qui ont entrepris de se rendre l'un à l'autre la vie agréable et facile à porter, il pait du contact produit par une intimité continuelle qui n'existe point entre deux iennes gens à marier, et ne saurait exister tant que les mœurs et les lois ne seront pas changées en France. Tout est tromperie entre deux êtres près de s'associer : mais leur tromperie est innocente, involontaire. Chacun se montre nécessarement sous un jour favorable : tous deux luttent à qui se posera le mieux, et prennent alors d'eux-mêmes une idée favorable à laquelle plus tard ils ne peuvent répondre. La vie véritable, comme les jours atmosphériques, se compose heaucoup plus de ces moments ternes et gris qui embrument la Nature que de nériodes où le soleil brille et réionit les champs. Les ieunes gens ne voient que les beaux jours. Plus tard, ils attribuent au mariage les malheurs de la vie elle-même, car il est en l'homme une disposition qui le norte à chercher la cause de ses misères dans les choses ou les êtres qui lei sont immédiats.

Pour découvrir dans l'attitude ou dans la physionomie, dans les paroles ou dans la physionomie, dans les paroles ou dans la geste de mademoiele Evangeliate. les indices qui euseur rétéé le tribut d'imperfections que comportait son caractère, comme coli de toute réturne hunsaine, Paral surait ét possible non-seniement les sciences de Larater et de Gall, mais ence une science de lapatle il n'extrue aucun corps de doctrane, la science individuellé de l'observateur et qui etige des connaissances presque uninercelles. Comme toutes les jouene permonnes, Natalle avait une figure impédicirable. La pair profonde et sereine unprinde par les sculpters aux ut sages des figures si repute desirable à représente la Jostice, l'Innocence, toutes le disinifés qui ne savent rien des agitations terretres; c coalme se le plus grand charme d'une fille, il est le signe de sa pureté; rien encore ne l'a émue; succon passion briefs, aucon intérêt trait à nauncé la placide expression

de son visage : est-il inué, la icune fille n'est pins. Sans cesse an cœur de sa mère. Nataire n'avant recu , comme toute femme espagaole, qu'une instruction purement religieuse et quelques enseignements de mère à fille, utiles au rôle qu'elle desait joner. Le calme de son visage était donc naturel. Mais il formait un voile dans leusel la femme étut enveloppée, comme le papillon l'est dans sa larve. Néanmoins un homme habile à manier le scalpel de l'analyse eut surpris chez Natalie quelque révélation des difficultés que son caractère devait offrir quand elle serait aux prises avec la vie conjugale on sociale. Sa heauté vraiment mervelleuse venait d'une excessive régularité de traits en harmonie avec les proportions de la tête et du corps. Cette perfection est de mauvais augure pour l'esprit. On trouve peu d'exceptions à cette règle. Toute nature sonérieure a dans la forme de légères imperfections qui deviennent d'irrésistibles attraits, des points lummeux où brillent les sentiments epposés, où s'arrêtent les regards. Une parfaite harmonie apponce la froideur des organisations mixtes. Natalie avait la taille roude, aigne de force, mais andree immanquable d'une volonté qui souvent. arrive à l'entêtement chez les personnes dont l'esprit n'est mi vif ni étendu. Ses mans de statue grecque confirmaient les prédictions du visage et de la taille en aunonçant un esprit de demination illonique, le vouluir nour le vouloir. Ses sourcils se rejoignaient, et, selon les observateurs, ce trait indique une pente à la jalousie. La jalquoie des personnes supérieures devient émulation . elle enzemère de grandes choses; celle des petits esprits devient de la baine. L'Odiate e aspettate de sa mère était chez elle sans feintise. Ses yeux noirs en apparence, mais en réalité d'un brun orangé, contrastaient avec ses cheveux dont le blond fauve, si prisé des Bonains, se nonune cauburn en Angleterre, et qui sont presque toujours ceux de l'enfant né de deux personnes à chevelure noire comme l'était celle de monsieur et de madame Évangélista, La blancheur et la délicateuse du teint de Natalie dontaient à cette opposition de couleur entre ses cheveux et ses veux des attraits ioexprimables, mais d'une finesse purement extérieure; car, toutes les fois que les lignes d'un visage manquent d'une certaine rondeur molle, quel que son le fini, la grâce des détails, n'en transportez. point les heureux présages à l'âme. Ces roses d'une jeunesse trompeuse s'elleuilleut, et vous êtes surpris, après quelques années, de voir la sécheresse, la dureté, là où vous admiriez l'élégance des

chose d'auguste, le menton de Natalie était légèrement emphié. expression de peintre qui peut servir à expliquer la préexistence de sentiments dont la violence ne devait se déclarer qu'au sulieu de sa vie. Sa bouche, un peu rentrée, exprimait une fierté rouge en harmonie avec sa main, son menton, ses sourcils et sa helle taille, Enfin, dernier diagnostic qui seul aurait déterminé le jugement d'un connaisseur, la vaix pure de Natalie, cette voix si séduisante avait des tons métalièques. Quelque doucement manié que fût cecuivre, maleré la grâce avec laquelle les sons couraient dans les spirales du cor, cet organe annoncait le caractere du duc d'Albe de uni descendaient collatéralement les Casa-Réal. Ces indices supposaient des passions violentes saus tendresse, des dévouements brusques, des haines irréconciliables, de l'esprit sans intelligence, et l'envie de dominer, naturelle aux personnes qui se sentant inférieures à leurs prétentions. Ces défants , nés du tempérament et de la constitution, compensés peut-être par les qualités d'un sang généreux, étaient ensevelis chez Aatalie comme l'or dans la mine, et ne devaient en sortir nue sous les durs traitements et nar les chocs auxquele les caractères sont soumis dans le monde. En ce monsent la grâce et la fraîcheur de la jeunesse , la distinction de ses manières, sa sainte isnorance, la gentillesse de la jeune fille coloraient ses traits d'un versis délicat qui trompait nécessairement les gens superficiels. Puis sa mère lui avait de bonne heure communiqué ce habil agréable que joue la supériorité, qui répond aux obioctions par la phisanterie, et séduit par une gracieuse volubilité sons laquelle une femme cache le tuf de son esprit comme la matura déguise les terrains ingrats, sous le luxe des plantes éphémères. Enfin. Natalus assist le charges des enfants gâtés qui n'ont pount. conno la souffrance : elle entralizait par un franchisse, et n'avait point set air solennel que les mères imposent à leurs filles en leur tracani un programme de facons et de lansage ridicules au moment de les marier. Elle était rieuse et vraie comme la jeune fille qui ne sast rien du mariere, n'en attend que des plassirs, n'y prévoit aucun malheur, et croit y acquérir le droit de toujours faire ses voloniés. Comment Paul, qui aimait comme on aime quand le désir augmente l'amour, aurait-il reconnu dans une fille de cu caractère et siont la besoné l'éblquissait, la femme, telle qu'elle devait être à trepte aux, alors que certains observateurs cussent pu se tronner aux apparences? Si le honheur était difficile à trouver dans un mariage avec cette ieune fille, il n'était nas impossible. A travers ces défauts en germe brillaient quelques belies qualités. Sous la main d'un maître habile, il n'est nas de qualité qui bien développée, n'étouffe les défauts, surtout chez une jeune fille mi aime. Mais pour rendre ductile une femme si neu malléable, ce poignet de fer dont parlait de Marsay à Paul était pécessaire. Le dandy parisien avait raison. La crainte, inspirée par l'amour, est un instrument infaillible nour manier l'esprit d'une femme. Oni aime, craint : et qui craint, est plus près de l'affection que de la haine. Paul aurait-il le sang-froid, le jugement, la fermeté qu'exigraft cette lutte qu'un mari babile ne doit pas laisser sourconner à sa femme ? Puis . Natalie armait-elle Paul ? Semblable à la plunart. des jeunes personnes. Natabe prenait pour de l'amour les premiers mouvements de l'instinct et le plaisir que lui causait l'extérieur de Paul, sans rien savoir ni des choses du mariage, ni des choses du ménage. Pour elle, le comte de Manerville, l'apprenti dinlomate anouel les cours de l'Europe étaient connues . l'un des jeunes gens Alégants de Paris ne pouvait pas être un homme ordinaire, sans force morale, à la fois tunide et courageux, énergique peut-être au milieu de l'adversité, mais sans défense contre les ennuis qui estent le honbeur. Aurait-elle plus tard assez de tact nour distinquer les belles qualités de Paul au milieu de ses légers défauts? Ne prossirant-elle pas les uns, et n'oubberant-elle nas les autres. selon la coutume des jeunes femmes oui ne savent zien de la vie? Il est un âge où la femme pardonne des vices à qui lui évite des contrariétés, et où elle prend les contrariétés nour des malheurs. Quelle force conciliatrice, melle expérience maintiendrait, éclairerait ce ienne ménage? Paul et sa femme ne croiraient-ils nas s'aimer mand ils n'en seraient encore qu'à ces petites simagrées caressantes que les ieuges femmes se permettent au commencement d'une vie à deux, à ces compliments que les maris font au retour du hal, quand ils ont encore les graces du désir? Dans cette situation, Paul ne se netterant-il pas à la tyrannie de sa femme au lieu d'établir son empire? Paul saurait-il dire : Non. Tout était péril pour un homme faible, là où l'homme le plus fort aurait peut-être encore couru des risques.

Le sujet de cette étude n'est pas dans la transition du garçon à l'état d'homme marié, peinture qui , largement composée , ne man-

questi point de l'attrait que prête l'orage intérieur de na sensiments aux chesse a plus vulgaire de la vic. Les évicements et les siées qui amenirent le mariage de l'aul avec modemoiselle l'angullitas aut une introduction à l'avante, uniquement destinité à verracer la grande comiétie qui précède toute vie conjugale. Jusqu'inc crette la grande comiétie qui précède toute vie conjugale. Jusqu'inc crette la grande comiétie qui précède toute vie conjugale. Jusqu'inc crette der resouvers neuves à leur verve. Cette arène, qui dominia l'avenir de l'aul, et que madaute l'angulétaire voyal è voir avec terreur, est de de l'aul, et que madaute l'angulétaire voyal è voir avec terreur, est de de l'aul, et que madaute l'angulétaire voyal è voir avec terreur, est à discussion à laquelle rhousent lieu les contrats de marigue dans sont aunx viguereusement agilétes par de petits que par de grands sont aunx viguereusement agilétes par de petits que par de grands sont aunx viguereusement agilétes par de petits que par de grande intrévis. Ces comédites juoletes par devant notaire resemblent toutes plus ou moins à celle-ci, dont l'intérêt sera donc moins dans les pageres de ce libre que dans le souveair des pous marie.

Au commencement de l'huver, en 1822. Paul de Manerville di demander la mai de mademischle Vangdesta per ag grand'tate, la barvone de Musilincour. Quoique la barvone ne passit jumais plas de deux mois en Medoc, elle y retai jusqu'à la fin d'évotire pour amistre son petit-neveu dans cutse circonstance el jouer le reile d'une mètre. Après avoir porté les premètres purdes la madam Évangélista, la tante, vieille femme expérimentée, vint apprendre à Paul le résultat de no Genarche.

- Mon enfant, lui dis-elle, votre affaire est faite. En causant des choses d'intérét, jú su que nation Évanglésta ne douasit rien de son chef à sa fille. Mademoistile Nataliis se marie avec es céroix, promo man Le gos enqui on tu nom et des terre à transmettre, une famille à conserver, doirent tôt ou turd fair par là. Je voodrais voir mon cher Auguste prendre le unême chemna. Vous ous marieres hors aus nous, jer s'ai que ma benécition à vous donner, et les feunnes aussi vieilles que je le suis n'out rien à faire au ultieu d'une once. Je partrai douc demain pour l'aris, Quand vous présenteres votre feunne au monde, je la verrai chez mo beau coup plas comondément qu'ici. Si vous a'urere pount eu d'hôtel à Paris, vous auriet trouvé un gite chez moi. Jeurais volontiers fait arranger pour vous se second de ma maion.
- Chère tante, dat Paul, je vous remercie. Mais qu'entendeztous par ces paroles : sa mère ne lui donne rien de son chef, elle se marie avec ses droits?
  - La mère, mon cufant, est une fine mouche qui profite del a

beauté de sa fille pour imposer des conditions et ne vous kinete que ce qu'elle ne peut pas vous étere, la fartune du père Nous autres vieilles gross, nous tenons fort au : Qu'a-t-il ? Qu'a-t-ille ? Je vous engage à donner de honnes instruccions à voire nouirer. Le contrat, une nordint, est le plus aint des deveirs. Si storte père et vatre mère n'avaient pas bien fait leur lit, vous seriez peut-étre aujourd'hui sans draps. Vous auret des enfants, c'est les suites les plus communes du mariège, il y faut donc penser. Voyes maltre Mahiss. noter 'jeus notaire.

Madame de Madinocour partit après avoir plongé Peul en d' tranges perplexités. Si delle-mère était une fine monchel II fillait débatur ses intérés au contrat et native conseinement se défendre : qui donc allait les straquer II suivià le conseil de sa tante, et confia le soni de rédiger son contrat à maître Madhias. Mais ces déhals pressentis le préoccupèrent. Aous il rentra-t-II pas suns une émotion wire cher madame Evragilità, a l'appelle il renait annoncer ses intentions. Comme tous les gens timides, il trembiai de laiser detroir les définace que sa tante lui suit suggérées et qui la temblairent insultantes. Pour éviter le plus léger froissement avrec une personne aussi imponent que l'était pur fair a fatture belle-mère, il învestu de ce circulocutions auturelles aux personnes qui n'osert

- Madame, dit-il en prenant un moment où Natalie s'absenta, vous savez ce qu'est un notaire de famille; le maen est un bou vieillard, pour qui ce serait on véritable chagrin que de ne pas être chargé de mon contrat de...
- Comment donc, mon cher! lui répondit en l'interrempant madame Évangélista; mais nos contrats de mariage ne se font-ils pas toujours par l'intervention du notaire de chaque famille?
- Le temps pendant lequel Paul était resté sans estamer cette question madame Évangéista l'arait employ à se demander: A quoi pense-t-il 7 car les femmes possèdent à on haut degré la constisance des pensées indimes par le jeu des physionomies. Elle dévian les observations de la grand' tante dans le regard embarrassé, dans le son de voix rune qui trahissient en Paul un combat inférieur.
- Enfin, se dit-elle en elle-même, le jour fatal est arrivé, la crisc commence, que len sera le résultat? — Mon notaire est monsieur Solonet, dit-elle après une pause, le vôtre est monsieur Mathias, je les inviteral à venir d'heer demain, et les s'entredreut sor

cette affaire. Leur métier n'est-il pas de concilier les intérêts sans que nous nous en mélions, comme les cuisiniers sont chargés de nous faire faire bonne chère?

Mais vous avez raison, répondit-il en laissant échapper un imperceptible soupir de contentement.
 Par une singulière interposition des deux rôles, Paul, innocent de

tont blame, tremblatt, et madame Évangélista paraissait calme en épropyant d'horribles anxiétés. Cette veuve devait à sa fille le tiers de la fortune lassée par monsieur Évangélista , douze cent mille francs, et se trouvait hors d'état de s'acquitter, même en se dépouillant de tous ses biens. Elle allait donc être à la merci de son gendre. Si elle était maltresse de Paul tout seul. Paul. éclairé par son notaire, transigerait-il sur la reddition des comptes de tutelle? S'il se retirait, tout Bordeaux en saurait les motifs, et le mariage de Natalie v deverait impossible. Cette mère qui voulait le bonhené de sa fille cette femme qui dennis sa naissance avait noblement vécu, songea que le lendemain il fallait devenir improbe. Comme ces grands canitaines qui voudraient effacer de leur vie le moment où ils ont été secrètement làches, elle aurait vouln ponyoir retrancher cette journée du nombre de ses jours. Certes, quelques-uns de ses cheveux blanchirent pendant la nuit où, face à face avec les faits, elle se reprocha son insouciance en sentant les dures nécessités de sa situation. D'abord elle était obligée de se confier à son notaire, mu'elle avait mandé pour l'houre de son lever. Il faffait avoyer une détresse intérieure qu'elle p'avait jamais voulnt s'avoyer à elle-même, car elle avait toniours marché vers l'abime en comptant sur un de ces hasards qui n'arrivent jamais. Il s'éleva dans son âme, contre Paul, un léger mouvement où il n'y avait ni haine, mi aversion, ni rien de mauvais encore; mais n'était-il pas la partie adverse de ce procès -ecret ? mais ne devenuit-il pas, sans le savoir. ma immocent ennemi qu'il fallait vaincre? Quel être a pu famais aimer sa dune? Contrainte à ruser, l'Espagnole résolut, comme toutes les femmes, de déployer sa supérnorité dans ce combat, dont la honte ne pouvait s'absoudre que par une complète victoire. Dans le calme de la muit, elle s'excusa par une suite de raisonnements que sa fierté domina. Natalie n'avait-elle ras profité de ses dissinations? Y avait-il dans sa conduite un seul de ces motifs has et ignobles qui salissent l'âme? Elle ne savait nas compter, était-ce un crime, un délit ? Un homme n'était-il pas trop heureux d'avoir une fille comme Natale? Le trieur qu'elle avait conservé ne valui-il pas ne quitance? Jeancrop d'homes n'achetent la pas une femme aimée par mille sacrifices? Peurquoi ferat-en unins pour une femme légitime que pour une contianc? L'alleiens Paul était un boume nul, incapable; elle déploirent pour lui les resources de son esprit, elle lui ferait faire un beux chemin dans le monde; al lui serait réceable du pouveir, i acquittorat-le pas ble nui pour sa detc? Ce serait un soi d'héster? Héster pour quelques écus de plus ou de moiste. Ju s'eart inflance.

— Si le succès ne se décide pas tout d'abord, se dit-elle, je quittera Bordeaux, et pourrai toujours faire un beau sort à hatalie en capitalisant ce qui me reste, hôtel, diamants, mobuler, en lui donnant tout et ne me réservant qu'une pension.

Quand un esprit fortement trempé se construit une retraite comme Richelieu à Brougge, et se dessine une fin grandiose, il s'en fait comme un point d'appui qui l'aide à triompher. Ce dénoûment, en cas de malheur, rassura madame Évangélista, qui s'endormit d'ailleurs pleine de confiance en son parrain dans ce duel. Elle comptait beaucoup sur le concours du plus habile notaire de Bordeaux, monsieur Solonet, jeune homme de vingt-sent-ans, décoré de la Légion-d'Honneur pour avoir contribué fort activement à la seconde rentrée des Bourbons. Heureux et fier d'être recu dans la maison de madame Évangélista , moins comme notaire que comme appartenant à la société royaliste de Bordeaux, Solonet avait conçu pour ce beau coucher de soleil une de ces passions que les femmes comme madame Évangélista repoussent, mais dont elles sont flattées, et que les plus prudes d'entre elles laissent à fleur d'eau. Solonet demeurait dans une vaniteuse attitude pleine de respect et d'espérance très-convenable. Ce notaire vint le lendemain avec l'empressement de l'esclave, et fut recu dans la chambre à concher par la coquette veuve, qui se montra dans le désordre d'un easant déchabillé

— Puis-je, lui dit-elle, compter sur votre discrétion et votre entier dévouement dans la discussion qui aura lieu ce soir? Yous devinez qu'il s'agit du contrat de mariage de ma fille.

Le jeune homme se perdit en protestations galantes.

- Au fait, dit-elle.

J'écoute, répondit-il en paraissant se recurillir.
 Madame Évangéhsta lui exposa crûment sa situation.

— Ma belle dame, ceci n'est rien, dit maitre Solonet en presant un air avantageux quand madame b'angélista lui eut donné des chiffres exacts. Comment vons êtcs-vous tenue avec monsieur de Manterulle? Ici les questions morales dominent les questions de droit et de finance.

Madame Évangélista se drapa dans sa aupériorité. Le jeune notire appiri avec un vií plásir que jusqu'à ce jour se client autre papiri avec un vií plásir que jusqu'à ce jour se client autre papiri avec un vií plásir que partir plant planta disquiét ; elle avait apir constituent sérvature, moitié calcul insolutaire, elle avait apir constituent sérvature, moitié calcul insolutaire, elle avait apir constituent que partir planta de la partir planta de la constituent apir que partir planta de la constituent planta de la constituent purs de toute mesquareir; à la mointre dificulté financièrement purs de toute mesquareir; à la mointre dificulté financièrement purs de toute mesquareir; à la mointre dificulté financièrement purs de toute mesquareir; à la mointre dificulté financièrement purs de toute mesquareir; à la mointre dificulté financièrement pur de financièrement pur de resultant de revouler à une distance incommensurable, enfin elle avait sur son fotur gendre un accendant insurmonable.

- Cela étant ainsi, dit Solonet, quelles sont les dernières concessions que vous vous vouliez faire?
- J'en veux faire le moins possible, dit-elle en riant,
- Réponse de femme, s'écria Solonet. Madaine, tenez-vous à marier mademoiselle Natalie?
  - 0
  - Vous voulez quittance des onze cent cinquante-six mille francs desquels vous serez reliquataire d'après le compte de tutelle à présenter au susdit gendre?
    - Oui.
       Oue voulez-vous garder?
    - Trente mille livres de rente au moins, répondit-elle.
    - Il faut vaincre on périr?
    - Oui.
- El: bien, je vais réfléchir aux morens nécessaires pour atteindre à ce but, car il nous faut beaucoup d'adresse et ménager nos forres. Je vous donnerai quelques instructions en arrivant; exécutez-les ponctuellement, et je puis déjà vous prédire un soccès complet. — Le counte Paul aime-t-il madernoiselle Natalie? demanda-t-il en so levant.
  - \_\_ Il l'adore

— Ce n'est pas assez. La désire-t-il en tant que femme au point de passer par-dessus quelques difficultés pécuniaires?

— Oui.
— Voilà ce que je regarde comme un Avoir dans les Propres d'une fille! s'écria le notaire. Fattes-la donc bien belle ce soir.

ajouta-t-il d'un air fin.

Nous avons la plus jolie toilette du monde.
 La robe du contrat contient, selon moi, la moitié des donations, dit Solonet.

Co deruier argument portat ú nécosaire à madame Évaspélitas, qu'elle soulat assister à la tuilette de Natalie, autant pour la sortellet que pour en faire une innovente complice de sa couspiraina financière. Coilife à la Scivint, vitue d'une robe de cachesuire blasc moriée de neudre sous, sa fille la jurant si belle qu'elle prasenti la vicciere. Quand la femme de chambre fat sortie, et que madame hamples de la creatine que personne ne pouvait êre à portée d'antondre, elle arrangea quelques boucles dans la conflure de sa fille, en manière d'éscréte.

- Chère enfant, aimes-tu bien succèrement monsieur de Mauerville? lui dit-elle d'une voix forme en apparence.

La mère et la fille se jetèrent, l'une à l'autre, un étrange regard.

— Pourquoi, ma petite mère, me faites-vous cette question anjourn'hui plutôt qu'hier? Pourquoi me l'avez-vous laissé voir?

— S'il fallait nous quitter pour toujours. Deressterais-tu dans ce

mariage?

— J'y renoncerals et n'en mourrais pas de chagrin.

— Tu n'aimes pas, ma chère, dit la mère en baisant sa fille au front.
— Mais pourquos, bonne mère, fais-tu le grand-inquisiteur?

Mais pourquoi, bonne inere, rais-tu le grand-inquisiteur?

 Je voulais savoir si tu tenais au mariage sans être folle du mari.

Je l'anne.
 Tu as raison, il est comte, nous ce ferous sus pair de France
 nous drux; mais il va se recontrer des difficultés.

à nous grex; mais il vi se recontrer des omnomes.

Des difficultés entre ques qui s'ament! Non. La Fleur des pois, chère mère, n'est trop bien plantée là , dit-elle en mastrant son cœur par un geste miguon, pour faire la plus légère objection. J'en mis surv.

-- S'il en était autrement? dit madame Évaugélista.

Il serait profondément oublié, répondit Natalie.
 Bien, tu es une Casa-Réal! Mais, quoique l'aimant comme

un fou, s'il sorvenait des discussions auxquelles il serait étranger, et par-dessus lesquelles il faudrait qu'il passit, pour toi comme pour moi, Natale, hem 1 Si, sans blesser aucunement les convenances, un peu de gentillesse dans les manières le décidait? Allons, un rien, un mot? Jes hommes sont auss fats, ils résistent à une discussion afriques et lombers sons un resolut.

- -- J'entends! un petit coup pour que Favori saute la barrière, dit Natalie en faisant le geste de donner un coup de cravache à son cheval
- Mon ange, je ne te demande rien qui ressemble à de la séduction. Nous arons des sentiments de viel bonneur castillan qui ne nous permettent pas de passer les hornes. Le comte Paul connaîtra ma situation.
  - Quelle situation?
- To n'y comprendrair rien. Hel bien a, si, agrès l'aroir vou dans toute ta gloire, son reçard tralissist la moinde hésitation, et je l'observerai l'erties, à l'instant je rompràs tout, je sauras liquider ma fortune, quitter foordeaux et aller à Donai chez les Glaba, qui malgrè dout, sont nos parente par leur allance avec les Tem ninck. Puis je te marienzà à un pair de France, dauxé-je me ré nince l'embre dans un couvers aifu de te donner toute ma fortune.
  - Ma mère, que faut-il donc faire pour empêcher de tels malheurs? dit Natalie.
- --- Je ne t'ai jamais vue si belie , mon enfant! Sois un peu coquette , et tout ira bien.

Madame Éxaqelista laises Natalie pensive, et alla faire une ubiete qui lui permit de soutenur le parallele avec sa fille. Si Natalie devisi être attrayante pour Paul, ne devait-elle pas enflanamer Salouet, son champuon T La mère et la fille se trouvèrant sons les armes quand Faul vini apporter la bouptiet que deposis quedques mois il avant l'abbittude de donner chaque jour à Natalie. Paus tons trois se miresul a couer en attendant les deux noaitres.

Cette joursée fut pour Paul la première eszemonche de cette neuges el fisignate puerre nommée le marique. Il est donc afectsaire d'établir les forces de chaque parti, la position des corps belligifaraise rela terrain sur l'equé dis d'es acet maneeuvrer. Pour sonteair pue lutte dont l'imperiance lis chépapas etatlévement. Paul avait pour tout défenseur son treux toutare, Mathias. L'un cel Toutre alluisat être surpris sans défense par un événemes institutée, que

pressés par un ennemi dont le thème était fait, et forcés de prendre un parti sans avoir le temps d'y réfléchir. Assisté par Cuias et Barthole cux-menes, quel homme n'eût pas succombé? Comment croire à la perfidie, là où tout semble facile et naturel? Que pouvait Mathias seul contre madame Évangélista , contre Solonet et contre Natalie , surtout quand son amoureux client passerait à l'ennemi dès que les difficultés menaceratent son bonheur? Déià Paul s'enferrait en débitant les jobs propos d'usage entre amants, mais auxquels sa passion prétait en ce moment une valeur énorme aux veux de madaine Évangélista, qui le noussait à se compromettre.

Ces condottieri matrimoniaux qui s'allarent battre pour leurs clients, et dont les forces personnelles devenagent si décisives en cette solennelle rencontre, les deux notaires représentaient les auciennes et les nouvelles inœurs . l'ancien et le nouveau notariat.

Maître Mathias était un vieux bonhomme âgé de socrante-neuf ans, et qui se faisait gloire de ses vingt années d'exercice en sa charge. Ses gros pieds de goutteux étaient chaussés de souliers ornés d'agrafes en argent, et terminaient ridiculement des jambes si menues , à rotules si saillantes que , quand il les croisait , vous eussiez dut les deux os gravés au dessus des ci-att. Ses netites cuisses margres, perdues dans de larges culottes noires à boucles, semblaient plier sous le poids d'un ventre rond et d'un torse dévelonné comme l'est le buste des gens de cabinet, une grosse boule toujours empaquetée dans un habit vert à basques carrées, que personne ne se souvenait d'avoir vu neuf. Ses cheveux , bien tirés et poudrés, se réunissaient en une netite queue de rat, toujours logée entre le collet de l'habit et celui de son gilet blanc à fleurs. Avec sa tête ronde , sa figure colorée comme une feuille de vigne . ses youx bleus, le nez en trompette, une bouche à grosses jèvres. un menton doublé, ce cher petit homme excitait partout où il se montrait sans être connu le rire généreusement octroyé par le Français aux créations falottes que se permet la nature , que l'art s'amuse à charger, et que nous nommons des caricatures. Mais clicz maître Mathias l'esprit avait triomphé de la forme , les qualités de l'aime avaient vaincu les bizarreries du corps. La plupart des Bordefais lus témoignaient un respect amical, une déférence pleine d'estime. La voix du notaire gagnait le cœur en y faisant résonner l'éloquence de la probité. Pour toute ruse , il aliait droit au fait en culbutant les mauvaises pensées par des interrogations

précises. Son coup d'œil prompt , sa grande habitude des affaires lui donnaient ce sens divinatoire qui permet d'aller au fond des conscionces et d's lire les pensées secrètes, Quoique grave et posé dans les affaires , ce natriarche avait la gaieté de pos ancètres. Il devait risquer la chanson de table , admettre et conserver les solennités de famille, célebrer les anniversaires, les fêtes des grand'mères et des enfants, enterrer avec cerémonie la bûche de Noël : il devait aimer à donner des étrennes, à faire des surprises et offrir des œufs de Pârmes; il derait croire aux obligations du parrainage et ne déserter aucune des coutomes qui coloraient la vie d'autrefois, Maître Mathias était un noble et respectable débris de ces notaires, grands hommes obscurs, qui ne donnaient pas de recu en accentant des millions, mais les rendaient dans les mêmes sacs, ficelés de la même ficelle: qui exécutaient à la lettre les fidércommis, dressaient décemment les inventaires, s'intéressaient comme de seconds nères aux intérêts de leurs chents , barraient quelquefois le chemin devant les dissipateurs, et à qui les familles confiaient leurs secrets ; enfin l'un de ces notaires qui se croyaient responsables de leurs erreurs dans les actes et les méditaient longuement. Jamais . durant sa vie notariale, un de ses clients n'eut à se plaindre d'un placement perdu, d'une hypothèque ou mal prise ou mal assise. Sa fortune, l'entement mais loyalement acquise, ne lui était venue qu'après trente années d'exercice et d'économie. Il avait étable quatorze de ses clercs. Religieux et généreux incognito, Mathias se trouvait partout où le bien s'opérait sans salaire. Membre actif du comité des hospices et du comité de bienfaisance, il s'inscrivait pour la plus forte somme dans les impositions volontaires destinées à secourir les infortunes subites , à créer quelques établissements utiles. Aussi ne lue ni sa femme n'avaient-ils de voiture , aussi sa parole était-elle sacrée, aussi ses caves gardaient-elles autant de capitaux qu'en avait la Banque, aussi le nommait-on le bon monsieur Mathias, et quand il mourut y eut-il trois mille personnes à son convoi.

Solonet était ce jeune notaire qui arrive en fredomant, affecte un sir liger, prétend que les affaires se font aussi bien en riant qu'en gardant son sérieux; le notare capitaine dans la garde nationale, qui se fâche d'être pris pour un notaire, et postule la croix de la Légion-d'Honneux, qui a sa voiture et laisse vérifier les piéces à ses elerces : le notaire quit au tabl. au suscende, achée des ces à ses elerces : le notaire quit au tabl. au suscende, achée des tableux et jone à l'écarle, qui a une casses où se verseur les déples et read en billest de hauque e qu'il a reçue un exp ie notaire qui marche avec son époque et risque les capitaux en placements douteux, spécule et veut se reture riche de treute mille livres de rente sprés dit aussi de notairs; le notaire dont la science vieut de sa duplicité, mais que beaucoup de gens craigenet comme un complée qui possèle leurs sercrès qu'enin, le mature qui voit dans sa clarage un moyen de se marier à quelque héritière en has bleux.

Quand le mince et blond Solonet, frisé, parfumé, hotté commé un jeune premier du Vaudeville , vêtu comme un dandy dont l'affaire la plus importante est un duel, entra précédant son vieux confrère, retardé par un ressentiment de goutte, ces deux hommes représentèrent au naturel une de ces caricatures intitulées sants et ALLOURD'ECL, qui curent tant de succès sous l'Emnire. Si madame et mademoiselle Évangélista , auxquelles ée bon monsieur Mathias était inconnu, curent d'abord une légère envie de rire . elles furent aussiôt touchées de la grâce avec laquelle il les complimenta. La parole du bonhomme respira cette aménité que les vieillards aimables saveut répandre autant dans les filées toue dans la manière dont ils les expriment. Le jeune notaire , au tou sémillant, eut alors le dessous. Mathias témoigna de la sunériorité de son savoir-vivre par la façon mesurée avec laquelle il aborda Paul, Sans compromettre ses cheveux blancs, il respecta la publesse dans un ieune homme en sachant qu'il appartient quelques honneurs à la vieillesse et que tous les droits sociaux sont solidaires. Au contraire, le salut et le boniour de Solunet avaient été l'expression d'une égalité parfaite qui devait blesser les prétentions des gens du monde et le ridiculiser aux yeux des personnes vraiment nobles. Le ienne untaire fit un geste asset familier à madame Évangélista pour l'inviter à venir causer dans une embrasure de fenêtre. Durant quelques moments l'un et l'autre se parlèrent à l'oredle en laissant échapper quelques rires, sans doute pour donner le change sur l'importance de cette conversation, par faquelle maître Solonet communiqua le plan de la bataille à sa souveraine.

 Mais, lui dut-il en terminant, aurez-vous le courage de vendre sutre hôtel?

- Parfaitement, dit-elle,

Madame Évangélista ne voulut pas dire à son notaire la raison de

cel beroëme qui le frappa, le zele de Soluc et aurait pa se refruidir "il avait su que sa cliente albit quitter Bordeaux. Elle n'en avait même encore rien dit à Faul, afin de no pas l'effrayer par l'étendus des circonvallations qu'exigeaient les premiers travaux d'une vie politique.

- Aprèle elluer, les deux plénjuotentaires labsévent les anunts près de la mère, et se roudirent dans na leas vossi destiné à lour confèrence. Il se passa donc une double scène : au cein de la chenumée du grand salon, une scène d'amour on la vie apparaisant rainte et joyence dans l'autre plèce, une scheu grave et soubre, où l'intérêt mis à nu jouait par avance le rôle qu'il joue sous les apparances fourisée de la vie.
- Mon cher maître, dis Solonet à Valhins, l'acte resiera daus outre étude, le sais tout ce que je dois à mon anieni, Nalhaus aslau gravement. Naus, reptit Solonet en dépliant un projet d'acte institut qu'il avait fait humbilloneur par un d'orer, comme nous soumes la partie opprimée, que nous sonmes la fille, p'à rédigé le contate pour vous en chiet e pune. Nous nous marons avec no doits sous le régime de la commonanté; donnaison générale de nos heuns l'un l'alume en cas de motte sus lefetires, nation donnaison d'un quart en uno-fruit et d'un quart en uno-projetés; la somme mise dans la communanté exte du quart des apport respectifs; le surriant augrale le unobilite sans être tenn de faire inventaire. Tout est simple comme bonjour.
- Ta, ta, ta, ta, dit Mathias, je ne fais pas les affaires comme on chante une ariette. Quels sont vos droits?
  - Quels sont les vôtres? dit Solonet.
- Notre dot à nous, dit Valuius, ce la terre de Lanstrac, du produit de viagel reis mille lisse de crates en ac, sus compter les redevances en nature. I tem, les fermes du Grassol et du Guader, valant chicunes trus mille air cent livre de revite. Hezu, le cho de Belle-Hooe, rapportent année commune seize mille livres tout de parazatte six mille deux crusts france de revite. I tem, en doit parazatte six mille deux crusts frances. I tem, une belle maison entre cour el jurdus, une d'artis, une de la Paris, laquelle est un de nos acquats. Noss avous égaltement à compter le modifier de nos de constant de paris de la paris de la paris un des vien unions et et duit de bâteau de la paris de l

de Laustrar, estunés quatre cent cinquante indie francs. Voilà la table, la nappe et le premier service. Qu'apportez-vous pour le second service et pour le dessert?

- Nos droits, dit Solonet

— Spécifiez les, unos citer maltre, reprei Maldias. Que m'appoecesson 2 ou est l'inventaire fait après le déces de monsieur Evangélista 2 montre-emoi la liquidation, l'emploi de vos fonds. Ou sont vos capitaire, s'al y a capital? où sont vos propriétés, s'al y a propriété? Bref., montrea-nous un compte de tutelle, et dites-nons ce que vous donne ou vous assure votre mère.

— Monsieur le comte de Manerville aime-t-il mademoiselle Évangélista?

— Il en vent faire sa femme, si tontes les convenances se rencontrent, dit le vieux notaire. Je ne suis pas un enfant, il s'agit ici de nos affaires, et non de nos sentiments.

— L'affaire est manquée si ous n'avez pas les sentiments généreux. Venc pourquis, reprix hobone. A cons a'avons pas fut unertaire après la mort de notre mari, nous étous Lapaguole, créule, et nous ne connaissoins pas les lois ferraçaes. D'adheurs, nous étions trop dauburreusement affectée pour songer a de misérables formalates que remplaseen les ceuts robus. Il cet de moteralé publique que nous écions adorée par le défaut et que nous Passus commitment plemés. Se nous avons une impulsabun précedue d'un bout d'insenaire foit par commune renommes, remerces en notre abrogé tutere, que nous aforée d'estibut une situation et de reconnaire à notre fille une fortune telle quelle, au moment où 8 nons, a falla retier de Loufine, des rectes amplisées dont le apart ét. di inmense, et que nous vouilons replacer à Paris, où nous en dontailous les intérêts.

— Ne me dites donc pas de musernes. Il existe des moyens de contrôle. Quels droits de succession avez-rous payés un domaine? le chiffre nous suffira pour établir les comptes. Allez donc droit au fait. Dites-nous franchement ce qu'il vous revenant et ce qui vous reste Hê? Dien, si mus sommes trop anomerux, nous verrons.

— Si yous nous éponsez pour de l'argent, allet yous promiener, Nous avons droit à plus d'un million. Mais il ne reste à notre mère que cet hôtel, son mobilier et quatre cents et quelques mille francs employés vers 1817 en canq pour cent, doumant quarante mille francs de recenus.



Ne me dates donc pas de niamerico.



- Comment menez-vous un train qui exige cent mille livres de rentes? s'écria Vathias atterré.
   Notre fille nous a coûté les youx de la tête. D'ailleurs, nous
- Notre fille nous a coûté les yeux de la tête. D'ailleurs, nous ainous la dépense. Enfin, vos jérémiades ne nous feront pas retrouver deux liards.
   Avec les ringuante mille francs de rentes qui appartenzient à
- mademoiselle Natalie, vous pouviez l'élever richement sans vous ruiner. Mais si vous avez mangé de si bon appétit quand vous étiez fille, vous dévorcrez donc quand vous serez femme.
- Laissez-nous alors, dit Solonet, la plus belle fille du monde doit toujours manger plus qu'elle n'a.
  - Je vais dire deux mots à mon client , reprit le vieux notaire.
- Va, va, mon vieux père Cassandre, va dure à ton client que nous n'avons pas un hard, pensa maître Solonet qui dans le silence du cabinet avant stratégiquement disposé ses masses, échelouné ses propositions, éleré les tournants de la discussion, et préparé le point où les parties, croyant tout perdu, se trouveraient devant une heuresse transaction où triompherait sa cliente.

La robe blanche à nousit roses, les tire-bouchous à la Sérigné, le petit piel de Natale, ses fins regards, a polite mais sans cosso occupée à réparer le décordire de boucles qui ne se dérangeaient pas, ce masége d'une jeune ille faisant la rose comme un pass au soirl, avait amené Paul au point oil le voulat roir sa fixture bellemère : il était ivre de désurs, et soubstairt su prétendue comme un jevéen peut désiré une courtiance; ses regards, du thermonêtre de l'âure, annonquient ce degré de passon auquel un bomme fait mille sotties.

 Natalie est si belle, dit-il à l'oreille de sa belle-mère, que je conçois la frénésie qui nous pousse à payer un plaisir par notre mort.

Madaine Érangélista répondit en hochant la tête : — Paroles d'amoureux! Mon mars ne me disait aucune de ces belles phrases ; mais il m'épousa sans fortone , et pendant treize ans il ne m'a jamais causé de chaorins.

- Est-ce une leçon que vous me donnez ? dit Paul en riant.
- Yous savez comme je vous aime, cher enfant! dit-elle en lui serrant la main. D'ailleurs, ne faut-il pas vous bien aimer pour yous donner ma Natalie?
  - Me donner, me donner, dit la jeune fille en riant et agitant

un écran fait en plumes d'oiscaux indiens. Que dites-vous tout bas?

— Je disais, reprit Paul, combieu je vous aime, puisque les conrenances me défendent de vous exprimer mes désirs.

- Pourquoi?

- Je me craus !

— Oh! vous avez trop d'esprit pour ne pas savoir bien monter les Joyaux de la Batterie. Vonlez-rous que je vous dise mon opinion sur rous T.. Els hi bien, je rous troure plus d'esprit qu'un homme amoureux n'en doit avoir. Eire la fleor des pois et rester très-spiritued, dit-elle en baissant les yeux, c'est avoir trop d'avantagres ; no homme desviait notes. Je exaina aussi moi!

- Quoi t

— Ne parlons pas ainsi. Ne trouvez-vons pas, ma mère, que cette conversation est dangereuse quand notre contrat n'est pas encore signé?

- Il va l'être, dit Pant.

 Je voudrais blen savoir ce que se disent Achille et Nestor, dit Natalie en indiquant par un regard d'enfantine curiosité la porte d'un netit salon.

— Ils parient de nos enfants, de notre mort, et de je ne sais quelles autres frivolités semblables; ils comptent nos écus pour nous dire si nous pourrons toujours avoir cinq chevaux à l'écurie.
Ils s'occupent aussi de donations, mais je les ai prévenus.

- Comment? dit Vatalie.

— Ne me suis-je pas déjà donné tout entier? dit-il en regardant la jeune fille dont la heauté redoubla quand le plaisir causé par cette réponse eut coloré son visage."

- Ala mère, comment puis se reconnaître tant de générosse?

— Ma chère enfant, n'as-tu pas toute la vie pour y répondre? Savoir faire le bonheur de chaque jour, n'est-ce pas apporter d'inéminables trésors? Noi, le n'en avais pas d'autres en dot.

Almez-vous Lanstrac ? dit Paul à Natalie.
 Comment n'aimerais-je pas une chose à vous ? dit-elle. Aussi

voudrais-je bien voir votre maison.

Notre maison, dit Paul. Yous voules savoir si j'ai bien prévu vos golts, si vous vous y plairez. Madame votre mère a rendu la tâche d'un mari difficile, vous avez toujours été bien heureuse; mais quand l'anour est minu, rien ue loi est imosaible.

Chers enfants, dit madame Évangélista, nourres-vous tester à

Bardoux predant les premiers jours de votre mariage? Si vous vous sentez le courage d'affronter le monde qui vous comant, vous épie, vous gênes, soil I viais si vous éprouvez tous deux cette pudeur de sentiment qui enserre l'âme et ne s'exprime pas, nous irons à Paris ol à lei d'on journe mênage se perd dans le torrent. Li évalement vous pourrez être comme deux amants, sans avoir à crainfer le ridicule.

— Yous avez raison, ma mère, je n'y pensals point. Mais à peine aurais-je le temps de préparer ma maison. J'écrirai ce soir à de Marsay, celui de mes amis sur lequel je puis compter pour faire marcher les ouvriers.

Au moment où, semblable aux jeunes gens habitués à satisfaire leurs plaisirs sans calcul préalable, Paul s'engageait inconsidérément dans les dépenses d'un séjour à Paris, maltre Mathias entra dans le salon et fit signe à son client de venir lui parier.

- Qu'y a-t-il, mon am? dit Paul en se laissant mener dans une embrasure de fenêtre.

— Monsieur le comte, dit le bonhomme, il n'y a pas un sou de dot. Mon avis est de remettre la conférence à un autre jour, afin que tous puissiez prendre un parti convenable.

--- Monsieur Paul, dit Natalie, je veux vous dire aussi mon mot à part.

Onoique la contenance de madame Évangélista fût caline, jamais inif du moven age ne souffrit dans sa chaudière pleine d'huile bouillante, le martyre qu'elle souffrait dans su robe de velours violet. Solonet lui avait garanti le mariage, mais elle ignorait les movens, les conditions du succès, et subssait l'harrible aurousse des alternatives. Elle dut neut-être son triomphe à la désobéissance de sa fille. Natalie avait commenté les paroles de sa mère dont l'inquiétude était visible pour elle. Quand elle vit le succès de sa coquetterie . elle se sentit atteinte au cœur par mille pensées contradictoires. Sans blâmer sa mère, elle fut honteuse à demi de ce manège dont le prix était un gain quelconque. Puis, elle fat prise d'une curiosité ialouse assez conceyable. Elle voulut savoir si Paul l'aimait asset pour surmonter les difficultés prévues par sa mère, et que lui dénoncait la figure un peu muageuse de maître Mathias. Ces sentiments la poussèrent à un mouvement de loyanté qui d'aiffeurs la posait bien. La plus poire perfidie n'eût pas été aussi dangenreuse que le fut son innocence.

— Paul, lui dit-elle à voix basse, et elle le nomma ainsi pour la première foix, si quelques difficultés d'intérêts pouvaient nous sépairer, songez que je vous relève de vos engagements, et vous permets de sière sur moi la défaveur qui résulterant d'une runture.

Elle mit une si profonde dignité dans l'expression de sa généronité, que Paul crut au désniéressement de Natalie, à son ignorance du fait que son notaire vensit de lui révêre; à pressa la main de la jeune fille et la baisa comme un homme à qui l'amour était plus éver une l'indérêt. Natalue sonté.

 Sac à papier, monsieur le comte, vous faites des sottises, reprit le vieux notaire en rejoignant son client.

Paul demoura songeur: il comptait avoir environ cest mille livres de rentes, en réunissant sa fortune à celle de Natale; et quelque passionné que soit un bomme, il ne passe pas sans émotion de cent à quarante-six mille livres de rentes, en acceptant une fenune habituée au hair.

- Ma fille n'est pas là, reprit madame Évangélista qui s'avança royalement vers son gendre et le notaire, pouvez-vous me dire ce qui nous arrive?
- Nadame, répondit Mathias épouvanté du silence de Paul, et qui rompit la glace, il survient un empêchement dilatoire...

  A ce mot, maître Solonet sortit du petit salon et coupa la parole.

a on vieux confère par une phrase qui rendit la vie à Paul. Accablé par le souvenir de ses phrases galantes, par son attitude amoureuse. Paul ne savait ni comment les démentir, ni comment en changer; il aurant voulu pouvoir se jeter dans un goulfre.

- —Il est un moyen d'acquitter madame envers sa fille, dit le giune notaire d'un ton dégage. Malem Évangélista possible quarante mille hvres de rentes en inscriptions cinq pour cent, dont le capital serà hientit a pair, «Il es de dépasse; anis nous pouvous le compter pour huit cent mille francs. Cet hôtel et son jardin valen tième deux ent mille francs. Cet hôtel et son jardin vater par le contrat la nue propriété de ces valeurs à sa fille, car je on penne pas que les istateison de monsiere soinet de lasser sa belle-mêre sans resources. Si madame a mangé sa fortune, elle rend celle de sa fille, à une bigatele près.
- Les femmes sont bien malheureuses de ne rien entendre aux affaires, dit madame Éxangélista. J'ai des nues propriétés? Qu'est-ce que cela, mon Dieu!

Paul était dans une sorte d'extase en entendant cette transaction. Le vieux notaire voyant le piège tendu, son client un pied déjà pris, resta pétrifié, se disant : — Je crois que l'on se joue de nous !

— Si madame sunt mon conserl, elle assurera sa tranquillité, dit le jeune notaire en continuant. En se socrifiant, am noisa ne fautil pas que des mineures la tracassent. On ne sait ni qui sit ni qui meur t. Monsieur le comte reconnaîtra done par le contrat avoir reçu la sonme totale revenant à mademoiselle Évangélista sur la succession de son père.

Mathias ne put comprimer l'indignation qui brilla dans ses yeux et lui colora la face.

- Et cette somme, dit-il en tremblant, est de?
- Un million cent cinquante-six mille francs, suivant l'acte,...
- Pourquoi no demandez-rous pas à monsieàr le comte de faire fair et nurce le délaissement de sa fortune à sa future épouse? dat Mathas, ce serait plus franc que ce que vous nous demandez. La roine du comte de Manerville ne s'accomplira pas sous mes yeux, je me retire.

Il fit un pas vers la porte afin d'instruire son client de la gravité des circonstances; mais il reviut, et s'adressant à madame Évangélista: — Ne croyez pas, modame, que je vous fasse solidaire des idées de mon confrère, je vous tiens pour une honnête femme, une grande dame qui ne saver inte des affaires.

- Merci, mon cher confrère, dit Solonet,
- Vous savez bien qu'entre nous il n'y a jamais d'injure, lui répondit Mathias. Madame, sachez au moins le résultat de ces stipulations. Vous êtes encore assez jeune, assez helle pour vous remarier. Oh! mon Dieu, madame, dit le vicillard à un geste de madame Évanefélisa, oui peu répondre de soi.
- Je ne croyaus pas, monsicur, dit madame Évangelista, qu'apera en la compania de la compania de la compania de la compania de brillants partis par amour de ma fille, je serais souponancé à trenteneró ans d'une semblable folie! Si nous n'etions pas en affaire, je prendrais cette supposition pour une imperimence.
- Ne serait-il pas plus impertment de croire que vous ne pouvez plus vous marier?
- --- Vouloir et pouvoir sont deux termes bien disférents, dit galamment Solonet.
  - Hél bien, dit makre Mathias, ne parlons pas de votre mariage.

Yous pouvez, et nous le désirons tous, vivre encore quarante-cinq ans. Or, comme vous gardez pour vous l'usufruit de la fortune de monsieur Èvangélista; durant votre existence, vos enfants pendrontils leurs dents au croc?

- Qu'est-ce que signifie cette phrase? dit la veuve. Que veulent dire ce eroc et cet usu/ruit?
  - Solonet, homme de goût et d'élégance, se mit à rire.
- Je vais la traduire, répondit le bonhomme. Si vos enfants veulent être sages : ils nenseront à l'avenir. Penser à l'avenir, c'est économiser la moitié de ses revenus en supposant qu'il ne nous vienne que deux enfants, auxquels il faudra donner d'abord ane belle éducation, puis une grosse dot. Votre fille et votre gendre seront donc réduits à vingt mille livres de rentes, quand l'un et l'autre en dépensaient cinquante sans être mariés. Ceci n'est rien. Mon client devra compter un jour à ses enfants onze cent mille francs du bien de leur mère, et ne les aura peut-être pas encore recus si sa femme est morte et que madame vive encore, ce qui peut arriver, En conscience, signer un pareii contrat, n'est-ce pas se ieter pieds et nomes hés dans la Gironde ? Vous voulez faire le bonheur de mademois lle votre fille? Si elle aime son mari, sentiment dont pe dontent iamais les notaires, elle épousera ses chaprins. Madame, i'en vois assez pour la faire mourir de douleur, car elle sera dans la misère. Oui, madame, la misère, pour des gens auxquels il faut cent mille livres de rentes, est de n'en avoir plus que vingt mille. Si, par amour, monsieur le courte faisait des folies, sa feurme le ruinerait par ses reneises le jour où quelque malheur adviendrais. Je plaide ici pour vous, pour eux, pour leurs enfants, pour tout le monde.
- Le bonhomme a bien fait feu de tous ses canons, pensa maître Solonet en jetant un regard à sa chente comme pour lui dire : — Alions!
- Il est un moje m'accorder res inferêts, répondit avec calme madante Évrangélista. Je pois me réserver seulement une pension nécessaire pour entrer dans un couvent, et vous aurez mes biena dès à présent. Je puis renoncer au monde, si ma mort auticipée assure le bonlieur de una fille.
- Madame, dit le vieux notaire, prenons le temps de peser marement le parti qui conciliera toutes les difficultés.
- Hé! mon Dieu, monsieur, dit madame Evangéista qui voyait sa perie dans un retard, tout est pesé. J'ignorais ce qu'était un ma-

riage en France, je sus Esquande et créole. L'ignorais qu'arant de marier ma fille il follit savoir le nombre de jours que bites un'accorderait encore, que ma fille soulfiriait de ma ve, que j'ai text de vivre et tort d'avoir véce. Quandt non mari n'éposas, je n'avais que mon mon et un personne. Non nom seul valist pour lui des trésors asprès desqueb plinasient les seux, Quelle fortune égale un grand non 170 al tot était à beauté, la vertu, le bosheve, la maissance, l'élocation. L'argent donnel--il ces trésors 15 le père de Natile centrodat notre conversainte, nos aime gicièrevae en senat affectée pour toujours et lu gittrast son bonheur en paradis. 17 de dissipi, fullement peet-têre; quelques millions ansa que januais sen sourcits alont fait un mouvement. Depuis sa mort, je suis devenus econome et rauge éce congueraraou de la vie qu'il vouleit que je meassoe. Brisons donc l'Mousieur de Manerville est tellement abatte que je...

Aucune anomatopée ne pent rendre la confusion et le désordre que le mot Brisons introduisit dans la conversation, il suffira de dire que ces quatre personnes si bien élevées parlèrent toutes ensemble.

- On se marie en Espagne a l'espagnole et comme on reut; mais l'on se marie en France à la française, raisonnablement et comme on peut ! disait Mathias.
- Ah! madame, s'écria Paul eu nortant de sa simpeur, veus vous mépreuez sur mes sentiments. — Il ne s'agit pas sei de sentiments, dit le vieux notaire en xoulant arrêter son client, nous faisons les alfaires de trois générations.
- Est-ce nous qui avous mangé les millions absents, nous qui ne demandous qui à résouhre des difficultés dont nous summes innecents? — Épousez-nous et ne chipotez pas, disait Solnet. — Chicoter! Chipoter! Vous appalez chipoter défendre les inté-
- Chipeter I chipoter I vous appelez chipoter détendre les intérêts des enfants, du père et de la mère, disait Mathias.
- Oni, disnit Paul à sa bolle-mère en continuant, je dépiere les dispisajaines den jeuconese, qui ne ne permettent pas de chere estate discussion par un mot, comme vous déplorer, voire ignorance dan gillaires et votre décondre involontaire. Deu nest témoin que je ne pense pas en ce moment à mou, une bie sinquie à Laustrac ne médicale point; mais ne faut-il pas que mademoissile hatale renonne à mos gapts, à se habitude l'évoic nouver existence modifier point par que mademoissile hatale renonne à mos gapts, à se habitude l'évoic nouver existence modifier.
  - Dù donc Évangélista puisait-il ses millions? dit la veuve.

— Monsieur Éxangélista faissit des affaires, il jonait le grand jeu des commerçants, il expédiat des natires et gagnait des sommes considérables; nous sommes un propriétaire dont le capital est placé, dont les revenus sont inflexibles, répondit vivenent le vieux notaire.

— Il est encore un moyen de tout concilier, dit Solonet qui par cette phrase proférée d'un ton de fausset imposa silence aux trois autres en attirant leurs regards et leur attention.

Ce jeune homme ressemblant à un habile cocher qui tient les rènes d'un atteigne à quiere chevaux et s'annes a les animer, à les retenir. Il déchainait les passions, il les calmait cour à lour en faisant suer dans son hornais Paul dont la vie et le bonheur étaient à tout moment en question, et su cliente qui se voyait pas clair à travers les tournoisements de la discussion.

— Madame Évagelista, dir-ll après une pause, pout définiser des aujourd'hni les inscriptions cinq pour cent et vendre son hitel. Je hi en ent rouver trous cent mille francs en Terploitant par lots. Sur ce prix, cile vous remettra cent cinquante mille francs. Alsai madame vous donnera mel cent cinquante mille francs inmédiatement. Si ce n'est pas ce qu'elle doit à sa fille, trouvez heaucoun de dost-semblables en France?

— Malame! répondi à haute voit le jeune notaire, malame gurdera les cimpante mille écus restats ur le prix éson hais?. Cette somme jointe au produit-de son mobiler pout se placer en rentaie vialgères, et lui procurrea vingt unifie livres de rentes. Monsièrer le counte le la arrangera une demeure chez lui. Laustrac est grand. Vous avez un hôté à Paris, dicil en s'adressant directement à Paul, madame votre belle-mère peut donc vire prartout avez vous. Une veuve qui, sans avoir à supporter les charges d'une maison, posséde vingt unifie livres de rentes, est plus nrée que ne l'étant ma-dame quand élle jouissait de toute sa fortine. Valadame Évangélitat avia que sa fille, monsieur le count est Également seul, vus bénières pont élogies, aucune collsion d'intérêts n'est à craindre. La bellemer et le gendre qui se trouvret dans les conditions où vous étes forment topiours une même famille. Madame Évangélitas compens la éfoirs a dant par les Modifies d'une neuvous our relle vous

donner aur ses vingt mille hvres de rostes viagères, ce qui aiderd'autant votre existence. Nous connaissons mathame trup généreuse, trop grande pour supposer qu'elle veuille être à change à ses endants. Ainsi vous vivrez unis, lheureux, en pouvant disposer de cont millé france par an, somme suilisante, n'est-ce pas, monsieur le conte? pour poir en tout pays des agréments de l'existence et satisfaire ses caprices. Et croye-cand, les joueus mariés seatent souvent la nécessité d'un tiers dans leur métage. Or, je le demande, oud liers plus affectueux qu'ne home mère ;

Paul cropsit entendre un auge en eutendant parler Solonet. Il regarda Mathias pour savoir s'il ne parlagoit pas son admiration pour la chalercruse écoquence de Solonet, car il giorarist que sous les feints emportements de leurs paroles passionnées, les notalres comme les avoués cachent la froideur et l'attention continue des diblomates.

- Un petit paradis, s'écria le vieillard.

Stupplis par la joie de non client, Mathias alla "assessir sur nace ottonane, la tiet dans une de sea mains, progrid dans une meditation ne meditation ne meditation de révienment doubureuxe. La burzie phrasidogie dans laquelle less que a d'afficire sentempent et dessir hours malices, el la consaissait, et n'était pas homme à s'y laiser prendre. Il se mit à regarder à la déròble son confirmer en adman françaissait qui continuieren à conseissait, et n'était pas homme à s'y laiser prendre. Il se mit à regarder à la déròble son confirmer en adman françaissait qui continuieren à conseissait qui de la confirme de la con

- Monsieur, dit Paul à Solonet, je vous remercie du soin que vous prenez à concilier nos intérêts. Cette trausaction résont toutes les difficultés plus heureusement que je ne l'espérais; si touteble elle vous couvient, madame, dit-il en se tournant vers madame Évangélista, car je ne voudrais rien de ce qui ne vous arrangerait pas également.
- Moi, reprit-elle, tout ce qui fera le bonheur de mes enfants me comblera de joie. Ne me comptez pour rien.
- Il n'en doit pas être ainsi, dit vivement Paul. Si votre existence n'était pas honorablement assurée, Natalie et moi nous en souffririons plus que vous n'en souffririez vous-même.
  - Soyez saus inquiétude, monsieur le comte, reprit Solomet.
- Ba! pensa maître Mathias, ils vont lui faire baiser les verges avant de lui donner le fouet.
  - Rassurez-vous, disait Solonet, il se fait en ce moment tant

de spéculations à Bordouxt, que les placements en viager y négorient à des taux avatageux. Après avoir perfete sus le peix de des l'Ibble et du mobilier les cinquante mille écon que sons vous devous, je creits pouvrie graturu à mandam qu'il lui restera deux rect cent cinquante mille france. Je me charge de mettre cette somme cent cinquante mille france. Je me charge de mettre cette somme un million, et d'en oblenir dix pour cent, vingt-canq mille brres de n'erste. Alsais nous marions à pou de chore près, des fortunes seus égales. En effet, courte von quarante-in mille livres de restes, mademasselle Natials apporte quarante mille france en écus, susceptibles de donner sets mille livres de rentes : total, quarante-sevin.

- Mais cela est évident, dit Paul.

En acherant sa phrase, maître Solonet avait jeté sur sa cliente un regard oblique, saisi par Mathias, et qui voulait dire : — Lancez la réserve.

 Mais! s'écria madante Évangélista dans un accès de Joie qui ne parut pas jouée, je puis donner à Natalie mes diamants, ils doivent valoir au monts cent mille francs.

— Nous pouvous les faire estimer, dit le notaire, et ced change ent la fait à libbe. Rien ne s'oppose alors à oque monsièure l'actual ent fait à libbe. Rien ne s'oppose alors à oque monsièure l'accuante reconnaises avoir reçu l'intégrainté des sommes revenant à mademoiselle. Nataile de la successon de son piece, et que les fortures pour n'estocadent au contra le compte de tutelle. Si mademe, cus se déposillant avec une loyaute fonts espagnele, remptile à cent mulle frants près ses obligations, il est juste de lui donner ouittance.

Rien n'est plus juste, dit Paul, je suis seulement confus de ces procédés généreux.

 — Ma fille, n'est-elle pas une autre mul? dit madame Étangélista.

Maître Mathias aperçut uno expression de joie sur la figure de madame fivangélista, quand elle vit les difficultés à peu près l'erées : cetto joie et l'oubli des diamants qui arrivaient là comme des troupes fraiches lui confirmèrent tous ses soupçons.

— La acène était préparée entre eux, comme les joueurs préparent les cartes pour une partie où l'ou ruinera quelque pigeon, se dit le vieux notaire. Ce pauvre enfant que j'ai vu naître sera-t-al donc plumé vif par sa belle-mère, rôti par l'amour et dévoré par sa femme? Moi qui ai si bion soigné ces belles terres, les verral-je fricassées en une seule soirée? Trois millions et demi qui seront hypothéqués pour onze cent mille francs de dot que ces deux femmes fui feront manger.

unes nu creon manger.

En découvrant das l'âme de cette fennne des intentions qui,
sans terir à la scélérateure, au trime, au vol., à la superrheire, à
sans terir à la scélérateure, au trime, au vol., à la superrheire, à
comportante déamnoins toutes les criminalités en germe, maître
comportantes déamnoins toutes les criminalités en germe, maître
pas le Misonitarque, il était un vieux notarer, habitué par son métir
un admoits calcule des genus de monde, à ces habiles trailrises plas
funentes que ne l'est un frant assassinat commis sur la grande route
par un pauvre diable, quilotiné en grand apparel. Pour la haute
société, ces passages de la twe, ces congrés diplomatques son
comme de petits cois homiteux on létour juit esse anderes. Plein
de puté pour son cliest, maître Malhias Jetait un long regard sur
Fravenir, et q'yoşht frie de bon.

- Entrons donc en campagne avec les mêmes armes, se dit-il, et battons-les.
- En ce moment, Paul, Solonet et madame Évangélista, génés par le silence du vieillard, sentireut combien l'approbation de ce censeur leur était nécessire pour sanctionner cette transaction, et tous trois ils le regardèrent simultanément.
- Eh! bien, mon cher monsieur Mathias, que pensez-vous de ceci? lui dit Paul.
- Vouci ce que je pense, répon lis l'intralable et consciencions notaire, Vous n'éte pas asser tiche pun faire de cer regla failer. La terre de Lanstrae, caimée à trous pour cent, représente plas d'un million, y compris son unbilètre; les formes de Crassel et du Guadet, votre clos de Bellerose valent un autre million; vos denx histels et lour mobiler, un trussième million. Coutre ces treis mil-luss donnaut quaratte-sept mult deux const frauxes de reties, ma-demoiselle vasible apporte buit cent mille franse su le grand l'irve, et supposson cent mile franse de damants qui me sesubbett une valeur hypothétique f plus, cent cinquante mille france de ces faits, mon confèrer vous du pulmica caquates mille france le presence de ces faits, mon confèrer vous du puriousement que nous marons des fortunes figulat. Il veut que nous restions gre-6, de cent mille france cavern nos enfants, puisque nous reconstaltrions à notre femme, par lo

21

compte de tatelle catenda, un apport de ouze cent cinquante insi unillé france, en uivi recenat que un million cinquante mille! Vous écontez de pareilles sornettes avec le ravissement d'un amoureux, et vous croyec que maître Mahlas qui n'est pas amoure part oublete l'arishnectique et ne signalera pas la différence qui existe entre les phecements territoriaux dont le capital est énorme, qui va croissant, el les revenues de la det dont le capital est sigiet à des chances et à des diminiorions d'intérêt. Le suis assex vieux pour aoir vu l'arquel décroître et les revres augmenter. Vous m'avez appeté, monsieur le coaste, pour stipuler vos intérêts : laissez-moi le défendre. ou renyouez-moi.

- Si monsieur cherche une fortune égale en capital à la sienne, dis Solonet, nous n'avons pas tros millions et demi, rie a p'est plus évident. Si vous possédes trois acchabats millions, nous ne ponsons officir que notre pauvre petit million, presque rieu! trois fois la dot d'une archiduchesse de la maison d'autriche. Bonaparte a reçu deux crest cionnate mille feance en évonsent Marie-Louise.
- Marie-Louise a perdu Bonaparte, dit maître Mathias en grommelant.

La mère de Natalie saisit le sens de cette phrase.

— Si mes sacrifices ne servent à rien, s'écria-t-elle, je n'entends pas pousser plus loin une discussion semblable, je compte sur la discrétion de monsieur, et renonce à l'honneur de sa main pour ma fille.

Après les évolutions que le jeune notare vaxit prescrites, exteubastiale d'intérês était arriée au terme où la ventire devait appartenir à modame Évangélosta, la belle-mère s'ouvrait le ceuer, luvrait ses benes, était quait libérée. Sous peine de manquer aux hois de la gisterio-ilé, de mentir à l'amour, le futur 'poux d'entit accepter ce conditions résolues par avance entre maître Solonet et mañame Évangélista. Comme une aiguille d'horloge mue par ses rocages, Poul arrara fabilement au hoit.

- -- Comment, madame, s'écria Paul, en un moment vous pourtiez briser...
- Mais, monsieur, répondit-elle, à qui dois-je? à ma fille. Quand elle aura vingt et un ans, elle recevra mes comptes et me donnera quittance. Elle possédera un million, et pourra, si elle veut, choisur parmi les fils de tous les pairs de France. N'est-elle pas une Cass-Réal?
  - Madame a raison. Popropoi serait-elle plus maltraitée anionr-

d'hui qu'elle ne le sera dans quatorze mois. Ne la prisez pas des bénéfices de sa maternité, dit Solonet.

 Mathias, s'écria Paul avec une profonde douleur, il est deux sortes de ruine, et vous me perdez en ce moment!

Il fit un pas vers lus, ans doute pour lui dire qu'il voolait que le coatrat fat réligie un'theure. Le vieux notaire prévant ce malbeur par en regard qui voulus dire :— Attendez l'Puis il vut des larmes dans les yeux de Paul, l'armes arrachées par le houte que lui causait ce d'état, par la plurase pérempoirer de madame Eranglésta que anonqui une repture, et il les s'écha per un geste, celui d'Archimèle criant :— EureRa : Le not PAIR 05 PRANCE avait éée, pour lui, comme une torche dans un souterné dans un souterné dans un moutre de pour la comme de la comme dans un moutre de pour la comme une control de la comme de la control de

Natalie apparut en ce moment ravissante comme une aurore, et dit d'un air enfantin : — Suis-je de trop?

 Singulièrement de trop, ma fille, lui répondit sa mère avec une cruelle amertume.

— Venez, ma chère Natalie, dit Paul en la prenant par la mau et l'amenant à un fauteuil près de la cheminée, tout est arrangé! Car il lui fut impossible de supporter le reaversement de ses espérances.

Mathias reprit vivement : - Oui, tout peut encore s'arranger.

Sembbble su gioferal qui, dans un monent, reuverse les combisations prépriese par l'enneni, i viviux nostier avait vu le ginie qui préside au Notarnat lui déroulant en caractères légaux une conception capable de suuver l'averi de Paul et celui de ses enfants. Maltre Sónnet ne consansant pas d'autre dénomement à ces difficubles inconcilables que la résolution insqurée au jeune homme par l'amour, et à laquelle l'avait conduit cette tempête de sestiments et d'intérêtez contraries; assis fu-il étrangement surpris de l'exchmation de sou confère. Curieux de consaîter le rendie que maître Maltiès pouvait trouver à un état de choes qui dévait lui paraître perfen sans ressoneres, a libi dit : -- Que proposes-autre.

 Natalie, ma chère enfant, laissez-nous, dit madame Évangélista.

 Mademoiselle n'est pas de trop, répondit maître Mathias en souriant, je vais parler pour elle aussi hien que pour monsieur le comfe.

Il se fit un silence profond pendant lequel chacun plein d'agitation attendit l'improvisation du vieillard avec une indicible curiosité.

- Aujourd'hui, reprit monsieur Mathias après une pause, la profession de notaire a changé de face. Aujourd'hui les révolutions politiques influent sur l'avenir des familles, ce qui s'arrivant pas autrefois. Autrefois les existences étaient définies et les rangs étaient déterminés.
- Nous n'avons pas un cours d'économie politique à faire, mais un contrat de mariage, dit Solonet en laissant échapper un geste d'impatience et en interrompant le vieillard.
- Je vous prie de me lasser parler à mon tour, dit le bonhomme. Solonet alla s'asseoir sur l'ottoname en disant à voir basse à maddame Évangélista: — Vous allez connaître ce que nous nommons entre nous le activantica.
- Les notaires sont donc oblojés de suivre la marche des affaires des particuliers. En voici ou cecupile: Autretini les families nobles particuliers. En voici ou cecupile: Autretini les families nobles acuent des factures informables que les lous de la révolution out brisées et que le système actuel tend à reconstituer, report le viens notaire en se livrant amus la la Geomé du todeclinararis four constrictor (le Bou-votaire). Par son nous, par ses talents, par sa fortune, munsieur le counte et appelé a siègre nu jour la chambre électies. Peut-être sur destinées le mierrorat-elles à la chambre électies. Peut-être sur destinées le mierrorat-elles à la chambre électies. Peut-être sur destinées le mierrorat-elles à la chambre électies. Peut-être sur destinées le mierrorat-elles à la chambre électies. Peut-être sur destinées le mierrorat-elles à la chambre électies. Peut-être sur destinées le mierrorat-elles à la chambre électies. Peut-être sur destinées sancties au montaines de la chambre électies. Peut-être sur destinées sancties de mierrorat elles à la chambre électies. Peut-être sur destinées sancties de mierrorat elles à la chambre électies. Peut-être sur destinées le mierrorat-elles à la chambre électies. Peut-être sur destinées le mierrorat-elles à la chambre électies. Peut-être sur destinées le mierrorat-elles à la chambre déceits.
  - Yous avez pressenti mon plus cher espair, dat-elle. Manerville sera pair de France, on je mourrais de chagrin.
- Tout ce qui peut nous acheminer vers ce but?... dit maître Mathas en interrogeant l'astucieuse belle-mère par un geste de bonhomie
  - Est, répondit-elle, mon plus cher désir.
- Eit bies, reprit Mabliss, or marigae d'oc-ll pas une occaion naturelle de fonder un migrott flondation qui, certes, militera dans l'esprit du gouvernement actuel pour la nomination de mon client, an omment d'une fournée. Mossieur le camb y consacrera nécessairement la terre de Lanstrac qui saut un milion. Je ne demande pua l'amediensielle de contribuer à cei établissement par une somme égale, ce ne serair las justies: mas nons passon ony affecter hout cest mille francs de son apport. Je consus à ventre on ce moment deven domaines qui joutents la terre de Lanstrac, et

oil les luit cest mille franca è employer en acquisitions territoraises servent placés un jour à quatre et denn pour cent. L'hitel à Paris doit être également compris dans l'institution du majorat. Le surples des deux fortunes, asgement administré, suffire grandement à l'établissement de surtres ofants. Si les parties contrattante s'accardent sur ces dispositions, monéteur le counte peut accepter voir compte de tutelle et rester chargé du relutura. Le compressi?

- -- Questa coda non è di questo gatto (cette quene n'est pas de ce chat), s'ècria madaine Évangélista en regardant son parrain Solonet et lui montrant Mathias.
- If y a quelque anguille sous roche, lui dit à mi-voix Solonet en répondant par un proverbe français au proverbe italien.
- Pourquoi tout ce găchis-là, demanda Paul à Mathias en l'emmenant dans le petit salon.
- Pour empécher votre ruine, lui répondit à voit basse le vieur notire. Vous voite absoitement époser une fille et une mêre qui not nangé envuren deru millium en sept ans, vous accepte un débet de last de cent milli france convex tos contain struptes vous devez compter un jour les outre cent emposate-sax mille france, de un mètre, quand vous en reveves appoirt hil à peine un million. Vous risquers de vour votre fortune dévorée en cinq ans, et de rester un comme un Saint-Jean, en restant débierur de sommes énormes encres votre fonne on ses hoirs. Si vous vouler vous embarquer dans cette gélère, altes-p, monièrer le contre. Misi hissez au moins votre viral aus assure la misino de Vatuerville.
  - -- Comment la sauvez vous ainsi , demanda Paul.
  - Écoutez, monsieur le comte, vous êtes amoureux?
  - Oui.
- Un amoureux est discret à peu près comme un coup de canon, je ne veux vous rien dire. Si vous parliez, peut-être votre manage serait-il rompu. Je mets votre amour sous la protection de mon silence. Avez-vous confiance en mon dévouement?
  - Belle question !
- Eb! bien, sachez que madame Évangélista, son notaire et sa fille nous jouaient par-dessous jambe, et sont plus qu'adroits. Tudieu, quel jeu serré!
  - Natalie? s'écria Paul.
  - Je n'en mettrais pas ma main au feu, dit le vieillard. Vons la

voulez, prenez-la! Mais je désirerais voir manquer ce mariage sans qu'il y eût le moindre tort de votre côté.

- Pourquoi?

 Cette fille dépenserait le Pérou. Puis elle monte à cheval comme un écuyer du Cirque, elle est quasiment émancipée : ces sortes de filles font de mauvaises femmes.

Paul serra la main de maître Mathias, et lui dit en prenant un petit air fat : — Soyez tranquille! Mais, pour le moment, que dois-le faire?

ous-je raire?

Tenez ferme à ces conditions, ils y consentiront, car elles ne blessent aucun intérêt. D'ailleurs madame Évangélista ne veut que marier sa fille. Tai vu dans son jeu, défice-vous d'elle.

Paul reutra dans le salon , où il vit sa belle-mère causant à voir basse avec Solonet , comme il venat de causer avec Mathias. Misen delors de cos deux conférences mysférieuses, Matalie jouant avec son écras. Assez embarrassée d'elle-mère, elle se denandait :— Par nuelle buzerrein en me die-on rout de mes faficies?

Le jeune notaire subissuit en gros l'effet lointain d'une stipulation basée sur l'amour perpor ées parties, et dans lauquille a ciliente avait donné tête loinéee. Máis si Maltias n'était plus que notaire, Solonet était conce un pen homme, et portant dans les affaires un amour-peupre jurénie. Il arrive sourent ains que la vaniée personale fait toilhier à un jeune homme l'intérêt de son client. En cette circonstance, maltre solonet, que ne voulut pas lainese croire à teven e que Nector batait Archibe, loi consuliait d'en fini promptement sur cru bases. Pen lui importait la future liquidation de ce centrat; pour lui, jes conditions de la victoire étaient madame changiésta libérée, son esistence source. Availe marafée.

- Bordeaux saura que vous donnez environ onze cent mille franca à Natalie, et qu'il vous reste vingt-enq mille livres de rentes, dit Solonet à l'oreelle de madaune Évangélista. Je ne croyais pas obtenir un si bean résultat.
- Mais, dit-elle, expliquez-moi donc pourquoi la création de ce majorat apaise si promptement l'orage?
- Défiance de vous et de votre fille. Un majorat est inaliénable : aucun des époux n'y peut toucher.
  - Ceci est positivement injurieux.
- Non. Nous appelons cela de la prévorance. Le bonhomme vons a pris dans un piège. Refusez de constituer ce majorat? Il nous dira;

Vous voulez donc dissiper la fortune de mon client, qui, par la création du majorat, est mise hors de toute atteinte, comme si les époux se mariaient sous le régime dotal.

Solonet caluna ses propres scrupules en se disant: — Ces stipulations n'ont d'effets que dans l'avenir, et alors madame Évangélista sera morte et enterrée.

En ce moment madame Evangelista se contenta des explications de Solonet, e og util ele ausit totte confance. D'alleurs elle ignorait les luis; elle vorait sa fille marnée, elle n'en demandait pas davantage, le matin; elle fart toute à la joie du succès. Ainsi, comme le pensait Mathies, in Solonet in madame Evangelista ne comprensient encore dans toute son étendue sa conception approyée sur des relouss instituquables.

— Hé! bien, monsieur Mathias, dit la veuve, tout est pour le mieux.

— Madame, si vous et monsieur le comic consenter à ce dispositions, vous devez échaquer vos profes. — Il est bien entenda, n'est-ce pas, dit-il en les regardant l'un et l'autre, que le mariage avans lieu que sous la condition de la constitution d'un majerat composé de la terre de Lamstrac et de l'hôtel situé rue de la Pépinsère, appartenant su futur épous, , from de huit cent mille france pris en argent dans l'apport de la futurer épouse, et dont l'emplois se frar en terres? Pardonnec-moi, madame, cette régélition : un empgement possité et dossemel est ci n'occessine. L'érection d'un majerat exige des formalités, des démarches à la chancellère, une ordinance tropale, et nous devous concerne inmédiatement l'acquisition des terres, afin de les comprendre dans la désignation des biens que l'ordonnance royale a la vertu de rendre insidiations. Dans beaucoup de familles on ferrit un compromis, mais entre voes un simple consentement doit suffére. Consentez-vous?

- Oui , dit madame Évangélista.
- Oui, dit Paul.
- Et moi? dit Natalie en riant.
- Vous êtes mineure , mademoiselfe , lui répondit Solonet , ne vous en plaignez pas.

Il fat alors convenu que maître Mathias rédigerait le contrat, que maître Solonet minuterait le compte de tutelle, et que ces actes es igneraient, suivant la loi, quelques jours avant la célébration du marisge. Après quelques salutations, les deux notairesse levèrent.

- Il nleut. Mathias, voulez-vous que je vous reconduise, dit.
- Solonet? J'ai mon cabriolet. - Mayniture est à vos ordres, du Paul en manifestant l'intention d'accompagner le bonhomme.
- Je ne veux pas vons voler un instant, dit le vieillard : j'accepte la proposition de mon confrère.
- Hé! bien , dit Achille à Vestor quand le cabrolet roula dans les rues , vous avez été vraiment patriarcal. En vérsté , ces jeunes
- gens se seraient ruinés. - J'étais effravé de leur avenir, dit Mathias en gardant le secret sur les motifs de sa proposition,
- En ce moment les deux notaires ressemblaient à deux acteurs qui se donnent la main dans la coulisse après avoir joué sur le théâtre une scène de provocations haineuses.
- Mais, dit Solonet, qui pensant alors aux choses du métier. n'est-ce pas à moi d'acquérir les terres dont vous pariez? n'est-ce nas l'emploi de notre dot ?
- Comment nourrez-vous faire comprendre dans un majorat établi par le courte de Manerville les biens de mademoiselle Évangélista? répondit Mathias.
- La chancellerie nous répondra sur cette difficulté, det Solonet. - Mais je suis le notaire du vendeur aussi bien que de l'acquéreur, répondit Mathias. D'ailleurs monsieur de Manerville peut acheter en son nom. Lors du paiement nous ferons mention de
  - l'emploi des fonds dotaux. - Your avez réponse à tout, mon ancien, dit Solonet en riant.
- Vous avez été surprenant ce soir, vous nons avez battus. - Pour un vieux qui ne s'attendait pas à vos batteries chargées à mitraille, ce n'était nas mal, hein ?
  - Ha! ha! fit Solonet. La lutte odieuse où le bonheur matériel d'une famille avait été si nérilleusement risqué n'était plus pour eux qu'une question de po-
  - lémique notariale, - hous n'avons pas pour rien quarante ans de bricole! dit Mathias. Écoutez, Solonet, reprit-il, je suis bouhonime, vous
  - nourrex assister au contrat de vente des terres à joindre au majorat. - Merci , mon bon Mathias. A la première occasion yous nue trouverez tont à yous
    - Pendant que les deux notaires s'en allaient ainsi paisiblement ,

sans autre énotion qu'un peu de chalour à la gouye, Paul et unidamé Eungélista à trousiènt en price à tertus principe de lette fréquient eursé, challe de la comme del la comme de la comme del la comme de la c

— Maitre Mathias n'aurait-il pas détruit en quelques munutes mouvrage de sus mois 3 se dit-cle. N'aurait-il pas soustrait Paul à mon influence en lui inspirant de mauvais soupçons pendant leur conférence secrète dans le petut salon?

Elle était debout devant sa cheminée, le coude appuyé sur le coin du manteau de marbre, tout songeuse. Quand la porte cochère se ferma sur la voiture des deux notaires, elle se retourna vers son gendre, impatientée de résondre ses doutes.

— Voils la ples terrisde journée de ma vie, s'écria Paul vraiment popera de voir ceifficultés terminées. Je ne saus rene de plus rende que ce vieux père Matinis. Que Dieu l'entenduc, et que je devienne pair de Prante ! Chère Natale, je le désire maintenant plus pour vous que pour moi. Vous étes toute mon ambitons, je ne vis qu'en vous.

En estendant cette plarae accentuée par le coror, en vopant sairtont le limpide aux des yeux de Paul dont le regard, aussi hien que le front, n'accessat aureun arrière-pentée, la poie de madame que le front, n'accessat aureun arrière-pentée, la poie de madame par lesquelles elle avait éperonné son gendre ; et, dans l'ivresse de succes, elle se récison it rassécient l'avectient l'avectient les realises ausces, elle se récison it rassécient l'avectient l'avectient de qui la reanance calue, fit exprimer à son yeux cette donce amitié qui la reatatat. Aussi, cher enfant, pent-ètre ma nature expagnole m's-t-elle auteur de l'avectient de l'avec

Paul était confus, il se trouvait mille torts, il embrassa madame Ésaugélista.

— Cher Paul, dit-elle tout éque, pourquoi ces deux escogriffes n'ont-is pas arrangé cela sans nous, pursque tout devait si hien s'arranger?

- Je n'aurais pas su , dit Paul , combien vous étiez grande et
  - Bien cela, Paul! dit Natalie en lui serrant la main.
- Nous avons, dit madame Évangélista, plusieurs petites choses à régier, mon cher enfant. Ma fille et moi, nous sommes audessus de niausernes auxquelles certaines gens tiennent beaucoup. Ainsi Natalie n'a nui besoin de diamants. ie lui donne les utiens.
- Ah! chère mère, croyez-vous que je puisse les accepter? s'écria Natalie.
  - Oui, mon enfant, ils sont une condition du contrat.
  - Je ne le veux pas, je ne me marierai pas, répondit vivement Natalie. Gardez ces pierreries que mon père prenait tant de plaisir à vous offrir. Comment monsieur Paul peut-il exiger...?
- Tais-toi, chère fille, dit la mère dont les yeux se remplirent de larmes. Mon ignorance des affaires exige bien davantage !

   Onci donc?
- -- Je vais vendre mon hôtel pour m'acquitter de ce que je te
- Que pouvez-vous me devoir, dit-elle, à moi qui vous dois la vie? Puis-je m'acquitter jamas envers vous, moi? Si mon mariage vous coûte le plus léger sacrifice, je ne veux pas me marier.
  - Enfant!
- Chère Natalie, dit Paul, comprenez donc que ce n'est ni moi, ni votre mère, ni vous qui exigeons ces sacrifices, mais les enfants...
  - Et si je ne me marie pas? dit-elle en l'interrompant.
  - --- Yous ne m'aimez donc point ? dit Paul,
- Allons, petite folle, crois-tu qu'un contrat soit un château de cartes sur lequel tu puisses souffler à plaisir? Chêre ignorante, tu ne sais pas comhien nous avons eu de peine à bâtir un majorat à l'alté de tes enfants! Ne nous rejette pas dans les ennuis d'où nous sommes sortie.
  - Pourquoi ruiner ma mère? dit Natalie en regardant Paul,
  - Pourquoi êtes-vous si riche? répondit-il en souriant.
     Ne vous disputez pas trop, mes enfants, vous n'êtes pas en-
- ne vous ausputez pas trop, mes entants, vous n etes pas escore mariés, dut madame Évangéistat. Paul, reprit-elle, à ine faut donc oi corbeille, ni joyaux, ni trousseau? Natalie a tout à profusion. Réservez plutôt l'argent que vous aurice mis à des cadeaude noces, pour vous assurer à jamais un petit luxe intérieur. Je ne

sais rien de plus sottement bourgeois que de dépenser cent mille franca la uec crobiel de laquelle il ne sobiato rien un jour qu'un vieux coffre en satin blanc. Au contraire, cinq mille franca par an attribués à la tollete évaten mille soucié à use joune femme, et loi attribués à la tollete évaten mille soucié à use joune foreme, et loi restant product toute la vie. D'affectus, l'argent d'une carbeille sera na la fantare au printenpa, car pendant l'hiver, Solonet aura liquidé mes sfaires.

- Tout est pour le mieux , dit Paul au comble du bonbeur.
- Je verrai donc Paris , s'écria Natalie avec un accent qui aurait justement effrayé un de Marsay.
   Si nous nous arrangeons ainsi , dit Paul , je vais écrire à de
- Marsay de me prendre une loge aux Italiens et à l'Opéra pour l'hiver.

  Vous êtes bien aimable, je n'osais pas vous le demander, dit
- Natalie. Le mariage est une institution fort agréable, si elle donne aux maris le talent de deviner les désirs de leurs femmes. — Ce n'est sas autre chose, dit Paul, mais il est minuit, il faut
- partir.

   Pourquoi si tôt autourd'hui ? dit madame Évangélista qui dé-
- ploya les câlineries auxquelles les hommes sont si sensibles. Quoique tout se fût passé dans les meilleurs termes, et selon les lois de la plus exquise politesse. l'effet de la discussion de ces intéréts avait néanmours jeté chez le gendre et chez la belle-mère un germe de défiance et d'inimitié prêt à lever au premier feu d'une colère ou sous la chaleur d'un sentiment trop violemment heurté. Dans la plupart des familles, la constitution des dots et les donations à faire au contrat de mariage engendrent ainsi des hostilités primitivos, soulevées par l'amour-propre, par la lésion de quelques sentiments, par le regret des sacrifices et par l'envie de les diminuer. Ne faut-il pas un vainqueur et un vaincu , lorsqu'il s'élève une difficulté? Les parents des futurs essaient de conclure avantageusement cette affaire à leurs yeux purement commerciale, et qui comporte les ruses, les profits, les déceptions du négoce. La plupart du temps le mari seul est initié dans les secrets de ces débats, et la ienne épouse reste, comme le fut Natalie, étrangère aux stipulations qui la font ou riche ou pauvre. En s'en allant, Paul pensait que, grâce à l'habileté de son potaire, sa fortune était presque entièrement garantie de toute ruine. Si madame Évangélista ne se séparait point

de sa fille, leur maison aurait au delà de cent mille francs à dépenser par an; ainsi toutes ses prévisions d'existence heureuse se réalisaiont.

— Ma belle-mère me paraît être une exceliente femme, se dit-il encore sous le charme des pateliurries par Jesquelles madame Evangélita s'était foncée de drissipe les muages éterés par la discussion. Mathass se trompe. Ces notaires sont singuliers, als envenuent tout. Le mai est v nu de ce petit ergoteur de Solonet, qui a voulu faire l'isable.

Pendant que Paul se couchait en récapitulant les avantages qu'il avait remportés dans cette soirée, madame Evangélista a'attribuait également la victoire.

- Eh! bien, mère chérie, es-tu contente? dit Natalie en suivant sa mère dans sa chambre à coucher.
- Our, mon amour, répondit la nière, tont a récusi séon mes déirirs, et je me seus un poids de mona sur les épaules qui ce matin utercasait. Paul est une excellente paite d'homme. Ce cher enfant, our criest a mos lai ferons une belle existence. Tu le reordires de beureux, et uno je me charge de sa fortune politique. L'ambassadeur d'Espage est un de mes amis, je vais renours arec leu, comme avec toutes mes connais ances. Oh 1 nous serons hiesatit au cœur des affaires, tout ser juie pour mous A vous les palaisirs, chere sonfants, à mos les dernières occupations de la vie, le jeu de l'ambiino. N'et d'éraite just de un voir vendre uno hiele, crois-t-un que nous revenous junais à Bordeaux 3 Lanstrar l'ous. Mais moss irons passer tous les hieres à Parus, ob sont maintenant ne vériables inteirés. Et 3 lien, Natalie, était-ilsi diffirite de faire ce que je to demandaté.
  - Ma petite mère, par moments, j'avais honte.
- Solonet me consulle de metire mon hôtel en rente viagère, se dit madame Évangélista, mais il faut faire autrement, je ne veux pas t'enlever un liard de ma fortune.
- Je vous ai vus tous bien en colère, dit Natalie. Comment cette tempéte s'est-elle donc apaisée?
- Par l'affre de mes damants, répondit mailanc Évangélata, Solonet avant raison, Avec quel talent il a condunt l'affaire. Mais, dut-elle, preuds donc mon écrin, Natale ! Je ne me suis jamais sérieusement demandé ce que valent ces damants. Quand je dissiscent mule france, y l'étis folde. Madance de jass ne métiendata-elle

pas que le collier et les boucles d'oreilles que m'a donnés ton père, le jour de notre marage, valuent au moins cette somme. Mon paurre mari était d'une prodigille! Pois mon damant de familie, celui que Philippe II a donné au duc d'Albe et que m'a légué ma tante, le Discresto, fot, je crois, estimé jadis quatre mille quadrunles.

Natale apporta sur la toliette de sa mère ses colliers de perlea, se parures, se bracelet d'or, se pierrerio et toute nature, et les y entassa complaisamment en manifestant l'inceprimable sentiment qui réjouit certaines femmes à l'aspect de ces trisons avec lesqueix, suivante les commentiereur du l'alland, les anges mandits sédisitrent les filles de l'homme en allant chercher au fond de la terre ces fleurs du feu céstee.

- Criese, dit undame Évangétesta, quoique an fait de Joyanz, june sois bonne qui les recrovire de la bes potter; il ne semble quien voici pour beaucoup d'argent. Puis, si nous ne faisons plus qu'une seule naison, je peux vendre mon argentorie, qui seulement au pouls vant trente mille france. Quand nous l'avous apportée de Linna, je me souviers qu'ici là dousac hia attribuist cette valeur. Solonet a rison l'avourerai derrober filie Vagous, le jui m'estimera ces écrins. Peut-étre seras-je dispensée de mettre le reste de ma fortune à dont perdu.
  - Le beau collier de perles! dit Natalie.
- J'empère qu'il te la laissera, s'ill l'aime. Ne devrait-il pas faire remonter tout ce que je lui remettran de pierreries et te les offirir. D'après le contrat les diamants l'appartiennent. Allons, adieu, mon ange. Après une si fatignate journée, nous avons toutes deux besoin de respos.

La petite maîtreses, la créule, la grande dame incapable d'anapuer les dispositions d'un contret qui n'était pas conce feruuelé, s'endormat donc dans la joie en voyant sa fille maricé à un homme facile à condince, qui les lainerant clotte deux également maîtresses au logis, ct dont la fortune, réusie aux leurs, permettrant de no rice changer à leur manière de vivee. Après voir rendes ess camptes à sa fille, dont toute la fortune était reconnue, madame Evangolista se treuvait encore à son aise.

 Étais-je folle de tant m'inquiéter, se dit-elle, je voudrais que le mariaez fût fini.

Ainsi madame Évangélista, Paul, Natalie et les deux notaires

étaient tous enchantés de cette première rencontre. Le Te Deuss se chantait dans les deux camps, situation dangeceuse i il vient un moment où cesse l'erreur du vaincu. Pour la veuve, son gendre était le vaincu.

Le lendemain matin . Élie Magus vint chez madame Évangélista. crovant, d'annès les bruits qui couraient sur le mariage prochain de mademoiselle Natalie et du comte Paul, qu'il s'agissait de parures à leur vendre. Le juif fut donc étonné en apprenant qu'il s'agissait an contraire d'une prisée quasi-légale des diamants de la belle-mère. L'instinct des juifs, autant que certaines questions cantieuses, lui fit comprendre que cette valeur affait sans doute être comptée dans le contrat de mariage. Les diamants n'étant pas à vendre, il les prisacomme s'ils devaient être achetés par un particulier chez un marchand. Les inailliers sents savent reconnaître les diamants de l'Asie de ceux du Brésil. Les pierres de Golconde et de Visanour se distinouent par une blancheur, par une netteté de brillant que n'ont nas les autres dont l'eau comporte une teinte jaune qui les fait. à poids égal , déprécier lors de la vente. Les boucles d'oreilles et le collier de madame Évangélista , entièrement composés de diamants asiatiques , furent estimés deux cent cinquante mille francs par Élie Magus, Onant au Discrete c'était , selon lui , l'un des plus beaux diamants possédés par des particuliers, il était connu dans le commerce et valait cent mille francs. En apprenant un prix qui lui révélait les prodigalités de son mari, madame Évangélista demanda si elle pouvait avoir cette somme immédiatement.

- Madame , répondit le juif , si vous voulez vendre , je ne donnerais que soixante-quinze mille du brillant et cent soixante mille du collier et des boucles d'orcilles.

- Et pourquoi ce rabais? demanda madame Évangélista sorprise.

- Madame, répondit le juif, plus les diamants sont beaux, plus iong-temps nous les gardons. La rarcté des occasions de placement est en rauson de la haute valeur des pierres. Comme le marchand ne doit pas perdre les intérêts de son argent, les intérêts à recouvrer, joints aux chances de la haisse et de la hausse à lamelle sont exposées ces marchandises, expliquent la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Yous avez perdu denuis vingt ans les intérêts de trois cent mille francs, 5i vous portiez dix fois par an vos diamants, ils vous coûtaient chaque spirée mille écus. Combien de helles toilettes n'a-t-on pas pour mille écus! Ceux qui conservent des diamants sont donc des fous; mais, heureusement pour nous, les femmes ne veulent nas connrendre ces calculs.

- Je your remercie de me les avoir exposés . i'en profiterai l
- Vous voulez vendre? reprit avidement le juif.
- Oue vant le reste? dit madame Évangélista.

Le juif considéra l'or des montures, mit les perles au jour, examine curieusement les rubis, les diadèmes, les agrafes, les baraclets, les fermons, les chales, et dit en marmotatis:— l'al y trous beaucoup de diamants portugais venus du Bréai! Cela ne vant pour moi que cent millé frances. Mans, de marchand à chaland, ajouta-t-il, ces bijous se vendraient plus de cinquante millé extende.

- Nous les gardons , dit madaine Évangélista.
- Vous avez tort, répondit Élie Magus. Avec les revenus de la somme qu'ils représentent, en canq ans vous auriez d'aussi heaux diamants et vous conserveriez le capital.

Cette conférence assez sugulière (ot conque et corrobora certaines rumeurs excitées par la discussion du contrat. En province tout se mit. Les gens de la maison avant entendu quelques éclats de voix supposèrent une discussion beaucoup plus vive qu'elle ne l'était. leurs commércares avec les autres valets s'étendirent insensiblement : et, de cette have région, remontèrent aux maîtres. L'attention du beau monde et de la ville était si bien fixée sur le mariage de deux personnes également riches : petit ou grand , chacun s'en occupait tant, que, bust jours après, il circulait dans Bordeaux les bruits les plus étranges : - Madame Évangélista vendait son hôtel, elle était donc ruinée. Elle avait proposé ses diamants à Élie Magus, Rien n'était conclu entre elle et le comte de Manerville. Ce mariage se ferait-il? Les uns disaient qui, les autres pan. Les deux notaires questionnés démentirent ces calomnies et narièrent des difficultés purement réglementaires suscitées par la constitution d'un majorat. Mais, quand l'opinion publique a pris une pente, il est bien difficile de la lui faire remonter. Ouoique Paul allat tous les jours chez madame Évangélista, malgré l'assertion des deux notaires, les doucereuses calomnies continuèrent. Plusieurs ieunes filles, leurs mères ou leurs tantes, chaggines d'un mariage révé pour elles-mêmes ou pour leurs familles , ne pardonnaient pas plus à madame Évangélista son bonbeur qu'un auteur ne pardonne un anccès à son voisin. Quelques personnes se vengeaient de vingt ans de luxe et de grandeur que la maison espagnole avait fait peser sur l'eur amour-propre. L'a granti homme de préfecture dissit que les deux notares et les deux familles ne pouvaient pas tenir un autre lagagge di une autre conduite dans le cas d'une rupture. Le tonites que demandait l'érection du maiseix confirmait les voncens des notifiumes bardelles.

— Ils amuseront le tapis pendant tout l'hiver; puis, au printemps, ils iront aux caux, et nous apprendrons dans un an que le mariage est manqué.

— Voits comprenez, disaient les uns, que, pour ménager l'honneur de deux familles, les difficultés ne seront renues d'aucan côté, ce sera la chancellerie qui refusera; ce sera quelque chicane élerée sur le maierat qui fera naître la runtere.

— Madame Évangelista, disaient les autres, menait un train autptel les mines de Valenciana n'auraient pas suffi. Quand il a fallu fondre la cloche, il ne se sera plus rien trouvé!

Excellente occasion pour charun de suppoter les dépenses de la belle veure , sin d'évaller catégoriquement se raine l'a ser muneurs farrent telles qu'il se fit des paris pour ou coatre le marage, Sui-tant la juviquelarce mondaine, ces caquetages cournietà à l'insta des parties intéresoles. Personne utétait ni asset enneain ni asset ami de Paul on de modatus d'augules alla situate profisi de la riconstance pour y faire une partie die chasse avec plusieurs jeunes gens de la vité, expèred d'atries à la teid gaspron. Celt partie de chasse en taregetéé par la société comme chatante consilmantion des souppons planific. Ibans ces consonatores, montante de Gyas, qui avat une fille la màrier, jugget convenible de sonder le terrain et d'aller s'attriséer (plecument de l'échec requi par les étranglésias. Natale et sa subré furett assez surprises en voyant la figure mal grimée de la marier, jugget connectait de voyant la figure mal grimée de la marier, butte de la marier de la

— Mass, dit-elle, yous Ignorez donc les bruiss qui circulent dans Bordeaux? Quoique Je les croic faix, je veuais savoir la vérié pour les fait ressers sinon partout, ain meins dans mon cercle d'amis. Être les dupes ou les complices d'une semblable erreur est une position trop fausse pour que de vais annis veullent y rester.

- Mais que se passe-t-il donc ? dirent la mère et la fille.

Madame de Gyas se donna le plaisir de raconter les dires de ébacun, sans épargner un seul coup de poignard à ses deux amiés intimes. Natalie et madame évangélista se resordèrent en riant, mais elles avaient bien compris le sens de la narration et les motifs de leur amie. L'Espagnole prit sa revanche à peu près comme Célimène avec Arsinoé.

- Ma chère , ignorez-vous donc , vous qui connaissez la province , ignorez-vous ce dont est canable une mère quand elle a sur les bras une fille qui ne se marie pas faute de dot et d'amoureux. faute de beauté, faute d'esprit, quelquefois faute de tout? Elle arréterait une dilurence, elle assassinerait, elle attendrait un homme àu coin d'une rue, elle se donnerait cont fois elle-même si elle valait. quelque chose. Il y en a beaucono dans cette sunation à Bordeaux. qui pous prétent sans donte leurs pensées et leurs actions. Les naturalistes nous ont dénent les mœurs de beaucoup d'animaux féroces; mais ils ont oublié la mère et la fille en quête d'un mari. C'est des hyènes qui , selon le Psalmiste , cherchent une proje à désorer, et qui joignent au naturel de la bête l'intelligence de l'homme et le génie de la femme. Que ces petites araignées bordelaises, mademoiselle de Belor, mademoiselle de Trans, etc., occupées depuis si long-temps à travailler leurs toiles sans y voir de monche, sans entendre le moindre battement d'aile à l'entour, soient furieuses, je le conçois, je leur pardonne leurs propos envehimés. Mais que yous , dui marierez votre fille quand yous le youdrez, yous riche et titrée, yous qui n'avez rien de provincial : yous dont la fille est spirituelle, pleine de qualités, folie, en position de choisir; que vous, si distinguée des autres par vos grâces parisiennes , avez pris le moindre souci , voilà pour nous un sujet d'étonnement 1 Dois-je compte au public des stipulations matrimoniales que les gens d'affaires ont trouvées utiles dans les circonstances politinues qui domineront l'existence de mon gendre ? La manie des délibérations publiques va-t-elle atteindre l'intérieur des familles? Fallant-il convoquer par lettres closes les pères et les mères de votre henvince nour les faire assister au vote des articles de noire contrat He mariage?

Un lorrent d'épigrammes rouls sur Bordeaux. Madame Évangélista quittait la ville : elle pouvait passer en evue ses amis, ses enliemis, les taricitures, les fouette à son gré sus sorti rein à craindre. Aussi doma-t-elle passage à ses observations gardées, à ses vengeances ajournées, en chrechant que l'intérêt avait telle on telle lescande à nier le solde un plein midi.

- Mais, ma chère, dit la marquise de Gyas, le séjour de mon-

sieur de Manerville à Lanstrac, ces fêtes aux jeunes gens en semblables rironstantes...

— Hé! nu chère, dit la grande dame en l'intervonpant, croyezvous que nous adoptions les petitesses du cérémonial bourgeois? Le contre l'aut est leune na bise comme un homme qui peut s'euliur? Croyez-rous que nous ayons besoin de le faire garder par la gendarmarie? Craignous-nous de nous le voir enlever par quelque conspuration bordelais e?

 Soyez persuadée, chère amie, que vous me faites un plaisir extrême....

La parole fut coupée à la marquise par le valet de chambre, qui amonça Paul. Comine tous les atmoureux, Paul avait trouvé charmant de faire quatre lieues pour venir passer une heure avec Natalle, il avait hissé ses unis à la chasse, et il arrivait éperonné, botté, cratache en main.

— Cher Paul, dit Natalic, vous ne savez pas quelle réponse vous donnez en ce moment à madame.

Quand Paul apprit les calomnies qui couraient dans Bordeaux, il se mit à rire au lieu de se mettre en colère.

Ces braves gens savent peut-être qu'îl n'y aura pas de ces nopres et festins en usage dans les provinces, ni mariage à midi dans l'église; ils sont furieux. Bit lien, chêre mêre, did-îl en baiant la main de unsdame Évrangélista, nous leur jetterons à la tête un bal, lo jour de la signature du contrat, comme n'ejte au peuple sa fête dans le grand carré des Champs-Elysées, et nous procurerons à nos bons amis le douloureux plaisir de signer un contrat comme il s'en dit a rezennet ne province.

Get incident fut d'une haute importance. Nadame Évangélista pris tous Brockeus pour le jour de la signature du courrat, et mamérats l'iniention de déployer dans sa dernière fête un hute qui 
domait d'échante démentain sus tous messonges de la société. Ce fut 
un engagement solemnel pris à la face du public de marier Paul et 
fut normée la mit des camélias. Il y est une immense quantité de 
fut commée la mit des camélias. Il y est une immense quantité de 
ces floure dans l'exclaire, dans l'audichambre et dans la sale do l'on 
servit le souper. Ce débis cônciden asturellement avec ceux qu'exiguient les formatiles préliminaires du maringe, et les désaurches 
faites à Paris pour l'érection du majorat. L'achat des terres qui 
fonte l'actain de l'actain de l'actain de la contraine de 
faites à Paris pour l'érection du majorat. L'achat des terres qui 
fontaine L'actaine cut lieu, just hous se publièrent, les doutes se

dissinèrent. Amis et ennemis ne pensèrent plus qu'à préparer leurs toilettes nour la fête indiquée. Le temps pris par ces événements nassa donc sur les difficultés soulevées par la première conférence. en emportant dans l'oubli les paroles et les débats de l'oraceuse discussion à laquelle avait donné lieu le contrat de mariane. Nu Paul ni sa helle-inère n'y songraient plus. N'était-ce pas, comme l'avait dit madame Évangélista . l'affaire des deux notaires? Mais à qui n'est-il nas arrivé, quand la vie est d'un cours si rapide, d'être soudainement interpellé par la voix d'un souvenir qui se dresse souvent tron tard . et vous rappelle un fait important, un danger prochain? Dans la matmée du jour où devait se signer le contrat de Paul et de Natalie, un de ces fenx follets de l'âme brilla chez madame Éxangélista pendant les sompolescences de son réveil. Cette plurase : Questa coda non è di questo gatto! dite par elle à l'instant où Mathias accidait aux conditions de Solonet , lui fut criée nar une voix. Maleré son inaptitude aux affaires , madame Évangélista se dit en elle-même : -- Si l'habite maître Mathias s'est apaisé, sans doute il trouvait satisfaction aux dénens de l'un des deux écoux. L'intérêt tésé ne devait nas être celui de Paul , comme elle l'avait espéré. Serait-ce donc la fortune de sa fille qui pavait les frais de la guerre? Elle se proposa de demander des explications sur la teneur du contrat, sans penser à ce qu'elle devait faire au cas où ses intérêts seraient trop gravement compromis. Cette inurnée influa tellement sur la vie conjugale de Paul qu'il est nécessaire d'expliquer quelques-unes de ces circonstances extérieures qui déterminent tous les esprits. L'hôtel Évangélista devant être vendu , la belle-mère du comte de Manerville n'avait reculé devant aucune dénense nour la fête. La cour était sablée, couverte d'une tente à la turque et parée d'arbustes malgré l'hiver. Ces camélias, dont il était parlé depuis Angoulème insur'à Dax , tapissaient les escaliers et les vestibules. Des pans de murs avaient disparu pour agrandir la salle du festin et celle où l'on dansait. Bordeaux , où brille le luxe de taut de fortunes coloniales , était dans l'attente des fécries annoncées. Vers huit heures, au moment de la dernière discussion, les geus curieux de voir les femmes en toilette descendant de voiture se rassemblérent en deux haies de chaque côté de la porte cochère. Ainsi la somptueuse atmosphère d'une sète agissait sur les esprits au moment de signer le contrat. Lors de la crise : les lampions allumés flambaient sur leurs ifs, et le roulement des premières voitures retentissait dans la cour.

Les deux notaires dinèrent avec les deux fiancés et la belle-mère. Le premier clere de Mathias, chargé de recevoir les signatures pendant la soirée en veillant à ce que le contrat ue fût pas indiscrètement lu, fut également un des convives.

Chaem peut feuilleter sus souvenirs : aurune teilette, accune femme, rice ne serait comparable à la heauté de Nazlie, qui, parée de deutelle et de satur, conputiement coiffée de ses cheveux retombant en mille boudes sur son col, resemblait à une fluer encoloppe de son deutillage. Vétue d'une robe en velours cerne, conleur habitement choisse pour rebausser l'écitat de son teint, ses yeur et ses cheveux nors, madaine Evangélists, dans toute la bomité de la femme à quarante aus, portait son collier de perles agrafé por le Discrette, ain de élement les chomnies.

Pour l'intelligence de la scène, il est nécessaire de dire que Paul et Natalie demeurérent assis au coin du fen , sur une causeuse, et n'écontèrent aucun article du compte de tutelle. Aussi enfants l'un que l'autre , également heureux , l'un par ses désirs . l'autre par sa curieuse attente, vovant la vie comme un ciel tout bleu , riches , ieunes , amoureux , ils ne cessèrent de s'entretenir à voix basse en se parlant à l'oreille. Armant déjà son amour de la légalité, Paul se plut à baiser le bout des doigts de Natalie, à effleurer son dos de neige, à frôler ses cheveux en dérobant à tous les regards les iures de cette émancipation illégale. Natalie souait avec l'écran en plumes indiennes que lus avait offert Paul, cadeau qui, d'aurès les crovances superstitienses de quelques pays, est pour l'amour un présage anssi sinistre que celui des cisequx ou de tout autre instrument tranchaut donné, qui sans donte rannelle les Parones de la Vivibologie. Assise près des deux notaires, madame Exampélista prétant la plus serupuleuse attention à la lecture des nices. Ancès avoir entendu le compte de la tutelle, savamment rédigé par Solonet, et qui , de trois millions et quelques cent mille francs laissés par monsieur Evangélista, réduisant la nart de Natalie aux fameux onze cent cinquante-six mille francs, elle du au ieuncouple : - Mais écoutez donc, mes enfants, voici votre contrat! Le clerc but un verre d'eau sucrée, Solonet et Mathias se mouchèrent. Paul et Natalie regardèrent ces quatre personnages, écoutérent le préambule et se remirent à causer. L'établissement des apports . la dopation générale en cas de mort sans enfants , la donation de quart en usufruit et du quart en nue propriété permise par

le Code quel que soi le nombre deu enfants, la constitution du fonds de la communauté, le don des damants à la femme, des he-blothèques et les ches aux au mari, tout pass anns observations. Ent la constitution du majorat. Là, quand tout fut lu et qu'il n's eut plus qu'à signer, madame Évangélista demanda quel serant l'effet de ce majorat.

— Le majorat, madame, dit maître Solonet, est une fortune inalituable, prélevée sur celle des deux épour et constituée au profit de l'ainé de la masson, à chaque génération, sans qu'il soit privé de ses droits au partage général des autres biens.

- Ou'en résultera-t-il pour ma fille ' demanda-t-clie.

Maltre Vashias, incapable de députer la vérifé, prit la parte :— Madame, le majorat étaut un aparage distratif des deux fortuses, il à future épouse meur la première en laissant un ou plaiseurs cafinat dout un male, monairer le contre de Marer-die leur titendra compac du trus ceut conquante-six unile france sentement, sur lesquée à terrecra sa donation du gruer en surfrait, du quart en muel progrétié. Jians sa dette envers eux est réduite à cent soltante unile france coirect, soil on six before dans le communanté, ses entires de la communanté, ses donations de la communanté de l'anterville autre de l'active de la communanté de l'anterville autre de l'active de la communanté de l'anterville autre de l'anterville autre de l'active de la communanté de l'anterville autre de la communanté de l'anterville autre de la communanté à ses reprises en dismonts, et à sa part dans la communanté.

Les effets de la profonde politique de maître Mathias apparurent alors dans tout leur sonr.

- Ma fille est ruinée , dit à voix basse madame Évangélista.

Le vieux et le jeune notaires entendirent cette phrase.

— Est-ce se ruiner, lui répondit à mi-voix maître Mathias, que de constituer à sa famille une fortune indestructible.

En voyant l'expression que prit la figure de sa cliente, le jeune notaire ne crut nas nouvoir se dispenser de chiffrer le désastre.

— Nous voolieus leur attraper trous cent mille francs, ils moss en represenent écidemanent buit cent mille, le contrat se balance par une prette de quatre cent mille francs à notre charge et au profit des estants. Il faut rompre ou poursuivre, drt Solonet à malaune Estamélista.

Le moment de silence que garderent alors ces personnages ne

saurait se décrire. Maître Mathias attendait en triomphateur la signature des deux personnes qui avaient cru dépouiller son client. Natalie, hors d'état de comprendre qu'elle perdait la moitié de sa fortune . Paul ignorant que la maison de Manerville la gagnait, rigient et causaient toujours. Solonet et madaine Évangélista se regardaient en contenant l'un son undifférence. L'autre une foule de sentiments urrités. Après s'être livrée à des remords inouis, après avoir regardé Paul comme la cause de son improbité, la veuve s'était décidée à pratiquer de honteuses manœuvres pour rejeter sur lui les fautes de sa tutelle, en le considérant comme sa victime. En un moment elle s'apercevait que là où elle croyait triompher elle périssait, et la victime était sa propre fille! Coupable sans profit , elle se trouvait la dupe d'un vieillard probe de qui elle perdait sans doute l'estime. Sa conduite secrète n'avait-elle pas insuiré les stinulations de maître Mathias? Réflexion horrible: Mathias avait éclairé Paul. S'il n'avait pas encore parlé, certes le contrat une fois signé, ce vieux loup préviendrait son client des daugers courus, et maintenant évités, ne fût-ce mie nour en recesoir ces éloges auxquels tous les esprits sont accessibles. Ne le mettrait-il nas en garde contre une femme assez astucieuse pour avoir tremoé dans cette ignoble conspiration? ne détruirait-il pas l'empire qu'elle avait conquis sur son gendre? Les natures faibles, une fois prévenues, se jettent dans l'entêtement, et n'en reviennent jamais. Tout était donc perdu! Le jour où commença la discussion, elle avait compté sur la faiblesse de Paul, sur l'anpossibilité où il serait de rompre une union si avancée. En ce moment elle s'était bien autrement liée. Trois mois auparavant. Paul n'avait que peu d'obstacles à vaincre pour rompre son mariage; mais aujourd'hui tout Bordeaux savait que depuis deux mois les notaires avaient aplani les difficultés. Les hans étaient publiés. Le mariage devait être célébré dans deux iones. Les amis des deux familles, toute la société parée pour la fête arrivaient. Comment déclarer que tout était ajourné ? La cause de cette runture se saurait , la probité sévère de maître Mathias aurait créance , il serait préférablement écouté. Les rieurs seraient contre les Évangélista qui ne manquaient pas de jaloux. Il fallant donc céder! Ces réflexions si cruellement justes, tombérent sur madame Évanoélista comme une trombe, et lus fendirent la cervelle. Si elle garda le sérieux des diplomates, son menton énrouva ce monvement annplectique par lequel Catherine II manisfesta sa colère le ione où.

sur son trône, devant sa cour et dans des circonstances presque emblables, elle fut hervée par le jeune roi de Subde. Solonet remarqua re jeu de muscles qui annonçair la contraction d'une haine mortelle, orage sound et sans cétar! En ce moment, madame Exangelista vossi effectivement à son genére une de ces haines insatiables dont le germe a été laissé par les Arabes dans l'atmosphère des deux Expegnes.

- -- \u00e4tonsieur, dit-elle en se penchant \u00e4 l'oreille de son notaire, \u00brous nommiez ceci du galimatias, il me semble que rien n'était plus clair.
  - Madame, permettez...
- Monséur, dit la veuve en continuant sans éconter Solonet, si vous n'avez pas aperçu l'effet de ces stipulations lors de la conférence que nous avons eue, il est bien êxtraordinaire que vous n'y ayez point songé dans le silence du cabinet. Ce ne saurait être par incapacité.
- Le jeune notaire entralus as cliente dans le petit salon en se disant hiel-metre. "J'ai plus de millo éeus d'honorires pour le compte de tutelle, millo éeus pour le contrat, six mille franca à gagere par la 'este de l'hétel, es tout quinze mille franca à sauver : ne nous fichous pas. Il ferma la porte, jeta our madame Érangelista le froid regard des gens d'alfaires, devina les sentiments qui Taginatent et lui d'ix — Madame, quand j'à pet-t-t-érajossé pour vous les bornes de la finesse, comptez-rous payer mon dévouement par un semballe mot!

## - Mais , monsieur....

- Madame, je n'ai pas calculé l'effet des donations, il est vrai; mais si vous ne voulez pas du comte Paul pour votre gendre, étesvous forcée de l'accepter? Le contrat est-il signé? Donnez votre fête, et remettons la signature. Il vaut mieux attraper tout Bordaux mue de straper soi-même.
- Comment justifier à toute la société déjà prévenue contre pous la non-conclusion de l'affaire?
- Une erreur commise à Paris, un manque de pièces, dit Solonet.
- · Mais les acquisitions ?
  - Monsieur de Manerville ne manquera ni de dots ni de partis.
     Oni , lui ne perdra rien ; mais nous perdons tout , nous !
    - Your, reprit Solonet, vous pourrez avoir un comte à meil-

leur marché, si, pour vous, le titre est la raison suprême de ce mariare.

- You, non, nous ne pouvons pes aiusi jouer notre honneur? Je suis prise au piége, monsseur. Tout Bordeaux demain retentirait de ceci. Yous avons échangé des paroles solennelles.
- Yous voulez que mademoiselle Natalue soit heureuse, reprit Solonet.
  - Ayant tout.
- Être heureuse en France, dit le notaire, n'est-ce pas être la maîtrese au lugis'. Elle ménera par le hout du nez ce sot de Manerille, il est simil qu'il ne s'est aperçu de neu S'às edélait maintenant de vous, il croira toujours en sa feunue. Sa femme, n'est-ce pas rous? Le sort du comte Paul est encure entre vos mains.
- Si vous disiez vrai , monsieur, je ne sais pas ce que je pourrais vous refuser, dit-elle dans un transport qui colora sou regard.
- Rentrons, madame, dit maître Solonet en comprenant sa cliente; mais, sur toute chose, écoutez-moi bien! Yous me trouyerez après inhabile, si yous youlez.
- Mon cher coufere, dit en rentrant le jeune notaire à maltre Mathias, malque votre habileté vous n'avez prêtu ai le cas où monsieur de Manerille décédergit sans enfants, ni celui où il mourrait ne laissant que des filles. Daus ces deux cas, le majorat douncerait lieu à des procés avez les Manerille, car alors

## li s'en pré-eutera, gardiz-vous d'en douter!

Je crois donc nécessaire de stipuler que dans le permier cas le pajorat sera soums à la donation générale des biens faite entre les époux, et que dans le second l'institution du majorat sera caduque. La convention concerne uniquement la future épouse.

- Cette clause me semble parfaitement juste, dit maître Mathias. Quant à sa raufication, monsieur le counte s'entendra sans doute avec la chancellerie, s'il est besoin.
- Le jeune notaire prit une plume et libella sur la marge de l'acte cette terrible clause, à laquelle Paul et Natalie ne firent aucunq attention. Madame Evangélista bassa les yeux pendant que maître Mathias la lut.
  - Signons, dit la mère.

Le volume de voix que réprima madante Evangélista trahissait

une violente émotion. Elle venait de se dire: — Non, ma fille un sera pas ruipée; mais lui! Ma fille aura le nom, le titre et la fortone. S'il arrive à Natalie de s'aperceror qu'elle n'ame pas son mars, si elle en aimant un jour irrésistiblement un autre, Paul serp bannie d'Fance! et mel lle sera lubre, leureusse et riche.

Si unire Mathias se commissait à l'analyse des intérêts, il cannissait per l'analyse des passons bunaines; il accepta ce matcourne me amende homozòle, su licu d'y sur une déclaration de guerre. Pendant que Solomet et son circe veillairent à ce que Natable signait et paraphit tous les actes, opération qui vauloit du teups, Mahias per l'aut la part dans l'embrance d'une crévée, et le lui douau le secret des signalations qu'il avait unventées pour le sainer d'une raine certaine.

- Yous avez une hypothèque de cent cinquante mille francs sur cet bôtel, lui dit-il en terminant, et demain elle sera prise. J'ai chez moi les inscriptions au grand-livre, immatriculées par mes soins au nom de votre femme. Tout est en règle. Mais le contrat contient quattance de la somme représentée par les diamants, demandez-les : les affaires sont les affaires. Le diamant gagne en ce moment, il peut perdre. L'achat des domaines d'Auzac et de Saint-Froult your permet de faire accent de tout , afin de ne nas toucher aux rentes de votre femme. Ainsi, monsieur le comte, point de fausse honte. Le premier paiement est exigible après les formalités, il est de deux cent mille francs, affectez-v les diamants. Vous aurez l'hypothèque sur l'hôtel Evangélista pour le second terme, et les revenus du majorat sous aideront à solder le reste. Si vous avez le courage de ne déneuser que cinquante mille francs pendant trois ans, your récunérerez les deux rent mille francs desquels your êtes maintenant débiteur. Si vous plantez de la vigne dans les parties montagneuses de Saint-Froult, vous pourrez en porter le revenu à vingt-six mille francs. Votre majorat, sans compter votre hôtel à Paris, vaudra donc quelque jour cinquante mille livres de rente, ce sera l'un des plus beaux que le connaisse. Viusi vous aurez fait un excellent mariage.

Paul serra très-affectineissement les mains de son vieux ani, Cegeste ne put échapper à madaine Evangélista qui vint présenter la plune à Paul. Pour elle, ses sompons destairent des réalités, elle crut alors que Paul et Mathas s'édoient entendos. Des vagues de sang phiese de rase et de haine lui arrivèrent au cour. Tout fut dif. Après avoir vérifié si tous les reurois étaient paraphés, si les trois contractants avalent hien mis leurs initiales et leurs paraphes au bas des rectos, maître Mathias regarda tour à tour Paul ets bolle-mère, et ne voyant pas son client deuvander les damants, il dit :—Je ne pense pas que la remise des diamants fasse une question, vous êtes maistenant une même famille.

- Il serait plus r'égulier que madanne les donnâts, monsieur de Manerville est chargé du reliquat du compte de tutelle, et l'on ne sait qui vit ni qui meurt, dit maître Solonet qui crut apercevoir dans cette circonstance un moyen d'animer la belle-mère contre le sendre.
- Ha, ma mère, dit Paul, ce serait nous faire injure à tous que d'agir ainsi. — Summum jus, summa injuria, monsieur, dit-il à Solonet.
- Et moi, dit madame Évangélista qui dans les dispositions haineuses où ello était vit une insulte dans la demande indirecte de âfathias, je déchire le contrat si vous ne les acceptez pas!
- Elle sortit en proie à l'une de ces rages sanguinaires qui font souhaiter le pouvoir de tout abîmer, et que l'impuissance porte jusqu'à la folte.
- Au nom du ciel, prenez-les, Paul, lui dit Natalie à l'oreille.
  Ma mère est fâchée, je saurai ce soir pourquoi, je vous le dirai, nous l'apaiserons.
- Heureuse de cette première malice, madame Évangélista garda les boocles d'oreilles et son collier. Elle fit apporter les bijour, évalués à cent cinquante mille francs par Élie Magus. Habitués à voir les diamants de famille dans les successions, natire Mathias et Solonet examinèrent les écrins et se récrièrent sur leur beaute.
- Yous ne perdrez rien sur la dot, mousieur le comte, dit Solonet en faisant rougir Paul.
- Oui, dit Mathias, ces bijoux peuvent bien payer le premier terme du prix des domaines acquis.
- Et les frais du contrat, dit Solonet.
- La baine, comme l'amour, se nourrit des plus petites choses, tont lui va. De même que la personne aimée ne fait rien de mal, de même la personne haine fait irien de hien. Aldame Évangelista traz de simagrées les façons qu'une pudeur asset compréhensible fit faire à Paul, qui voulait bisser les diamants et qui ne savait où mettre les écrins, il surait voului pouvoir, les jeter par la fenêtre.

Madame Évangéista, voyant son embarras, le pressait du regard et semblait lui dire : — Emportez-les d'ici.

 Chère Natalie, dit Paul à sa future femme, serrez vous-même ces hijoux, ils sont à vous, je vous les donne.

Natalie les mit dans le tiroir d'une console. En ce moment le fracts des voitures était si grand et le murmure des conversations que tenaient dans les salons voisins les personnes arrivées forcérent Natalie et sa mère à paraître. Les salons furent pleins en un moment, et la fête commenca.

 Profitez de la lune de miel pour vendre vos diamants, dit le vieux notaire à Paul en s'en allant.

En attendant le signal de la danse, chacun se parlait à l'oreille du mariage, et quelques personnes exprimaient des doutes sur l'avenir des deux prétendus.

- Est-ce bien fini? demanda l'un des personnages les plus importants de la ville à madame Évangélista.
- Nous avons eu tant de pièces à lire et à écouter que nous nous trouvous en retard; mais nous sommes assez excusables, répondit-elle.
  Ouant à moi , ie n'ai rien entendu, dit Natalie en prenant la
- main de Paul pour ouvrir le bal.

   Ces jeunes gens-là aiment tous deux la dépense, et ce ne
- sera pas la mère qui les retiendra, disait une douairière,

   Mais ils ont fondé, dit-ou, un majorat de cinquante mille litres de rente.
- Bah!
   Je vois que le bon monsieur Mathias a passé par là , dit un magistrat. Certes , s'il en est ainsi, le bonhomme aura voulu sauver
- magistrat. Certes, s'il en est ainsi, le bonhomme aura voulu sauver l'avenir de cette famille.

  — Natalie est trop belle pour ne pas être horriblement coquette. Une fois qu'elle aura deux ans de mariage, disait une jeune femme,
- je ne répondrais pas que Manerville ne fût pas un homme malheureux dans son intérieur.

  La Fleur des pois serait donc ramée? Int répondit maître
- La Fieur des pois scrait donc rancer ini repondit maure Solonet.

   Il ne lui fallait nas autre chose que cette grande nerche, dit
  - une jeune fille.

     Ne trouvez-vous pas un air mécontent à madame Évangélista?
    - Ne trouvez-vous pas un air mécontent à madame Evangélista?
       Mais, ma chère, quelqu'un vient de me dire qu'elle garde à

- peine vingt-canq mille livres de rente, et qu'est-ce que cela pour elle!

   La musère, ma chère.
- Oui, elle s'est dépouillée pour sa fille. Monsieur de Manerville

  ofé d'une exigence...
- Excessive! dit maître Solonet. Mais il sera pair de France. Les Maulincour, le vidame de Pamiers, le protégeront; il appartient att faubourg Saint-Germain.
- Oh! il y est reçu, voilà tout, dit une dame qui l'avait voulu pour gendre. Mademoiselle Évangélista, la fille d'un commerçant, ne lui ouvrira certes pas les portes du chapitre de Cologne.
  - Elle est petite-mèce du duc de Casa-Réal.
  - Par les femmes !

Two les propos furent heroth (quarés, Les joueurs se mirent air un, les peume filise et les jeunes gans danderent, les ouper se servit, et le bruit de la fête épaise vers le main, als maneant où les premaires lueurs du jour blanchirent les croisées. Après avoir dit adien à Paul, qui s'en alla le dernier, unadame Éranqélista noma chez sa fille, car sa chambre avoit été prise par l'architete pour àgrandir le hétaire de la fête, Quique Natalie et au mêre fussent accalitées de sommeil, quand elles furent seules, elles se dirent quelques paroles

- Voyous, ma mère chérie, qu'avez-vous?
- Mon ange, j'an su ce son jusqu'où ponvait aller la tendresse d'une mère. To ne connais ren aux affaires et tu ignores à quels soupçons ma problié vient d'être exposée. Lefin j'ai foulé mon orguell à mes pieds, il s'agissait de ton bonheur et de notre réputation.
  - Vous voulez parler de ces diamants? Il en a pleuré le pauvré garcon. Il n'en a pas voulu, je les ai.
  - Dors, chère enfant. Nous causerous d'affaires à notre réveil ; car, dit-elle en soupieant, nous avons des affaires, et maintenant il existe un tiers entre nous.
- Ah! chère mère, Paul ne sera jamais un obstacle à notré bonheur, dit Natalie en s'endormant.
- --- Pauvre fillette, elle ue sait pas que cet homme vient de la ruiner!

Madame Évangélista fut alors saisse par la première pensée de cette avarice à laquelle les gens âgés finissent par être en proie. Elle voulut reconstituer au profit de sa fille toute la fortune laissée par Érangélita. Elle y trouva son homeur engagé. Son anome pour Natalle la fine un moment assas habile collaborre qu'elle avait été jinqu'alors innocriant en fiit d'argent et gasgilleuse. Elle pensit à faire valori sex capitaix appère on aroit placé me partie dans les fonds qui à cette 'poque valaient environ quatre-vingts france. Une passion change souveut en un moment le căractier: l'inducerte devient diplomate, le polimen est mai é oune parace. La baine rendit avare la produge madanne l'angélista. La fortune postul servicie les profesides de regenere encore mai désenité et comits qu'elle allait matrir. Elle s'endormit en se dissatt: — A demani ? Par un phécomotem enrepluqé, hand out les effets sont familiers aux petssers , son opprit devait, pendant le sommell, terraille es sides, les échierie, le scoordonner, loi préparer un moyen de duniner la vie de Paul, et hi fournir un plan qu'elle mit ei teuvre le lendemanin même.

Si l'entainement de la fête a sit chassé les purées sourceuses puis, par moment, anient assalli Paul, quand iff lat coul avec himême et dans son lit, eller revinrent le tournemeter. — Il paralt, de die-1, que, ausa le hon Mahilis, l'étair mué par una belle-mère. Est-ce crojable? Quel intérêt l'aurait poussée à ne trouper? Ne devan-enous pas confondre uns furtures et virre ensemble? D'ailleurs à quoi hon perendre du sour?! Dans quelques journ Vatalie sera uns fenune, nos intérêrés sont hen défines, rièm ne pende sera uns fenune, nos intérêrés sont hen défines, rièm ne pende destinit. Vague la gabre? Véantonin je serai sint neue gardes. Si Mahiba arait raison, hé! blen, après tont, je ne suis pas oblegé d'éposser ina béde-mère.

Dans cette deuxilire basalile l'avenit de Paul avait complétement changé de foca sons qu'il le sill, bes deux elters avec lequels à la thiarist, le plus bable étant devent son enneun capital et médició de sépare se nicherés des siens. Incapable d'observer ha difference que le caractère créole metalt catre sa belle-mère et les autres framités, il pouvait encore moins en soupçonn v la profonde labileté. La créole est une autres la part qui lient à l'Europe par l'inteligence, aux Trophques par la violence fluégique de ses passions, et l'inde par l'applique lissociatence avec laquelle elle dat ou souffre également le bien et le mai; nature gracieuse d'allieurs, mais danieres comment en enfont est dangerets s'il n'est pas sur-cillé. Gomme l'enfant, cette ferme veut tont avoir immédiatement; comme ou enfant, elle metrat le feu à la maison pour coire un

gruf. Dans sa vie molle elle ne sonon à rien : elle songe à tout truand elle est passionnée. Elle a nuelque chose de la perfidie des nègres qui l'ont entourée dès le berceau , mais elle est anssi naïve qu'ils sont paifs. Comme eux et comme les enfants , elle sait toujours vouloir la même chose avec une croissante intensité de désir et neut souver son idée nour la faire éclore. Étrauge assemblane de analités et de défauts, que le génie expagnel avait corroboré chez madame Évangélista, et sur lequel la politesse française avait ieté la place de son vernis. Ce caractère endormi par le bonhour pendant seize ans , occupé depuis par les minuties du monde , et à mu la première de ses haines avait révélé sa force, se réveillait comme un incendie . il éclatait à un moment de la vie où la femme perd ses plus chères affections et veut un nouvel élément pour nourrir l'activité qui la dévore. Natalie restait encore pendant trois jours mus l'influence de sa mère! Madame Évangélista vaincue avait donc à elle une journée, la dernière de celles qu'une fille passe avec sa mère. Par un seul mot la créole pouvait influencer la vie de ces deux êtres destinés à marcher ensemble à travers les halliers et les grandes routes de la société parisienne, car Natalie avait en sa mère une croyance avengle. Quelle portée acquérait un conseil dans un esprit ainsi prévenu! Tout un avenir nauvait être déterminé par une phrase. Aucun code , aucune institution humaine ne neut prévenir le crime moral qui tue par un mot. La est le défaut des justices sociales. Là est la différence qui se trouve entre les mœurs du grand monde et les mœurs du peuple : l'un est franc, l'autre est hypocrite; à l'un le couteau, à l'autre le venin du langage ou des idées: à l'un la mort, à l'autre l'impunité.

Le lendemain, vers mid., madame, Évangelista se trouvait à demi couchée sur le bord du lit de Nitaile. Pendant l'heure du réveil, jouse deux lutaitent de calineries et de gresses en expenant les heureux, souvenirs de leur vie à deux, durant laquelle aucus discord n'asit troublé ni l'harmonie de leurs sentiments, ai la convenance de leurs sidées, ni la mutualité de leurs ploisirs.

— Pauvre chère petite, disait la mère en pieurant de véritables larmes, il m'est impossible de ne pas être émue en pensant qu'après avoir toujours fait tes volontés, demain soir tu seras à un homme auquel il faudra obéir?

Oh, chère mère, quant à lui obéir! dit Natalie en laissant échapper un geste de tête qui exprimait une gracieuse mutinerie.

Vous riez? reprit-elle. Mon père n'a-t-il pas toujours satisfait vos caprices? pourquoi? il vous aimait, Ne serais-je done pas aimée, moi?

- Oui, Paul a pour toi de l'amour; mais si une femme mariée n'ippend garde, rien ne se dissipe plus promptement que l'anonor conjugal. L'influence que dott avoir une femme sur son mari dépend de son début dans le mariage, il te faudra d'excellents conseils.
  - Mais vous serez avec nous...
- Peu-être , chiré enfant! Hier, pendant le lal. j'à licurcoup efféchi aux diagnes de notre réunion. Sim a présence te misait, si les petits acies par lesquels tu dois lentement établir ton autorité fenome étaine attribués à mon influence, ton métage ne deviendrait-il pas un enfre? Au premier froncement de sourcels que se permettrait ton mari. Aber comme je le suis, se quitterais-de au par à l'instant la maison Si je la tols quatter ou jors, mon avis est de u' y pas entrer. Je ne pardounerais pas à ton mari la désanion qu'il nettrait entre nous. Au contraire, quand la sersa la maltreme, forsque ion mari sera pour toic et que ton père était pour mei, ce maîteur a sera pais à crisidre. Quinque cette politique dois real-ter à un ceur jeune et tendre comme est le tien, ion bonique reige que tu sois chet su ouvervaise absolue.
- Pourquoi , ma mère , me disiez-vous alors que je dors lui obéir ?
- Chère fillette, pour qu'une femme commande, elle doit avair l'air de todjours faire cque reut no mari. Si un e le savair pas, tu pourrais par une révolte intempestive gâter ton avenir. Paul est un jeune homme talléte, § pourrais et laiser dominer par un ann, pout-être même pourrail-il tomber sous l'empire d'une femme, qui te fernisent abir l'ema influence. Préviens ces chaprium en te renchat maîtresse de loi. Ne vaui-il pas mieus qu'il son gouverné par toig que de l'être par un autre?
- Certes, dit Natalie. Moi je ne puis vonloir que son bonheur.
   Ilm'est bien permis, ma chère enfant, de penser exclusivement au tien, et de vouloir que, dans une affaire si grave, tu ne te trouves nas sans boussole au milieu des écueis que tu vas rencontrer.
- Mais, ma mère chérie, ne sommes-nous donc pas assez fortes toutes les deux pour rester ensemble près de lui, sans avoir à redouter ce froncement de sourcils que vous paraissez redouter? Paul t'aime manan
  - Oh! id: it me craint plus qu'il ne m'aime. Observe le bien COM, HUM, T. III.

aujourd'hui quand je loi dirai que je vous laisse aller à Paris sans moi, tu verras sur sa figure, quelle que sont la peine qu'il prendra pour la dissimuler, une joie intérieure.

- Pourquoi? demanda Natalie.
- --- Pourquoi? chère enfant! Je suis comme saunt Jean-Bouche-d'Or, je le lui dirai à lui-même, et devant toi.
- Mais si je me marie à la scule condition de ne te pas quitter? dit Natalie.
- Notre séparation en devenue nécessare, reprit medame Évaugélista, car pluseures considérations modifient mon avenur. Le sunrainée. Vous aurez la plus brillante existence à Parus, pe ne saurais y être consenablement sans manger le peu qui me reste; tandas qu'en vivant à Lustara ; Jaurai soin de sos intérêts et referai ma fortune à forre d'évonousies.
- Tui, maman, faire des écutomies? s'écra railleusement Natalie. Ne devieus donc pas dejà grand'inère. Comment, to me quatterais pour de semblables motifa? Chère mère, Paul peut te sembler un peut peu bête, mais it n'est pas le moins du moude intieressé...
- Ah! Prjondit madame Evangólista d'un son de voix gros d'observations et qui fit pajulier Natile, la discussion du contrar m'a rendue défiante et m'inspire quelques doutes. Mais sois sans, inquiétades, chère cainat, di-telle en prenant sa fille par le cale l'amenant à elle pour l'embrasser, je ne te hisostrai pas long-temps seule. Quand mon retour parani voos ne causers plus d'umbrange, quand Paul m'aura jugio, nous reprendrons notre bonne petile vie, nos causerier du soir...
  - Comment, ma mère, tu pourras vivre sans ta Ninie?
- Oui, cher ange, parce que je vivrai pour toi. Mon cœur de mère ne sera-t-il pas sans cesse satisfait par l'ulée que je contribue, comme je le doss, à votre double fortune?
- Mais, chère adorable mère, vars-je donc être seule avec Paul, là, tout de soute? Que doviendrai-je? comment cela se passera-t-il? que dois-je faire, une dois-je ne nas faire?
- Pauvre petite, crus-tu que je veulle ainsi fabandonner à la première bataille? Nons nous écrirons trois fois par senanne comme deux amoureux, et nous serons ainsi sans cesse au cœur l'une de l'autre. Il ne l'arrivera reu que je ne le sache, et je le garanteral de tout malheur, Pus si s'erait trop radreule que je ne viusse ness vous

voir, ce serait jeter de la déconsidération sur ton mari, je passerai toujours un mois ou deux chez vous à Paris.

- Seule, déjà seule et avec lui ! dit Natalie avec terreur en interrompant sa mère.
- Ne faut-il pas que tu sois sa femme?
   Je le veux bien , mais au moins dis-moi comment ie dois me
- conduire, toi qui faisais tout ce que tu voulais de mon père, tu t'y connais, je t'obéirai aveuglément.

Madame Évangélista bassa \u00e4ntalie au front, elle voulait et attendait cette prière.

- Enfant, mes conseils doivent s'adapter aux circonstances. Les bommes ne se ressemblent pas entre eux. Le fion et la grenouille sont moins desemblables que ne l'est un homme comparé à un autre, moralement parlant. Sais-je aujourd'hui ce qui t'advendra demain? Je ne puis maintenant le donner que des avis généraux sur l'essemblé et la codonie.
  - Chère mère, dis-moi donc bien vite tout ce que tu sais.
- D'abord , ma chère enfant , la cause de la perte des femmes mariées qui tiennent à conserver le cœur de leurs maris,.. Et, ditelle en faisant une parenthèse, conserver leur cœur ou les gouverper est une seule et même chose, ch! bien, la cause perneinale des désunions conjugales se trouve dans une cohésion constante qui n'existait pas autrefois, et qui s'est introduite dans ce pays-ci avec la manie de la famille. Depuis la révolution qui s'est faite en France. les mortes bourgeoises out envahi les mayons aristoczationes. Ce malheur est dit à l'un de leurs écrisains, à Rousseau, bérétique infâme qui n'a en que des pensées anti-sociales et qui, se ne sais comment, a justifié les choses les plus déraisonnables. Il a prétendu que toutes les femmes avaient les mêmes droits, les mêmes facultés; que, dans l'état de société, l'on devait obéir à la nature ; comme si la femme d'un grand d'Espagne, comme si toi et moi nous avions quelque chose de commun avec une femme du peuple? Et, depuis, les femmes comme il faut ont nourri leurs enfants, ont élevé leurs filles et sont restées à la masson. Ainsi la vie s'est compliquée de telle sorte que le bonheur est devenu presque impossible, car une convenance entre deux caractères semblable à celle qui nons a fait vivre comme deux amies est une excention. Le contact nernétuel n'est nos mous dangereux entre les enfants et les parents qu'il l'est entre les époux. Il est peu d'âmes chez lesquelles l'amour résiste à

l'omniprésence, ce miracle n'appartient qu'à Dieu. Mets donc entre Paul et toi les barrières du monde, va au bal, à l'Opéra; promènetoi le matin , dine en ville le soir , rends heauconn de visites , accorde neu de moments à Paul. Par ce système tu ne perdras rien de ton prix. Ouand pour aller jusqu'au bout de l'existence, deux êtres n'ont que le sentiment, ils en ont bientôt épaisé les ressources ; et bientôt l'indifférence, la satiété, le dégoût arrivent. Une fois le sentiment flétri, que devenir? Sache bien que l'affection éteinte ne se remplace que par l'indifférence ou par le mênris. Sois donc touiours ieune et touiours neuve nour lui. Ou'il t'ennuie, cela pent arriver, mais toi ne l'ennuie iamais. Savoir s'ennuver à propos est une des conditions de toute espèce de pouvoir Vous ne pourrez diversifier le bonheur ni par les soins de fortune, ni par les occupations du ménage; si donc tu ne faisais partager à ton mari tes occupations mondames, si tu ne l'amusais pas, vous arriveriez à la plus berrible atenie. Là commence le sutsen de l'amour. Mais on aime topiours qui nons amuse on qui nous read heureux. Donner le bonheur ou le recevoir, sont deux systèmes de conduite fiminine séparés par un abîme,

Chère mère, je vous écoute, mais je ne comprends pas.
 Si tu aimes Paul au point de faire tout ce qu'il voudra, s'il

te donne vraiment le bonheur, tout sera dit, tu ne seras pas la maîtresse, et les meilleurs préceptes du monde ne serviront à rien, — t eci est plus clair, mais l'apprends la règle sans pouvoir l'ap-

pliquer, dit Natalie en riant. J'ai la théorie, la pratique viendra.

— Ma pauvre Ninie, reprit la mère qui laissa tomber une larme

sincère en pensuri au martige de se filir et qui la pressa sur son cour. Il l'arrivera de sobase qui le douirevoit de la mémoire. Enfin, ryperi-elle après une pause pendant laquelle à mêre et la filir estévent unies dans un embrassement plein de syngathie, sch-el-bien, na Matalle, nous sons toutes une destinée en tant que femme ca nome les hommes ont leur vocation. Ainsi, une femme est népor dre une femme à la mode, une charmante maîtresse de maison, comme un hommes et né général ou poete. Ta vocation est de paire. Ton éducation it à d'ailleurs formée pour le monde. Aujourd'hui les femmes doivent être flevées pour le salon comme autrelois celle l'étaien pour le graécle. To ire faite ni pour être mère de famille, ni pour derenir un intendant. Si to as des enfants, l'esperie qu'ils n'arriverour pas de maitiers à te gâter. In talle le lendemain de ton mariage; rien u'est plus bourgeois que d'être grosse on mois aprêt la cérominie, et d'abord c'as preuve qu'un mari ne nous sime pas bren. Si donc tu as des enfants, deur ou trois aux après ton mariage, el li bien, les gouvernantes el les précepteurs les eléveront. Tois, sois la grande dame qui représente le lune et le plaiser de la mason; mass sois uns apprienté visible seulement dans les choses qui fattent l'anoue-propee des hommes, et cache la supérionté que to pourroir a oujeter dans les grandes.

— Mais vous m'effrayer, chère maman, s'écria Aatalie. Comment me souvendrai-je de ces préceptes? Comment vais je faire, moi si étourdie, si enfant, pour tout calculer, pour réfléchir avant d'agir?

— Mais, ma chère petite, je ne te dis aujourd'hui que ce que tu apprendrais plus tard, mais en achetant ton expérience par des fautes cruelles, par des erreurs de conduite qui te causeraient des regrets et embarrasseraient ta vie.

- Mais par quoi commencer? dit naïvement Natalie.

- L'instinct te guidera, reprit la mère. En ce moment, Paul te désire beaucoup plus qu'il ne t'aime : car l'amour enfanté par les désirs est une espérance, et celui qui succède à leur satisfaction est la réalité. Là, ma chère, sera ton pouvoir, là est toute la guestion. Quelle femme n'est pas aimée la veille ? sois-le le lendemann . tu le seras toujours. Paul est un homme faible, qui se faconne facilement à l'habitude; s'il te cède une première fois, il cédera toujours. Une femme ardemment désirée peut tout demander : ne fais pas la folie que j'ai vu faire à beaucoup de femmes qui, ne connaissant pas l'importance des premières beures où nous régnons. les emploient à des niaiseries, à des sottises sans portée. Sers-toi de l'empire que te donnera la première passion de ton mari pour l'habituer à t'obéir. Mais pour le faire céder, choisis la chose la plus déraisonnable, afin de bien mesurer l'étendue de la puissance par l'étendue de la concession. Quel mérite aurais-tu en lui faisant vouloir une chose raisonnable? Serait-ce à toi on'il obéirait? I fant touiours attaquer le taureau par les cornes, dit un proverbe castillan: une fois qu'il a vu l'inutilité de ses défenses et de sa force, il est dompté. Si ton mari fait une sottise pour toi, tu le gouverneras.

- Mon Dieu! pourquos tout cela!

- Parce que, mon enfant, le mariage dure toute la vie et qu'un

mari n'est pas un homme comme un autre. Aussi, ne fais jamais la folie de te livrer en quoi que ce soit. Garde une constante réserve dans tes discours et dans les actions: lu neux même aller sans danger jusqu'à la frouleur, car on peut la modifier à son gré. tandis qu'il n'y a rien au delà des expressions extrêmes de l'amour. Un mari, ma chère, est le seul homme avec lequel une femme ne peut rien se permettre. Rien n'est d'ailleurs plus facile que de garder sa dignité. Ces mots : « Votre femme ne doit mas , votre femme pe peut pas faire ou dire telle et telle chose! » sont le grand talisman. Toute la vie d'une femme est dans : - Je ne veux pas ! - Je ne peux mas! Je ne peux pas est l'irrésistible argument de la faiblesse qui se couche, qui pleure et séduit. Je ne veux pas, est le dernier argument. La force féminine se montre alors tout entière : aussi doit-on ne l'employer que dans les occasions graves. Le succès est tout entier dans les manuères dont une femme se sert de ces deux mots. les commente et les varie. Mais il est un moven de domination meilleur que ceux-ci qui semblent comporter des débats. Mos. ma chère, j'ai régné par la Foi. Se ton mari croit en toi, tu peux tout. Pour lui inspirer cette religion, il faut lui persuader que tu le comprends. Et ne pense pas que ou soit chose facile : une femme peut toujours prouver à un homme qu'il est aimé, mais al est plus difficile de lui faire avouer qu'il est compris. Je does te dire tout à tor, mon enfant, car pour toi la vie avec ses complications, la vie où deux volontés doivent s'accorder, va commencer demain! Songes-tu bien à cette difficulté? Le meilleur moven d'accorder vos deux volontés est de l'arranger à ce on'il n'y en ait ou'une seule au logis. Beaucoup de gens prétendent qu'une femme se crée des malheurs en changeant ainsi de rôle : mais, que chère, une femme est aussi maltresse de commander aux événements au lieu de les subir, et ce seul avantage compense tous les inconvénients possibles.

Mathe baisa les mains de sa mère en ) hissant des larmes de reconaziames. Comme les foumes chez lecquelles la passion physique n'echandir point la passion physique n'echandir point la passion norale, elle comprit tout à comp la portée de cette haute pointique de femme; mais semblable aux cantans gâtés qui ne se tiennent pas pour histus par les rausons les plus solides, et qui reprodument obstamément leur déer, elle restain à la charge avec un de cos arguments personnels que suggère la lo-gime d'exis des nafants.

— Chère mere, dit-elle, il y a quelques jours, vous parliez tant des préparations nécessaires à la fortune de Paul que vous seule peuviez diriger, pourquoi changez-vous d'avis en nous abandonnaut ainsi à nous-mêmes?

— Je ne comansasia ul Vétondue de mes obligations, nile cluffred de mes dettes, répondut la mére qui ne voloiti pas dires sous accet. D'alleurs, dans un an ou deux d'ici, je te répondrai là-dessos. Peu la venir, habilhos-noues l'Sois chatte et gruttile comme to l'asédé, to unir d'ann la nairée où nous actos discute ce faital contrat, a rai l'aignt apportfui de sauver on débris de notre maison, et de de te danner une chone à l'aquelle je suis superstituessement aitachés.

— Quoi?

-- Le Discreto.

Paul vint vers quatre heures. Quoqu'il s'efforçat en abordant sa belle-mère de donner un air gracieux à son visage, madame Évangénsta vit sur son front les nuages que les conseits de la nuit et les réflexions du réveil y avaient amassés.

— Stabilis a paré! se dit-elle ou se primientant à ell-emême de définiré l'ouvagé du sieux notaire. — Cher enfant, ju did-elle, rous atez laissé vos diamants dans la cousole, et je vons avour que je ue voudraas plins voir des choses qui ont failli élever des muges entre nous. D'ailleurs, coume l'a fut observer Mathias, il faut les vendre pour subvenir au premier payenent des terres que vous avez acousies.

— Ils ne sont plus à moi, dit-il, je les at donnés à Natalie, afin qu'en les voyant sur elle vous ne vous souveniez plus de la peine qu'us vous ont causée.

Madame Évangélista prit la main de Paul et la serra cordialement en réormant une larme d'attendrissement.

— Econtes, mes bous enfants, divelle en regardant batalie et Paul 3 ill me a simis, je vas so impropace tune afficie. Je usis faccio de vendre mon collere de peries et mes bouches d'oreilles. Ous p'aul, je ae veur pas metire un sou de ma fortune en rentes viagères, je a 'oublie pas ce que je vons dos. Etil bien, j'avone un falibiesse, vendre le Discreto me semble un diesastre. Vendre un diamant qui porte le surmun de Philippe II, et dont fint ornée sa royale main, une pierre historique que pendant dix ans le due d'Alba a garassée aur le pommero de son éjee, non, e ce seva

246 1. LIMA, SCINES DE LA VIE PRIVEE.

pps. Lill Magny a extimir me housel d'oreilles et mon collier à cent et quelques mille francs, échangeons-les omtre les joyaux que je vous lure pour accomplir mes negagements envers ma filie; vous y gagnerez, mis qu'est-re que cela me fait! Je ne suus pas interessés. Ainsi, Panl, avec vos économies vous vous amuserez à composer pour Natalie un didédens ou des épis, dismant à diamant. Au lieu d'avoir ces paures de fantaisie, ce de rimboirons qui ne sont à la mode que parun les petites gens, votre fennas suus en magnifique d'adminants avec leequées die aura de véritables joussances. Vendre pour vendre, no vant-il pas miera se défaire de ces antispuilles, et garder dans la mille ces helle piererries.

- Mais, ma mère, et vous? dit Paul.

— Noi, répondit madame Évangélista, je n'ai plus besoin de riun. Oui, je vais être votre fermière à Lanstrac. Ne serait-ce pas une folie que d'aller à Parix au moment où je dois liquider ici le reste de ma fortune? Je deviens avare nour mes neits-enfants.

— Chère mère, dit Paul tout ému, dois-je accepter cet échange

— Won Dies! In 'eles-vous pas mes plus chers intérêts! croyes qu'in i'y au pas pour moi di nobmeu à me dire au coin de mos feu; 'statile arrive ce soir brillante au lad cher la duchesse de Berr; ! en se voyant mon diamant au cou, mes boucles d'orcilles, elle a ces petites jouissances d'amour-propre qui couribuent tant au bombeur d'une femme et la rendeut gaie, acessaire B men airrise plas une femme que le froisennent de ses vanilés; jo a'ai jamais va unile part une femme mai mine être ainraîhe et de bonne menere. Allons, socy tause, Paul I nous jouissous benorous plans lancere. Allons, socy tause Paul I nous jouissous benorous plans

en l'objet aimé qu'en nous-même.

— Mon Dieu! que voulait donc dire Mathias? pensait Paul, Allons, maman, dit-il à demi-voix, l'accente.

--- Moj., je suis confuse, dit Natalie.

Solonet vint en ce moment pour annoncer une bonne pouvelle à sa cliente; il avait trouvé, parmi les spéculateurs de sa connaissance, deux entrepreneurs afficioles par l'hôtel, où l'étendue des iardins permettait de faire des constructions.

Ils offrent deux cent cinquante mille francs, dit-il; mais si tous y consentez je pourrais les amener à trois cent mille. Yous acce deux arpents de jardin.

-- Mon mari a payé le tout deux cent mille francs, ainsi je

consens, dit-elle; mais vous me réserverez le mobilier, les glaces...

— Ah! dit en riant Solonet, vous entendez les affaires.

- AB! dit en riant Soionet, vous entendez les :
- Hélas ! il faut bien , dit-elle en souprrant.
- -- J'ai su que beaucoup de personnes viendront à votre messe de minuit, dit Solonet en s'apercevant qu'il était de trop et se retirant.

Madame Évangéliata le reconduisti jusqu'à la porte du dernier salou, et lui dut à l'oreille : — J'ai mantenant pour deux cent chiquate mille france de raleurs; si J'ai deux cent mille franca à moi sur le prix de la maison, je pois réunir quatre cent cinquante mille franca de capitaux. Je veur ce nitre le medileur parti possible, et compte sur vous pour cela. Je resterai probablement à Laustrae.

Le jenne notaire baisa la main de sa cliente avec un geste de recomaissance; car l'accent de la veuve fit croire à Solonet que cette alliance, conseillée par les intérêts, allast s'étendre un peu plus loin.

- Yous pouvez compter sur moi, dit-il, je vous trouverai des placements sur marchandises où vous ne risquerez rien et où vous aurez des gains considérables...
- --- A demain, dit-elle, car vous êtes notre témoin avec monsieur le marquis de Gyas.
- Pourquoi, chère mère, dit Paul, refusez-vous de venir à Paris? Natalie me boude, comme si j'étais la cause de votre résolution.
- J'ai hieu penté à céa, mes enfants, je vous génerais. Vous corvières dibigés de une mettre en teur dans tout ce que vous ferier, et les jeunes gens ont des idées à eux que je pourrais invocations en la contracer sur la contracer aux les cautes à Paris. Le ne vere pas contineure sur la contrace de Manerville la douce domination que j'express une Natalie, il faut rous la histor tout entiller. Voyez-tous, il esties entre nous deux, Paul, des habutudes qu'il faut briser. Mon influence doit cédér à la vôtez. a l'evant que vous ne l'imaginez, et cryotz que je peradis cil vos intérêts plos que vous ne l'imaginez. Les jeunes maris sons, tités ou tard, pour des fillections qu'une fille porte à sa mère. Ils ont raison peut-être, Quand vous serez bien mis, quand l'amor uaux fondu vous ne craindeze plus en me royant chez une de production de l'action de l'action de l'action de l'action de mode.

les hommes et les choses, j'ai vu hou des meisuges hovoillés pur l'amour aveugle de mires que se renduant insupportables à leurs moits de mires que se renduant insupportables à leurs filles untant qu'à leurs goudes. L'affectou des vieilles gens est convent amunitieure et traessière. Pour être ne surans-je pat hien na l'éclipee. J'ai la faiblesse de me croire encore belle, il y a dons latteures qui vectet me prouver que je mais simable, j'arrans des banheurs je sous al donné ma fortune, est bou, je vous lière cap-core mes dernières vanités de fenune. Votre père Mathius est de vieur, il ne pourqué pas veller sur van propriérés; nous lière cap-core mes dernières vanités de fenune. Votre père Mathius est de vieur, il ne pourqué pas veller sur van propriérés, que je me forai avoire intendant, je me créerai des occupations que, tot ou tard, je vieurfrai et definient avoir les ventles gossi puss, quant i fie fautar, je vieurfrai votes seconder à Paris dans vos projet d'ambition. Allons, Paul, sous france, met résoluton vous serze deut, ent résoluton vous serze deut et deut de la constitue de

Paul ne voulut januais en convenir, maus al étant très-heureux, d'avoir sa liberté. Les soupçons que le vieux notaire lun avait inspirés sur le caractère de sa belle-mère furent en un mouent dissipés par cette conversation, que madame Évangélista reprit et con tions sur ce tou.

— Ma mère avait raison, se dit Natalie qui observa la physionomie de Paul. (I est fort content de me savoir séparée d'elle, pourquoi?

Ce pourquoi n'était-il pas la première interrogation de la défiance, et ne donnait-il pas une autorité considérable aux enseignements maternels?

Il est cortans caractères qui, sur la loi d'une seule preun crieriest à l'amilié. Chet les geus aisois fais, le vent du Nord chasse aussi tite les nuages que le vent d'Ousst les amène; ils s'arrêtent aux éféts sains remouter aux causes. Paul était une de ces natures escentifiément condustes, sans passais sentiments, mais aussi sans périshioss. Si faiblesse procédait boucourp plus de sa houté, de sa crusance au bone, que d'une échitific d'aime.

Natale futil songeune el trute, car elle ne avant pas se passer de su mère Paul, avec este suple de fatisiré que donne Passour, asrant de la mélancolse de sa foture femme, en se disant que les plaisess son marrage el l'outrainement de Paris la dissiperienta. Il de dame l'Anagolise vayet avre un sensible plateir la confiance de Paul, car la première condition de la vuegeance cui la dissipualtion. Lue laigue suuvie en un possibante, la crédie part déjà lapt chon. Lue laigue suuvie en un possibante, la crédie part déjà lapt dona grands pas. Se fillo se trouvat dejà riche d'une belle parare qui catrat dence cent millé france 3 Paul et que Paul et ongabetrat sans doute. Paus elle laissait ces deux enfants à eux-memes, asim autre caussil que leur armour illogique. Elle préparat laims as vengenne 3 l'isus de sa fille qui, tôt ou tard, serat as complex. Nable amerati-elle Paul 1 à dat une question encore nichéese dout la soluton pouvant modifier sus projets, car elle ainauit trup succiencent au fille pour ne par respecter son houbeux. L'avenur de Paul dépandait donc encore de loi-même. S'il se faisait aimer, il était sous?

Enfin, le lendemain soir à minuit, apres une soirée passée en famille avec les quatre témons auxquels madaine Évangélista donna le long repas qui suit le mariage légal, les époux et les apps vinrent entendre une messe aux flambraux, à laquelle assistèrent une centaine de personnes curieuses. Un mariage célébré nuitannment annorte tomours à l'âme de sinistres présages, la lumière est un avanhole de vie et de plaisir dont les prophéties les manquent. Demandez à l'ame la plus intrépide pourmoi elle est glacée? nourquoi le froid noir des voûtes l'énerve? pourquoi le bruit des pas effrate? pourquoi l'on remarque le cri des chats-huants et la classeur des chonettes? Ouosou'il n'existe aucune raison de trembler, chacun tremble, et les ténèbres, smage de mort, attristent, Natalie, sénarée de sa mère, pleurait. La jeune fille était en proje à tous les doutes qui saisissent le cœur à l'entrée d'une vie nouvelle, où, malgré les plus fortes assurances de bouheur, il existe mille piéges dans lesquels tombe la femme. Elle ent froid, il lui fallut un manteau. L'attitude de madame Évangélista, celle des énoux, excita quelques remarques parmi la foule élégante qui environnait Pantel.

- Solonet vient de me dire que les maries partent demain matse, souls, pour Paris.
  - Madame Évangélista devait aller vivre avec eqx.
  - Le comte Paul s'en est déjà débarrassé.
- Quelle faute? dit la marquise de Gyas. Fermer sa parte à la mère de sa femme, n'est-ce pas l'ouvrir à un amant? Il ne sait donc pas tout ce qu'est une mere?
  - il a été très dur pour martans Évangelista, la pruvre femule veadu son hôtel et va vivre à Laustrac.
    - Vatalie od bien truste.

- 950 1. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE. - Aimericz-vous, pour un lendemain de noces, de vous trouver
- sur une grande route? - C'est bich gènant.
- Je sus ben aise d'être venue ici, dit une dame, pour me convaincre de la nécessité d'entourer le mariage de ses poupres, de ses fêtes d'usage; car je trouve cecı bien nu, bien triste. Et sı vous voulez que je vous dise toute ma pensée, ajouta-t-elle eu se penchant à l'oreille de sou voisin, ce mariage me semble indécent,

Madame Évangélista prit Natalie dans sa voiture, et la conduisit alle-même chez le comte Paul - Songe, ma chère enfant, à mes dernières recommandations.

- Hé bien , ma mère , tout est dit...
- et tu seras heureuse. Sois toujours sa femme et non sa maîtresse, Quand Natalie fut couchée, la mère joua la petite comédie de se ieter dans les bras de son gendre en pleurant. Ce fut la seule chose provinciale que madame Évangélista se permit, mais elle avait ses raisons. A travers ses larmes et ses paroles en apparence folles ou désemérées, elle obtant de Paul de ces concessions que font tous

les maris. Le lendemain, elle mit les mariés en voiture, et les accompagna jusqu'an delà du bec où l'on passe la Gironde. Par un mot Natalie avait appris à madame Évangélista que si Paul avait gagué la partie au ieu du contrat, sa revanche à elle commencait. Natalie avait obtenu déjà de son mari la plus parfaite obéissance.

## COXCLUSION.

Cinq ans après, au mois de novembre, dans l'après-midi, le comte Paul de Manerville, enveloppé dans un manteau, la tête inclinée, entra mystérieusement chez monsleur Mathias à Bordeaux. Trop vieux pour continuer les affaires, le bonhomme avait vendu son étude et achevait paisiblement sa vie dans une de ses maisons. où il s'était retiré. Une affaire progente l'avait contraint de s'absenter quand arriva son bôte; mais sa vicille gouvernante, prévenue de l'arrivée de Paul, le conduisit à la chambre de madame Mathias. morte depuis un an. Fatigué par un rapide voyage, Paul dormit jusqu'au soir. A son retour, le vicillard vint voir son ancien client, et se contenta de le regarder endormi, comme une mère regarde son enfant. Josette, la gouvernante, accompagnait son maître, et demeura debout devant le lit, les poings sur les hanches.

- Il y a aujourd'hui un an, Josette, quand je recevais ici le dernier soupir de ma chère femme, je ne savais pas que j'y reviendrais pour y voir monsieur le comte quasi mort.
  - Pauvre monsieur! il geint en dormant, dit Josette.
- L'ancien notaire ne répondit que par un : Se à papier I mocresi juvon qui annoqui tutojus ca lui à désapérace de l'homme d'affaires rencontrant d'infranchissables difficultés. Endin, se dit-il, je lui ai sauve là nos propriété de fanatres, che d'autze, de Saint-Froutt et de son hôtel l'Atthias comptas urs ses diagis, et s'évera. Conq ansi l'voici cinq ans, dans ce mois-ci-motaige et des l'actions et mois-ci-motaige de distinct, la respectable madane de Mauliocour, denandati pour lui la main de ce petit crosodite habillé en femme qui définitérement l'a rainé, comme je le pensais.
- Après avor long-temps contemplé le jeune honnue, le hon vieux postetura, apopué sur sa came, s'alla promuera pa petent dans son petit jardin. A neuf heures le souper était servi, car Mathias son petit jardin. A neuf heures le souper était servi, car Mathias souper. Le vicillard un fut pas médocrement donné de voir à Paul un front caline, une figure sercite quotique sensiblement altèrée. Si 2 irrente-treis ans le comite de Manerville parsissait en avoir quarante, ce changement de physionement était du seulement à des seconses morales ; physiquement il re portait brien. Il alla prendre tes mains du honhomme pour le forcer à reste ansis, tels buil serva fort affectusesement en lui disant : Bon cher maître Mathias! Voss avez eu vododieurs, you S
- Les miennes étaient dans la nature, monsieur le comte; mais les vôtres…
  - Nous parlerons de moi tout à l'heure en soupant.
- Si je n'avais pas un lis dans la magistraure et une fille maricé, du le boubomme, croyez, monseur le conte, que vous auriet trouvé chez le vieur Mathas aure chose que l'hospitalité. Comment venez-vous à Bordoux au moment où sur tous les murs les passants issent les alliches de la saise immobilére des fermes du Grassol, du Guadet, du clos de Belle-Rose et de votre bûtel II in "est impossible de dire le chagrin que J'éprouve en voyant cegrands placards, moi qui, pendant quarante ans, ai soigné ces im-

digne monsieur Chesneau, mon prédécesseur, les ai achetés pour madame votre mère, et uni, de ma main de trosième clerc, ai si bien écrit l'acte de vente sur parchemin en belle ronde ! moi qui ai les titres de propriété dans l'étude de mon successeur, moi qui ai fait les liquidations! Moi qui vous ai vu grand comme ca l dit le notaire en mettant la main à deux pieds de terre. Il faut avoir été notaire pendant quarante et un ans et demi pour connaître l'espèce de douleur que me cause la vue de mon nom unnrimé tout vif à la face d'Israël dans les verbaux de la saisie et dans l'établissement de la propriété. Ouand je passe dans la rue et que je vois des gens occupés à lire ces horribles affiches jaunes, je suis honteux comme s'il s'agissait de ma propre ruine et de mon honneur. Il y a des imbéciles qui vons énellent cela tout haut exprès nour attirer les curieux, et ils se mettent tous à faire les plus sots commentaires. N'est-on pas maître de son bien? Votre père avait mangé deux fortunes avant de refaire celle qu'il vous a laissée , vous ne seriez point un Manerville si vons ne l'imitiez pes. D'adleurs les saisies immohilières ont donné lieu à tout un tître dans le Code, elles ont été prévues , yous êtes dans un cas admis por la loc. Si je n'étais pas un vieillard à cheveux blancs et qui n'attend qu'un coup de coude pour tomber dans sa fosse, le rosserais ceux qui s'arrêtent devant ces abominations : A la requête de dame Natalie Evangélista . épouse de Paul-François-Joseph, comte de Manerville, séparée quant aux biens par jugement du tribunal de première instance du département de la Seine, etc.

- Qui , dit Paul , et maintenant sépurée de corps...
- Ah! fit le vieillard
- Oh! contre le gré de Natalie, dit vivement le comte, il m'a fallu la tromper, elle sonere mon départ.
  - Yous partez?
- Mon passage est pavé, je m'embarque sur la Belle-Amélie et vais à Calcutta
- Dans deux jours! dit le vieillard, Ainsi nous ne nous verrons plus, monsieur le comte.
- Your n'avez que soixante-treize ans, mon cher Mathias, et vous avez la goutte, un vrai brevet de vicillesse. Quand le serai de retour, je vous retrouveracsur vos pieds. Votre bonne tête et votre cœur seront encore sains , vous m'aiderez à reconstruire l'édifice

ébranlé. Je veux gagoer une belle fortune en sept aux. A mon retour je n'aurai que quarante ans. Tout est encore possible à cel age.

- Yous 1 dit Mathias en lassant échapper un geste de surprise.

  Vous, monoiseur le contre, eller faire le connuncer, a ponea-rount 1

   Je ne suis plus monsieur le comte, c'her Mathias. Mon passage est arreit sous le noun de tamille, un des rouns de lasplême de un mêre. Pris j'a les c'omanissanes qu'un ne permetten de faire for-tune autrement. Le commerce sera una dernière chance. Enfin je para save une somme sear considérable pour qu'il me soit permis de teuter la foctune sur une grande échelle.

  Où est cette somme?
  - Un est cette somme :

     Un ami doit me l'envoyer.
- Un ami doit me l'envoy
- Le vicillard Jaissa tomber sa fourchette eu entendant le met d'amai, son par railleren in suprise; son air exprima la douleur qu'il épreuvait en voyant Paul sous l'influence d'une illusion trompeuvait un plancher polique d'ann un gouffre là où le comte apercevait un plancher solide.
- J'ai pendant cinquante ans environ exercé le notariat, je n'an jamais vu les gens rumés avoir des amis qui leur prétassent de l'argent!
- Yous ne connaissez pas de Marsay! A l'heure où je vous parle, je suis sûr qu'il a vendu des rentes, s'il le faut, et demain vous recevrez une lettre de change de cinquaute mille écus.
- Je le sonhaite. Cet ami ne pouvait-il donc pas arranger vos affaires? Vous auriez Vecu tranquillement à Lanstrac avec les revenus de madame la contesse pendant six ou sept ans.
- Une délégation aurait-elle payé quinze cent mille francs de dettes dans lesquelles ma femme entrait pour cinq cent cinquante mille francs?
- Comment, en quatre aux, avez-vous fait quatorze cent cinquante mille francs de dettes?
- Rien de plus clair, Mathias. Nai-je pas hásos les desamants a ma formart în-je pas dépente lês cent cinquante mille frances qui nous revenavent sur le prix de l'histel Évanquilists dans l'arranguent de ma maison à Paris 7 Na-t-il pas fallu payer ut les frais de mos acquasitions et ceos auxquels à donné lieu mon contrat de ma-riage ? Enfin s'à-t-il pas fallu veudre les quarante mille luvers de crate de Nailei pour payer d'Auste et Saint-Fronti ? Vous avans

rendu à quatre-ringt-sept, je une sus donc endetté de près de deux cent mille france dès le premier mois de mon marine. Il nous est resté sciante-sept mille litres de rente. Nous en avons constamment déponsé deux cent mille en sus. Joignez à ces neuf cont mille francs quelques intérêts usuraires, tous trouverez facilement un millon.

- Bouffre ! fit le vieux notaire. Après ?
- Hé! bien, j'ai d'abord voulu complèter à una femme la parure qui se trouvait commencée avec le collier de peries agrafé par le Diacrete, un diamant de fauntie, et par les boucles d'orciles de sa mère. J'ai payé cent mille francs une couronne d'épis. Nous voici à come cent mille francs. Je me trouve devoir la fortune de ma femme, oui s'ébèe aut trois cent cinnament six millé francs de sa dot.
- Mais, dit Mathias, si madame la connesse avait engagé ses diamants et vous vos revenus, vous auriez à mon compte trois cent mille francs avec lesquels vous pourriez apaiser vos créanciers...
- Quand un homme est tombé, Mathias, quand ses propriétés sont grevées d'hypothèques, quand sa femme prime les créanciers par ses reprises, quand enfin cet homme est sons le coup de cort mille francs de lettres de change qui s'arquitteront, je l'espère, par le haut prix anquel mouteront mes biens, rien n'est possible. Et les frais d'exproration donc?
  - Effrovable! dit le notaire.
- Les saisses ont été converties heureusement en ventes volon-
- taires, alin de couper le feu.

   Vendre Belle-Rose, s'écria Mathias, quand la récolte de 1825
- est dans les caves !
  - Je n'y puis rien.

     Belle-Bose vant six cent mille france.
  - Natalie le rachètera , ie le lui ai conseillé.
- Seize mille francs année commune, et des éventualités telles que 1825 1 je pousserai moi-même Belle-Rose à sept cent mille francs, et chacune des fermes à cent vingt mille francs.
  - Tant mieux , je serai quitte, si mon hôtel de Bordeaux peut se vendre deux cent mille francs.
- Solonet le paiera bien quelque chose de plus, il en a envie. Il se retire avec cent et quelques mille livres de rente gaguées à jouer sur les trois-six. Il a vendu son étude trois cent mille francs et il épouse une multiresse riche. Dieu sait à quoi elle a gagné son gra-

gent, mais riche, comme on dit, à millions. Un notaire jouer sur les tross-six? un notaire épouser une mulitresse? Quel siècle! Il faisait valoir, dit-on, les fonds de votre belle-mère.

- Elle a bien embelh Lanstrac et bien soigné les terres, elle m'a bien payé son loyer.
  - Je ne l'aurais jamais crue capable de se conduire ainsi.
- Elle est si honne et si dévouée, elle payait toujours les dettes de Natalie pendant les trois mois qu'elle venait passer à Paris.
- Elle le pouvait bien, elle vit sur Lanstrac, dit Mathias. Elle! dereuir économe? quel miracle. Elle vient d'acheter entre Lanstrac et Grassol le dougaine de Grairouge, en sorte que se léle continue l'avenue de Lanstrac jusqu'à la grande route, vous pourriez faire une liteue et demie sur vos terres. Elle a payé cent mille franca comptant Grairouge. qui vant mille écus de rente en sac.
- Elle est toujours belle, dit Paul. La vic de la campagne la conserve bien, je n'irai pas lui dire adieu, elle se saignerant pour moi.
- Vous iriez vainement, elle est à Paris. Elle y arrivait peut-être au moment où vous en partiez.

— Elle a sams done apprès la vente de mes propriétés, et vient de Amon scours. I pai par la pre hillaire de la vit. et suis aimé, certes, autant qu'un homme peut l'être en ce has-monde, aimé jar deux fennes qui louteaire cassenhie de dévoncement; clie étaient elux plantes l'une de l'autre, la fille reprochait à la mêre de m'aimer trup, la mère reprochait à la fille est edispotions. Cette affection m'a perda. Comment ne pas satisfaire aux moindres caprices d'une de l'autre, la miser le moyen de fee défenéer l'alla assas comment accepter ces sacrifices? Oui, certes, nous pouvious liquidéer mas fortune et veue l'autre, rais à j'aime miser aller aux ma fortune et veue l'une l'autre, rais à j'aime miser aller aux la faites et en zapporter une fortune que d'arracher Natalic à la vie qu'elle alme. Aussi est-ec moi qui lui ai prepose la adparation de hires. Les freumes sout des anges qu'ill ne faut janais môter aux intérêtts de la veue.

- Le vieux Mathias écoutait Paul d'un air de doute et d'étonnement.
- Yous n'avez pas d'enfants ? lui dit-il,
   Heureusement , répondit Paul.
- Je comprends autrement le mariage, répondit naïvement le vieux notaire. Une femme doit, selon mei, partager le sort bon ou mauvais de son mari. J'ai entendu dire que les jeunes mariés qui

COM. HIN. T. III.

s'ainziert comme des amonts n'avaient pau d'enfants. Le plabir est dia due le veul buit in marige ? Nei-ce pas plutit le bonberre et la famille? Mais vous avier à peine vingt-tuir aux, et madame la tomitées en avait vingt; vous évier excussité de ne songer qu'à l'amour. Cepedant, la maitre de voire courait et voire môn, vous aller me trouver blen notaire tout vous oblignail à commandere par faire un bon gron garcin. Onit, monsière le conte, e, si vous avier u des dibles, il a'urair pas falls s'arrêtre que vous n'ayer en l'enfant mile qui considiait le majort. Mémoireside l'avaignt s'artête de pas forte, avait-elle à craindre quelque chose de la maternité? Yous me direc que cere cie un vielle methode de nos molères; tanis, dans les familles nobles, monsière le couste, une femme légition doit le les contains et les bien éfeers: cusame le diaix la duchesse di Soils, la Remme de grand Soily, un femme he plasir, mais l'honomer et le vout de la mission.

— Yous ne connaissez pas les femmes, intou bon Mathhas, dit Paul. Pour être heures, il faut les aimer comme elles reulent être aimées. N'y a-t-li pas quelque chose de bruncal la siste priver une femme de ses avantages, à lui gâter su beauté sans qu'elle en sit ioui ?

— Si vous avicz eu des enfants, la mère aurait empéché les dissipations de la femme, elle scrait restée au logis...

— Si vous aviez risison, mon cher, dit Paul en fronçant le sourcil , je serals encore plus malheureux. N'aggràves pis mes doubteurs par une morale après la chete, leissez-moi partir sans arrièrenessée.

Le lendemain Mathias reçut one lettre de change de cent cinquante mille francs payable à vue, envoyée par Henri de Marsay.

— Yous voyer, dit Paul, il ne m'exti pas un met, il connectoe par colliger. Heuri est in anture la ploso parfattement imparfaitre, la tipus illégalement belle que je connaisse. Si vous surize avec quelles supérforité ces housne encore joune plane sur les sentiments, sur les intérèts, et quel grand politique il est, vous vous étantiories comme moi de lui savoir taut de court.

Statias essay a de comistere la détermination de Paul , mais elle était irrévocable, et justifiée par taut de reasons stablem que le vieux notaire ne tenta plus de retenir son citent. Il est terre que le départ des navires en charge so fasso avec exactinnés; mais par une circustaince fatale à Paul , le vent fits propier, et de Belle-Amelée dut mettre à la toile le Irademaio. Au moment of part un tariere. L'embarcadre en commitré de parriere. Parail les presonnes qui se trunvaient la quolque-mes connaissaient personnes qui se trunvaient la quolque-mes connaissaient personnes qui se trunvaient le rendai saus cidière en ce di cidire en ce differe en confaissaient qu'il l'avisi été joils par sa fortuse, il y ent donc un moment qu'il l'avisi été joils par sa fortuse, il y ent donc un moment qu'il l'avisi été joils par sa fortuse, il y ent donc un moment qu'il l'avisi été joils par sa fortuse, il y ent donc un moment de l'avisité de l'a

- Qui reconnaltrait dans cet homme que vous voyez là, près du vieux Maibias, ce dandy que l'on avait nommé la Fésur des pois, et qui falsait, il y a cinq ans à Bordeaux, la ploie et le beau temps?
- Quoi ! se gros petit homme en redingote d'alpaga , qui à l'air d'un cocher, serait le comte Paul de Manerville ?
  - Oni, ma chère, cetui qui a épousé mademoiselle fivangéliste. Le voici ruiné, sans sou ni maille, allant aux Indes pour y chercher la pie au néd.
    - Mais comment s'est-il ruiné? il était si riche!
    - Paris, les femmes, la Bourse, le jeu, le luxe...
- Puis, dit un suire, Manerville est un pauvre eire, sains esprit, mont comme du papier mâché, se laissant manger la laine sur le don, liteapable de quoi que ce soit. Il était né ruiné.

Paul serra la maia du vicillar de se réfugia sur le neure. Mathias trate sur le quai, repertant non ancion cient qui vispaya sor le basingage en défiant la fouls par un coup d'est plein de nalgrai, An mousent où les nateleos levient l'ancre, Paul aperçut Mathias qui lui fisiant des signatus à l'alde de son monchoir. La vieille gentrematus était arrivée en toute laire près de son maître, qu'un réscientent de haute importance semblait gieir. Paul priès le capitaine d'attendre senore un moment et d'erovyer un canot, afin de savairen que his viouble le trient notaire qu'il si fissait deregiquement gique du débarquer. Trop impotent pour pouvoir aller à bord, altatibles restt desta tittres à l'on des matotos qu'un ancestre le sausoi.

--- Mon ober ami, ce paquet, dit l'ancien notaire au meselot en lei montraut une des lattres qu'il lui donnait, tu vois ben, ae te trompe pas a bequet vient d'être apporté par u centrire qui a fait la route de Paris en trente-cusq heures. Dis bien cette circossumos à stonniers le conte, n'oublie pas l'elle pourrait le faire changer, de résolution.

- Et il faudrait le débarquer ! demanda le matelot,
- Oui, mon ami, répondit imprudemment le notaire.

Le matéot est géofralement en tout pays un être à part, qui presque toujours professe le plus profond mépris pour les gets de terre. Quant aux bourgeois, d'eire comprend rien, il ne se les explapse pas, il s'en moque. il les vole s'il le peut, sans croire manper aux les de hepolité. Cello i par hasser étant na Ba-Breton qui vit une seule chose dans les recommandations du bouhomme Mathies.

— C'est ça, se dit-il en ramant. Le débarquer! faire perdre un passager au capitaine! Si l'on écontait ces marsonins-là, il faudrait passer sa vie à les embarquer et à les débarquer. A-t-il peur que son fils n'attrace des rhumes!

Le matelat remit donc à Paul les lettres sans lui rieu dire. En recomaissant l'écriture de sa feume et celle de de Maray, Paul présuma tout ce que ces deux personnes pouvaient lui dire, et ne voulut pas se laisser influencer par les offres que leur inspirait le déans sa poche.

— Voilà pourquoi ils nous dérangent ! des bêtises, dat le matelot en bas-breton au capitaine. Si c'était important, comme le dissit ce vieux lampion, monsieur le comte jetterait-il son paquet dans ses écoutilles ?

Absorbé par les pensées tristes qui szisissent les hommes les plus forts en semblable circonstance . Paul s'abandonnait à la mélancolie en saluant de la main son vieil ami , en disant adieu à la France, en regardant les édifices de Bordeaux qui fuvaient avec rapidité. Il s'assit sur un paquet de cordages. La nuit le surprit là perdu dans ses réveries. Avec les demi-ténèbres du conchant vinrent les doutes ; il plongent dans l'avenir un œil inquiet ; en le sondant, il n'y trouvait que périls et incertitudes, il se demandait s'il ne manquerait pas de courage. Il avait des craintes vagues en sachant Natalie luyrée à elle-même : il se repentait de sa résolution . il regrettait Paris et sa vie passée. Le mal de mer le prit. Chacun connaît les effets de cette maladie : la plus horrible de ses souffrances sans danger est une dissolution complète de la volonté. Un trouble înexuliqué relâche dans les centres les liens de la vitalité . l'âme ne fait plus ses fonctions , et tout devient indifférent au malade : une mère oublie son enfant, l'amant ne neuse plus à sa maltresse, l'homme le plus fort git contine une masse inarte. Paul fut porté dans sa collème, où il demenu pendant tris jours, étanda , tour à tour vunnassat et grops de grog par les matelets, ne songeant à rien et dormant; puis il eut une espèce de convalucence et revint à son état ordinaire. Le matie ob, ex trouvant mieres, il alla se promeers sur le tilise, pour y respirer les brises marines d'un nocreux dimat, il sonti se selteres en metante les missi dans use poches; il les saisit aussitit pour les lire, et commença par celle de Matalle. Pour que la lettre de la contesse de Manerville puisse être blem comprise, il est nécessire de rapporter celle que Paul avait écrite à su ferme et que voici.

## Lettre de Paul de Manerville à sa femme.

Ma hien-aimée, quand tu liras cette lettre je serai loin de toi : peut-être serai-ie délà sur le vaisseau qui in'emmène aux Indes , où le vais refaire ma fortune abattue. Je ne me sus pas senti la force de t'annoncer mon départ. Je t'ai trompée: mais ne le fallait-il pas? Tu te serais inutilement gênée, tu m'aurais voulu sacrifier ta fortune. Chère Natabe, n'aie pas un remords, je n'ai pas un regret. Quand je rapporterais des millions, l'imiterais ton père, je les mettrais à tes pieds, comme il mettait les siens aux pieds de ta mère. en te disant : - Tout est à toi. Je t'aime follement. Natalie : le te le dis sans avoir à craindre que cet aveu te serve à étendre un nouvoir qui n'est redouté que par les gens faibles, le tien fut sans bornes le jour où je t'ai connue. Mon amour est le seul complice de mon désastre. Ma ruine progressive m'a fait éprouver les délirants plaiairs du joueur. A mesure que mon argent diminuait, mon bonheur grandissait. Chaque fragment de ma fortune converti pour toi en une petite jouissance me causait des ravissements célestes. Je t'aurais voulu plus de caprices que tu n'en avais. Je savais que j'allais vers un abline , mais j'y allais le front couronné par la joie. C'est des sentiments que ne connaissent pas les gens volgaires. J'ai agi comme ces amants qui s'enferment dans une petite maison au bord d'un lacpour un an ou deux et qui se promettent de se tuer après s'être plongés dans un océan de plaisirs, mourant aussi dans toute la gloire de leurs illusions et de leur amour. J'ai toujours trouvé ces gens-là produzieusement raisonnables. Tu ne savais rien ni de mes plaisirs ni de mes sacrifices. Ne trouve-t-on pas de grandes voluntés à cacher à la personne aimée le prix de ce qu'elle souhaite? Je puis l'aveger ces secrets. Je serai loin de toi quand tu tiendras ce papier chargé d'amour. Si je perds les trésors de la reconnaissance, je n'épocure pas cette contraction au cœur qui me prendrait en te parlant de ces choses. Puis . ma bien-aimée . n'y a-t-il nas quelque savant calcul à te révêler ainsi le nassé ? n'est-ce pas étendre notre amour dans l'avenir? Auriens nons donc besoin de fortifiants? ne nous aimens. nous denc pas d'un amour pur, auquel les preuves sont indifférentes, qui méconnaît le temps, les distances, et vit de lui-même? Ah! Natalie, je viens de quitter la table où j'éstra pels du feu, je viens de te voir endormie, confiante, nosée comme une enfant nalve, la main tendue vers mou. J'ai laissé une larme sur l'oreiller confident de nes mies. Je para sans crainte sur la foi de cette attitude, je pars afin de conquérir le repos en conquérant une fortune assez considérable pour que pulle inquiétude ne tromble nos vo-Inntés, nour que ta nuisses satisfaire les goûts. Ni toi ni mei, nons ne saurions pous passer des jouissances de la vie que nous menous. Je suis homme, i'ai du courage : à moi seul la tâche d'amasser la fortune qui nous est nécessaire. Peut-être m'auraia-tu suivi! Je te cacheral le nom du vaissean, le lieu de mon dénart et le iour. I a ami te dira tout quand il no sera plus temps. Natalie, mon affection est sans hornes, le t'aime comme une mère aune son enfant. comme un amant aime sa muttresse, avec le nins grand désintéressegrent. A moi les travaux, à toi les planies; à moi les souffrances. à toi la vie heureuse. Amuse-toi, conserve toutes tes habitudes de luxe. va aux Itahems, à l'Opéra, dans le monde, au bal, je t'absous de tout. Chère ange, lorsque tu reviendras à ce nid où nous avons savouré les fruits éclos durant nos cinq années d'amour, pense à ton ams, pense à moi pendant un moment, endors-toi dans mon cosar. Voilà tout ce que je te demande, Moi , chère éternelle pennée , lorsmie , perdu sous des cieux brûlants , travaillant nour nous deux , le rencontreral des obstacles à valuere, ou que , fatigué , le me reposerai dans les espérances du retouv, moi , je songerai à toi. qui es ma belle vie. Qui, je tâcherai d'être en toi, je me dirai que in n'es na neines na soucis, que tu es heureuse. De même que nors avons l'existence du jour et de la nuit, la veille et le sommeil. ainsi l'aurai mon existence fleurie à Paris, mon existence de travail aux indes; un rêve pénible, une réalité délicieuse; se vivrai si bien dans la réalité une unes jours seront des rêves. J'aurai une souvenjre, je reprendrai chant par chant ce beau poème de cinq ans, ie me rappellerai les jours où tu te plaisais à briller, où par une toilette aussi bien que nar un déshabillé tu te faisais nouvelle à mes veux. Je reprendrat sur mes lèvres le goût de nos festins. Oui, chère ange, je para comme un homme voué à une entreprise dont la réussite lui donnera sa belle maîtresse. Le passé sera pour moi comme ces rêves du désir qui précèdent la possession, et que souvent la possession détrompe, mais que tu as toujours agrandis. Je reviendra, pour trouver une femme nouvelle, l'absence ne te donnera-t-elle pas des charmes nouveaux ? O mon bei amour . ma Natalie, que je sois une religion pour toi. Sois bien l'enfant que ie voes endormie! Si tu trahissais une contiance avengle , Natalie , to n'aurais pas à craindre ma colère, tu dois en être sûre; je mourrais silencieusement. Mais la femme ne trompe pas l'homme qui la laisse libre, car la femme n'est jamais làche. Elle se joue d'un tyran : maus une trahison facile et qui donnerait la mort, elle y renonce Non, ie n'y pense pas, Grâce pour ce cri sa naturel à un homme. Chère ange, tu verras de Marsay, il sera le locataire de notre bôtel et te le laissera. Ce bail simulé était nécessaire pour éviter des pertes inutiles. Les créanciers , ignorant que leur paiement est une question de temps , auraient pu saisir le mobilier et l'usufruit de notre hôtel. Sois bonne pour de Marsay : i'ai la plus entière confiance dans sa capacité, dans sa lovauté. Prends-le pour défenseur et pour conseil, fais-en ton menin. Quelles que soient ses occupations. il sera toujours à toi. Je le charge de veiller à ma liquidation. S'il avançait quelque somme de laquelle il cut besoin plus tard, je compte sur tor nour la lui remettre. Songe que le ne te laisse nas à de Marsay, mais à toi-même : en te l'indiquant, je pe te l'impose pas. Hélas! il m'est uppossible de te parler d'affaires, ie n'ai plus qu'une heure à rester là près de tor. Je compte tes aspirations , je tâche de retrouver tes pensées dans los rares accidents de ton sommeil , ton soufile ranimo les beures fleuries de notre amour. A chautte hattement de ton cour, le mien te verse ses trésors , j'effeuille sur toi toutes les roses de mon âme comme les enfants les sèment devant l'autel au jour de la fête de Dieu. Je te recommande aux souvenirs dont to t'accable, je voudrus t'infuser mon sang pour que tu fusses bien à moi , pour que ta pensée fût ma pensée, pour que ton egeur fût mon cœur, pour être tout en toi. Tu as laissé échapper un peut murmure comme une douce cénonse. Sois teniours calenc

et belle comme tu es calme et belle en ce moment. Ah! le voudrais posséder ce fabuleux pouvoir dont parlent les contes de fées, je voudrais te laisser endormie ainsi pendant mon absence et te réveiller à mon retour par un baiser. Combien ne faut-il pas d'énergie et combien ne faut-il pas t'aimer pour te quitter en te voyant ainsi! Tu es une Espagnole religieuse, in respecteras un serment fait pendant le sommeil, et où l'on ne doutait pas de ta narole inexprimée. Adieu, chère, voici ta pauvre Fleur des pois emportée par un vent d'orage : mais elle te reviendra pour topiours sur les ailes de la fortune. Non, chère Ninie, je ne te dis pas adjeu. ie ne te quitterai jamais. Ne seras-tu pas l'âme de mes actions ? L'espoir de t'apporter un bonheur indestructible n'animera-t-il pas mon entreprise, ne dirigera-t-il point tous mes pas? Ne seras-tunas tourours là? Non, ce ne sera pas le soleil de l'Inde, mais le feu de ton regard qui m'éclairera. Sois aussi heureuse qu'une femme peut l'être sans son amant. J'aurais bien vould ne pas prendre pour dernier baiser un baiser où tu n'étais que passive : mais, mon ange adoré, mà Ninie, je n'ai pas voulu t'éveiller. A ton réveil, tu trouveras une larme sur ton front, fais-en un talisman! Songe, songe à qui mourra neut-être pour toi, loin de toi; songe moins au mari qu'à l'amant dévoué qui te confie à Dieu.

## Réponse de la comtesse de Manerville à son mari.

cher hier-simé, dans quelle afficition me plonge a lettre l'Avaite l'errid de premère sans me consuler une résolution qui nous frappe égaleument Es-tu libre 1 ne m'apparelen-tu past ne suis-jepa à moidic crètle ne pouvari-je donc te suirer. I en m'appareude, que je ne te suis pas indispensable. Que s'ai-je fait, Paul, pour noupèrer de mes droist 7 que vent-u que je devienne seule dann Paris? Pauvre ange, tu prends sur toi tous mes torts. Ne suis-je pas pour quedque chose dans cette roine? mes chificus n'ont-le pas bein pesé dans la balance? tu n'as âtin maufire la vich-nercuse, insouciante, que nous avous mende pendant quatre nas. Te avoirbanni pour sit ans, 1½ a-tel pas de qui mourir ? Est-on fortune en six ans? Revienders-tu? J'étais bien inspirée, quand je me refusia seve une obstitution insinterir e cette s'éparation de hieus que ma mière et toi vous avez voulue à toute force. Que rous dissiszaben? L'étai-le pas pietes ure oi de la dévensidération? N'étaitce pas runter ton crédit? Il a fallu que tu te sois fâché nour que l'aie cèdé. Mon cher Paul, jamais tu n'as été si grand à mes veux que tu l'es en ce moment. Ne désespérer de rien, aller chercher une fortune?... il faut ton caractère et la force pour se conduire ainsi. Je suis à tes pieds. Un homme qui avone sa faiblesse avec ta bonne foi, qui refait sa fortune par la même cause qui la lui a fait dissiner. par amour, par une irrésistible passion, oh! Paul, cet benune est sublime. Ya sans crainte, marche à travers les obstacles, sans douter de la Natalie, car ce serait donter de toi-même. Pauvre cher, tu veux vivre en moi? Et moi, ne serai-ie nas toujours en toi? Je ne serai pas ici, mais partout où tu seras, toi. Si ta lettre m'a causé de vives douleurs, elle m'a comblée de joie : tu m'as fait en un moment connaître les deux extrêmes, car, en voyant combieu tu m'aimes, l'al été fière d'apprendre que mon amour était bien senti. Parfois. ie crovais t'aimer plus que tu pe m'aimais, maintenant je me reconnais vaincue , tu peux joindre cette supériorité délicieuse à toutes celles que tu as : mais n'ai-le pas plus de raisons de t'aimer, moi l Ta lettre, cette précieuse lettre où ton âme se révèle et qui m'a si bien dit que rien n'était perdu entre nous, restera sur mon cœur nendant ton absence, car toute ton ame eft là, cette lettre est ma glorre! J'irai demeurer à Lanstrac avec ma mère, i'v serai comme morte au monde, i'économiserai nos revenus pour paver tes dettes intégralement. De ce matin , Paul , je suis une autre femme , je dis adieu sans retour au monde, je ne veux pas d'un plaisir que tu ne partagerais pas. D'ailleurs, Paul, je dois quitter Paris et aller dans la solitude. Cher enfant, apprends que tu as une double raison de faire fortune. Si ton courage avait besoin d'aiguillon, ce serait un antre copur que to trouverais maintenant en toi-même. Mon hon ami, ne devines-tu pas? nous aurons un enfant. Vos plus chers désirs sont comblés, monsieur. Je ne voulais pas te causer de ces fausses igies qui tuent, nous avons eu déjà trop de chagrin à ce sujet, ie ne voulais pas être forcée de démentir la bonne nouvelle. Aujourd'hui le suis certaine de ce que je t'annonce, heureuse ainsi de jeter une joie à travers tes douleurs. Ce matin, ne me doutant de rien, te croyant sorti dans Paris, j'étais allée à l'Assomption y respercier Dieu. Pouvais-ie prévoir un malheur? tout me souriait pendant cette matinée. En sortant de l'église, l'ai rencontré ma mère : elle avait appris ta détresse, et arrivait en poste avec ses économies, avec trente mille francs, espérant pouvoir arranger les

affaires Onel cour. Paul! L'étais invense, le revenais nour t'annoncer ces deux bonnes nouvelles en déjounant sons la tente denotre serre où ie l'avais préparé les gourmandises que la aimes. Augustine me remet ta lettre. Une lettre de tot, guand nous avions dorno ensemble, n'était-ce pas tout un drame? Il m'a pris un frisson mortel, et puis i'ai lu!... J'ai lu en pleurant, et ma mère fondait on Jarmes aussy! No fant-il has ben aimer um bomme mont pleurer, car les pleurs enlaidissent une femme. L'étais à domimorte. Tant d'amour et tant de courage l'iant de honbeur et tant de masères! les plus riches fortunes du cœur et la ruine momentauée des autérêts! ne pas pouvoir presser le bien-aimé dans le moment où l'admiration de sa grandeur vous étreint, quelle femme oût résisté à cette tempête de septiments? Te savoir loin de moi quand ta main sur mon cour m'aurait fait tant de hien : tu n'étais nas la pour me donner ce regard que j'aime tant, pour te réjouir avec moi de la réalisation de tes espérances; et je n'étais pas près de toi nour adoucir les peines par ces caresses qui te rendent la Natalie sa chère, et qui te font tout oublier. J'ai youlu partir, voler à tes pieds : mais ma mère m'a fait observer que le départ de la Belle-Amélie devait avoir lieu le lendemain; que la poste seule pouvant aller assez vite . et one, dans l'état où j'étais, ce serait une insigne folse que de risquer tout un avenir dans un cahot. Opoique délà mère . i'ai demandé des chevaux, ma mère ma tromnée en une lassant croire qu'on les amènerait. Et alle a sagement agi, les premiers malaises de la grossesse ont commencé. Je n'ai pu soutenir tant d'émotions violentes, et je me suis trouvée mal. Je t'écris au lit, les médecias ent exigé du repos pendant les premiers mois. Jusqu'alors j'étais une femme frivole, maintenant je vais être une mère de famille. La Providence est bien bonne pour moi, car un enfant à pourrir, à soumer, à élever peut soul amoindrir les douleurs que me causera ton absence. J'anrai en lui un autre toi que je fêterai. J'avouerat hautement mon autour que nous avons si soigneusement caché. Je dirai la vérité. Ma mère a déjà trouvé l'occasion de démentir quelques calomnies qui courent sur ton compte. Les deux Yaudenesse, Charles et Félix t'ont hien poblement défendu : maix ton ami de Marsay prend tout en raillerie : il se monne do tes accusateurs, au lieu de leur répondre ; je n'aime pas cette manière de repousser légèrement des attaques sérieuses. Ne le trounces-tu pas sur lui? Néanmoins je t'obéirai, j'en ferai mon ami. Sois

bien tranquille, mon adoré, relativement aux choses qui touchent à ton honneur. N'est-il pas le mien? Mes diamants seront engagés. Nous alions, ma mère et moi, employer toutes nos ressources pour acquitter intégralement les dettes, et tâcher de rachetes too clos de Belle-Rose. Ma mère, qui s'entend aux affaires comme un vrai procureur, t'a bien blâmé de ne pas t'être ouvert à elle. Elle n'aurait pas acheté, crovant te faire nlaisir, le domaine de Grainrouge, qui se trouvalt enclavé dans tes terres, et t'aurait pu prêter cent trente mille franca. Elle est au désespoir du parti que tu as pris. Elle craint pour toi le séjour des Indes, Elle te supplie d'être sobre, de ne pas te laisser séduire par les femmes... Je me suis mise à rire. Je suis sûre de toi comme de moi-même. Tu me reviendras riche et fidèle. Moi seule au monde connais ta délicatesse de femme et tes sentiments secrets qui fant de toi comme une délicieuse fleur humaine digne du ciel. Les Bordelais avaient bien raison de te donner ton joli surnom. Out donc senguera ma fleur délicate? J'ai le cœur percé par d'horribles ziées. Hoi sa femme, sa Natalie, être ici, nuand déià peut-être il souffre! Et moi, si bien unie à toi, ne nas partager les prines, les traversos. tes pérsis i A qui te confieras-tu? Comment as-tu pu te passer de l'oreille à qui tu disais tout? Chère sensitive emportée par un orage, pourquoi t'es-tu déplantée du seul terrain où tu pourrais développer tes parfums? Il me semble que je suis seule depuis deux siècles. i'ai froid aussi dans Paris. J'ai déià bien pleuré. Être la cause de ta ruine i quel texte aux pensées d'une femme amante i tu m'as traitée en enfant à qui l'on donne tout ce qu'il demande, en courtisane pour laquelle un étourdi mange sa fortune. Ah! ta prétendue délicatesse a été une insulte. Cross-tu que je ne pouvais me passer de tollette, de hala, d'Opéra, de succès? Suis-je une femme légère? Crois-tu que is ne puisac conceveir des pensies graves, servir à la fortune aussi bien que le servais à tes plaisirs ? Si tu n'étais pas loss de moi, souffrant et malheureux, vous seriez hien groudé, uzonsieur, de tant d'amnertinence. Ravalor votre femme à ce point! Mon Dieu l pourquei donc alique-je dans le monde? pour flatter ta vanité : je me param pour toi, tu le sais bien. Si l'avais des torts, le serais bien cruellement punto: ton absonce est une bien dure expiation de notre vie untime. Cette joie était trop complète : elle dovait se paver par quelque grande douleur, et la voici venue ! Après ces bonheurs si soigneusement voilés aux regards curieux du monde, annès cos fêtes continuelles entremèlées des folies secrètes de notre amour, il n'y a plus rien de possible que la solitude. La solitude, cher aon. nourrit les grandes passions, et j'y aspire. Que ferai-je dans le monde? à qui reporter mes triomphes? Ah! vivre à Lanstrac, cette terre arrangée par ton père, dans un château que tu as renouvelé si luxueusement, y vivre avec ton enfant en t'attendant, en t'envoyant tous les soirs, tous les matins, la prière de la mère et de l'enfant, de la femme et de l'ange, ne sera-ce nas un demi-bonheur? Vois-tu ces petites maius jointes dans les miennes? Te souviendras-tu, comme je vais m'en souvenir tous les soirs. de ces félicités que tu m'as rappelées dans ta chère lettre ? Oh ! oui . nous nous aimons autant l'un que l'autre. Cette bonne certitude est un talisman contre le malheur. Je ne doute pas plus de toi que tu ne doutes de moi. Quelles consolations puis-je te mettre ici . moi désolée, moi brisée, moi qui vois ces six années comme un désert à traverser? Allons, le ne suis pas la plus malheurense : ce désert ne sera-t-il pas animé par notre petit ; oui , je veux te donner nn fils, il le faut, n'est-ce pas? Allons, adieu, cher bien-aimé, nos vœux et notre amour te suivront partout. Les larmes qui aont sur ce papier, te diront-elles bien les choses que le ne puis exprimer? Reprends les baisers que te met, là au bas, dans ce carré,

TA NATALIE.



Cottle lettre engagen Paul dans une réverie autant causée par l'irresse où le plonqueint ces témoignage d'unour, que par se plaisirs évapués à dessoin; et il les reprenait un à un, afin de s'expliquer la grousses de sa femme. Plus un houmen est heurens, plus il trembie. Chez les fanes exclusivement tendres, et la tondresse comporte un peu de faiblesse, la jalousie et l'inquiétode sont en raison directe du bonbeure et de son étendos. Les fams fortes me sont ni jalouses au la carinters: la jalousie est un doute, la craitate est une petitesse. La cryuauce sams homes est le principal stribué du grand houme : s'il est trompé, la force aussi bien que la faiblesse peuvent rendre l'homme également dupe, son migher in laist est de bache, il

tranche tost. Cette grandeur est une exception. A qui n'arrive-cit pon d'étre shandamé de l'espiré qui soutient notre felle nachine et d'éconter la puissance incomme qui nie tout? Paul, accroché par quelques faits irrécusables, cropait et douteil tost à la fois. Perdu dans ses pensées, en prise à une terrible merritoite invalontaire, mais combattne par les agues d'un annour pur et par sa croyance en Matile, il retule dues fois cette lettre diffuse, mas pouvoir en rien onadure ai pour ai contre sa femme. L'amour est aussi grand par le havardage que par la concision.

Pour bien compendre la astuation dans laquelle allait entrer Paul. I faut se le représenter Boistan sur ProCein comme il fiottait sur l'Emmens étendue de son paué, revoçant su le entière aimi qui un ciel sans magars, et finiants par revenir après les tontralitors du sonte, à la foi pore, entière, sans métange du fiétée, de chrétien, de l'amoreure que rassurait la vois du coure, Et d'abond il set également nécessiée de rapporter joi la lettre à laquelle répondait Bennt de Marsur.

Lettre du comte Paul de Manerville à M. le marquis Henri de Marsay.

Henri, je vais te dire un des plus grands mots qu'un homme puisse dire à son ami : le suis ruiné. Quand tu me liras, le serai prêt à partir de Bordeaux pour Calcutta, sur le navire la Belle-Amélie. Tu trouveras chez ton notaire un acte qui n'attend que ta signature pour être complet et dans lequel je te loue pour six ans mon hôtel par un bail simulé, tu remettras une contre-lettre à ma femme. Je suis forcé de prendre cette précaution pour que Natalie nuisse rester chez elle sans avoir à craindre d'en être chassée. Je te transporte également les revenus de mon majorat pendant quatre années, le tout contre une somme de cent cinquante mille france que je te prie d'envoyer en une lettre de change sur une maison de Bordeaux, à l'ordre de Mathias. Ma femme te donnera sa parantie en surérogation de mes revenus. Si l'usufruit de mos majorat te navait plus promptement que le ne le suppose, nous compterons à mon retour. La somme que je te demande est indispensable pour aller tenter la fortune ; et, si je t'ai hien conpu, je dois la recevoir sans phrase à Bordeaux, la veille de mon départ. Je me suis conduit comme tu te serais conduit à ma place. J'ai tenu

bon insun'an dermer moment sans laisser soupconner ma ruine. Puis quand le bruit de la saisie-immobilière de mes biens dissonibles est venu à Paris, l'avais fait de l'arment avec cent mille francs de lettres de change oour essayer du ieu. Quelque coup du hasard pouvait me rétablir. J'ai perdu. Comment me suis-ie ruiné? volontairement, mon cher Henri. Dès le premier iour, j'ai va que la ne nouvais tenir au train que le prenais, le savais le résultat, i'ai voulu fermer les veux , car il m'était innossible de dire à ma femme : - Ouittons Paris, allous vivre à Lanstrac. Je me sois ruiné pour elle comme on se ruine nour une maîtresse, mais avec certitude. Entre nous, je ne suis ni un niais, ni un homme faible. Un nhis ne se leftse pas dominer, les venx ouverts, pur une passion; puis un homme qui va reconstruire la fortune aux Indea, un lieu de m brûler la cervelle, cet homme a du conrage. Je reviendrai riche on ne reviendrai pas. Sculement, cher ami, comme je ne veux de fortune due pour elle, que je ne voux être la dupe de rien, que je seraf six ans absent, je te confie ma femme. Tu as assex de honnes fertunes pour respecter Natalie et m'accorder toute la probité du sentiment enti nous lie. Je he suis pas de mesleur gardien mue tol. Je laisse ma femme sans enfant, un amant serait bien dangereux pour elle. Sache-le, mon hon Marsay, i'aime éperdument Natalie, bassement, bank vergogne, Jo lui pardonnerais, le crois, une utfidélité. non parce que le suis certain de pouvoir une venger, dusté-le en mourie I mais parce que je me tuerais nour la laisset beureuse , si ie ne pouvais faire son bonbeur moi-même. Que pois-ie craindes? Notalie a pour moi cette amitié véritable indépendante de l'amour. mais mui conserve l'amour. Elle a été trantée par moi comme un enfant gêté. J'émonyais tant de bonheur dans mes sacrifices. l'am amenalt si naturellement l'autre qu'elle serait un moustre si elle me trompait, L'appour vant l'amour... Hélas I veux-tu tout savoir, mon cher Renri? le viens de lui écrire une lettre où le lui fame ration que je para l'espoir au cœur, le front serein, que je n'ai ni donte, ni islousie, ni crainte, une lettre comme en écrivent les fils une sculent cacher à leurs mères qu'ils vont à la mort. Mon Dieu, de Marsay, l'avais l'enfer en moi , je suis l'homme le plus malheurum du monde ! A toi les cris, à toi les princements de dents lie t'avons les oleurs de l'amant désemérét l'almerais mieux renter aix ann balaveur sous ses fenêtres que de revenir milliounaire après six aus d'absence, si cela était possible. J'ai d'horribles angoisses, je mar-

cherai de douleur en douleur jusqu'à ce que tu m'ajes écrit un mot par lequel tu accepteras un mandat que toi seul au monde pens remplir et accomplir. O mon cher de Marsay, cette femme est indispensable à ma vie, elle est mon air et mon soleil. Prends-la sons ton égide, garde-la moi fidèle, mund même ce serait contre son gré. Oui, je sersis encore heureux d'un demi-banheur. Sois son chaperon , je n'auraj nulle défiance de toi. Prouve-lui qu'en me trahissant, elle serait vulgaire; qu'elle ressemblerait à toutes les femmes, et qu'il y aurait de l'esprit à me rester fidèle. Elle doit avoir escore asset de fortune pour continuer sa vie molle et sans. soucis : mais si elle manquait de quelque chose, si elle asait des caprices, fais-toi son hanquier, ne crains rien, le reviendrai riche. Après lout, mes terreurs sont sans doute vaines. Natalie est un ange de vertu. Dunnd Félix de Vandenesse, épris de belle passion nour elle, s'est permis quelques assiduités, je n'ai eu qu'à faire apercevoir le danger à Natalie, elle un'a tout aussitôt remercié si affectucusement que j'en étais ême aux larmes. Elle m'a dit qu'il ne convensit has a sa remetation ou'un homme mittat brosmement sa maison, mais qu'elle sannait le contrédier ; elle l'a en effet recu très-froidement et tout s'est terminé pour le mieux. Nous n'avons pas en d'autre sujet de discussion en quatre ans, si toutefois on peut appeler discussion, le causerie de deux amis. Allers, mon cher Henri , ie te die arlien en homme. Le malheur est venu Par mielnise cause our ce soit. Il est tà : i'ai mis hebit has. La misère et Natalie sont deux termes inconciliables. La balance sera d'afficies trèsexacte entre mon passif et mon actif, ainsi personne ne pourra se plaindre de moi : mais si uneltrue chose d'imprévu mettait mon bounear en péril, le compte sur toi. Enfin, si quelque événement grave agricalt, to neur m'envoyer tes bettres sous l'envelsone du gouverneur des Indes, à Calcutta, l'ai quelques relations d'amitlé dans sa maison, et quelqu'un m'y pardera les lettres qui me viendront d'Europe. Cher smi, je désire te retrouver le même à mon retour t l'homme qui sait se moquer de tout et qui néanmoins est accessible aux senuments d'autrui quand ils s'accordent avec le erandiose que to seus en toi-même. To restes à Paris, tel ? An moment où tu liras ceci, je crierai : - A Carthage!

Réponse du marquis Henri de Marsay au comte Paul de Manerville.

Ainsi . monsieur le coute . tu l'es enfoncé, monsieur l'ambassadeur a sombré. Voilà donc les belles choses que tu faisais? Pourquoi . Paul . t'es-tu caché de moi? Si tu m'avais dit un seul mot . mon pauvre bonbomme, le t'aurais éclairé sur la position. Ta femme m'a refusé sa garantie. Puisse ce seul mot te dessiller les veux ! S'il ne suffisait pas , apprends que tes lettres de change out été protestées à la requête d'un meur Lécuver, ancien premier clerc d'un sieur Solonet, notaire à Bordeaux. Cet usurier en herbe, arrivé de Gascogne pour faire ici des trinotages, est le prête-pom de ta très-honorée belle-mère, créancière réelle des cent milie francs pour lesquels la bonne femme t'a compté, dit-on, soixante-dix mille francs. Comparé à madame Évangélista , le papa Gobseck est une flanelle , un velours , une potion calmante , une meringue à la sanille, un ancle à dénouement. Ton clos de Relle-Rose sera la proje de la femme, à lagnelle sa mère donnera la différence entre le prix de l'adjudication et le montant de ses reprises. Madame Évangélista aura le Guadet et Grassol, et les hypothèques qui grèvent ton hôtel à Bordeaux lui appartiennent sous le nom des hommes de paille que lui a trouvés ce Solonet. Ainsi, ces deux excellentes créatures réuniront cent vingt mille livres de rente, somme à laquelle s'élève le revenu de tes biens, joint à trente et quelques mille francs en iuscriptions sur le grand-livre que les petites chattes possèdent. La garantie de la femme était inutile. Ce susdit sieur Lécuver est venu ce matia m'offrir le remboursement de la somme que se t'ai prétée contre un transport en bonne forme de mes droits. La récolte de 1825, que ta belle - mère a dans tes caves de Lanstrac, lui suffit pour me payer. Ainsi, ces deux femmes ont délà calculé que tu devais être eu mer ; mais je t'envoie ma lettre par un courrier, afin que tu sois encore à temps de suivre les conseils que je vais te donper. J'ai fait causer ce Lécuver. J'ai saisi dans ses mensonges, dans ses paroles et dans ses réucences, les fils qui me manquaient pour faire reparaître la trame entière de la conspiration domestique ourdie contre toi. Ce soir, à l'ambassade d'Espagne, j'offrirai mes compliments d'admiration à ta belle-mère et à ta femme. Je ferai la cour à madame Évangélista, je t'abandonnerai lächement, je te dirai

d'adroites injures, quelque chose de grossier serait trou tôt découvert par ce sublime Mascarille en jupons. Comment l'as-tu mise contre toi? Voilà ce que je veux savoir. Si tu avais eu l'esprit d'étre amoureux de cette femme avant d'épouser sa fille, tu serais aujourd'hui pair de France, duc de Manerville et ambassadeur à Madrid. Si tu m'avais appelé près de toi lors de ton mariage, je t'aurais aidé à connaître, analyser les deux femmes avec lesquelles tu t'engageaus; et , de ces observations faites en commun , il serait sorti quelques conseils utiles. N'étais-10 pas le seul de tes amis en posttion de respecter ta femme? Étais - je à craindre? Après m'avoir jugé, ces deux femmes ont eu peur de moi et nous ont séparés. Si tu ne m'avais pas bêtement fait la mone, elles ne t'auraient pas dévoré. Ta femme a bien aidé à notre refroidissement : elle était serinée par sa mère, à qui elle écrivait deux lettres dans la semaine, et tu n'v as ianuais pris garde. J'ai bien reconnu mon Paul quand i'ai su ce détail. Dans un mois , je serai assez près de ta belle-mère pour apprendre d'elle la raison de la haine hispano - italienne qu'elle t'a vouée, à toi, le meilleur homme du monde. Te haissait-elle avant que sa fille n'asmât Félix de Vandenesse, ou te chasse-t-elle jusque dans les Indes pour rendre sa fille aussi libre que l'est en France une femme séparée de corps et de biens? Là est le problème. Je te vois bondissaut et hurlant en apprenant que ta femme aime à la folie Félix de Vandenesse. Si je n'avais pas eu la fantaisie de faire un tour en Orient avec Montriveau . Ronquerolles et quelques autres bons vivants de la connaissance . l'aurais nu le dire quelque chose de cette intrique qui commencait quand le suis narti : le vovais poindre alors les germes de ton malheur. Mais quel gentilhomme assez dépravé pourrait entamer de semblables questions sans une première ouverture? Qui oscrait nuire à une femme? Qui briserait le miroir aux illusions où l'un de nos amis se complaît à regarder les féeries d'un heureux mariage? Les illusions ne sont-elles nas la fortune du cœur? Ta femme, cher ani, n'était-elle pas, dans la pluslarge acception du mot, une femme à la mode? Elle ne pensait qu'à ses succès, à sa toilette : elle allait aux Bouffons, à l'Opéra, au bal ; se levait tard, se promenait an bois; dinait en ville ou donnait ellemême à diner. Cette vie me semble être pour les femmes ce qu'est la guerre pour les hommes; le public ne voit que les vainqueurs, il amblie les morts. Si les femmes délicates périssent à ce mêtier, celles qui résistent doivent avoir des organisations de fer, conséquem-49

I. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE. 474 ment non de cœur , et des estomacs excellents. Là est la raison de l'insensibilité du froid des salons. Les bolles àmes restent dans la solitude, les natures fables et tendres succombent, il ne reste que des galets qui maintiennent l'Océan social dans ses hornes en se laissant frotter, arrondir par le flot, sans s'user. Ta femme résistait admirablement à cette vie, elle v semblait habituée, elle apparaissait toujours fraiche et belle : nour moi , la conclusion était facile à titer : elle ne t'aimait pas et tu l'aimais comme un fou Pour faire iaillir l'amour dans cette nature siliceuse, il fallait un bomme de fer. Après avoir subi sans y rester le choc de lady Dudles , la femme de mon srai père. Félix devait être le fait de Natalie. Il n'y avait pas grand mérite à deviner que tu loi étais indifférent, à ta femme. De cette indifférence au déplaiser, il n'y avait qu'un pas ; et, tôt ou tard, un rien, une discussion un mot, un acte d'autorité nouvait le faire santer à ta Somme. J'annais ou te racouter à toi-même la acène mui se nassait tous les soirs dans sa chambre à concher entre vons deux. Tu n'at pas d'enfant, mon cher. Ce mot n'explique-t-il pas bien des choses à un observateur? Amoureux, tu ne pouvais guère t'apercevoir de la froideur naturelle à une ionne femme que tu as formée à point nour Félix de Vandenesse. Eusses-tu trouvé la femme froide, la munide jurisprudence des pens mariés te nonssait à faire honneur de sa réserve à son innocence. Comme tous les maris, in croyais pouvoir la maintenir vertueuse dans un monde où les femmes s'expliquent d'orcille à orcille ce que les hommes n'osent dire, où tout re qu'un mari n'apprend pas à sa femme est spécifié , commenté sous l'Asentail en riant , en hadinant , à propos d'un procès en d'une aventure. Si ta femme aimait les bénéfices sociaux du marioce, elle en trouvait les charges un peu lourdes. La charge, l'impôt, c'était toi ! Ne voyant rien de ces choses , to aliais creusant des ablmes et les couvrant de fleurs, suivant l'éternelle phrase de la rhétorique : tu obéissais tout doucement à la loi qui régit le commun des hommes, et de lamielle l'avais voulu te garantir. Cher enfant, il ne te manquait plus , pour être aussi bête que le bourgeois troomé par son épouse et qui s'en étonne, ou s'en épouvante, ou s'en fâche, one

de me parler de tes sacrifices, de ton amour pour Natalie, de venime chanter : — Elle serait hien ingrate si elle me trahissait j'ai fait cela, j'ai fait recd, je ferai mieux, j'irai pour elle aux Indes, je, etc. Mon cher Paul, az-tu done vêen dans Paris, az-tu done Phonneur d'anontretir par les Hiens de l'ambilé à Houri de Marsay.

pour ignorer les choses les plus vulgaires , les premiers principes qui meuvent le mécanisme féminin. l'alphabet de leur cœur? Exterminez-vous : allez pour une femme à Sainte-Pélagie : tuez vingtdeux hommes, abandonnez sent filles, servez Laban, traversez le désert, côtouez le barne, convrez-vous de gloire, convrez-vous de honte, refusez comme Nelson de livrer bataille nour aller baiser l'énaule de lady Hamilton , comme Bonaparte battez le vieux Wurmser, fendez-vous sur le nont d'Arrole, délirez, comme Roland, cassez-vous une jambe éclissée nour valser six minutes axec une femme !... Mon cher, on'est-ce one ces choses out à faire avec l'amour ? Si l'amour se déterminait sur de tels échantillons, l'homme serait trop heureux ; quelques propesses faites dans le moment du désir lui donneraient la femme aimée. L'amour, mon gros Paul, mais c'est une crovance comme celle de l'immaculée concention de la Sainte Vierge : cela vient ou cela ne vient nas. A quoi servent des flots de sant versis, les mines du Potose, ou la gloire pour faire naître un sentiment involontaire, inexplicable? Les ieupes gens comme toi, qui veulent être aimés par balance de compte, me semblent être d'impobles usuriers. Nos femmes légitimes nous dovent des enfants et de la vertu, mais elles ne nous doivent nes l'amour. L'amour. Paul I est la conscience du plaisir donné et recu, la certitude de le donner et de le recevoir : l'amour est un désir incessamment mouvant, incessamment satisfait et insatiable. Le jour où Vandenesse a remué dans le cœur de la femme la corde du désir que tu y laissais tierge, tes fanfaronnades amourenses, tes torrents de cervelle et d'argent n'ont pas même été des souvenirs. Tes nuits conjugales semées de roses , fumée! ton dévouement , un remords à offrir! ta nersonne, une victime à égorger sur l'autel! ta vie antérieure, ténèbres! une émotion d'amour effaçait tes trésors de passion qui n'étaient plus que de la vieille ferraille. Il a eu, lui Félix, toutes les beautés, tous les dévouements, gratis neut-être, mais en amour la crovance équivant à la réalité. Ta belle-mère a donc été naturellement du parti de l'amant contre le mari : secrétement ou patemment, elle a fermé les yeux, ou elle les a ouverts, je ne sais ce qu'elle a fait, mais elle a été pour sa fille, contre toi. Depuis quinze ans que j'observe la société, je ne connais pas une mère qui . dans cette circonstance, sit abandonné sa fille. Cette indulgence est un héritage transmis de femme en femme. Quel homme peut la leur reprocher ? quelque rédacteur du code civil, qui a vu des formules

à où il n'existe que des sentiments! La dissination dans laquelle te jetant la vie d'une femme à la mode : la pente d'un caractère facile et ta vanité neut-être out fourni les moseus de se déharrasser de toi par une ruine habilement concertée. De tout ceci, tu concluras, mon bon ami, que le mandat dont tu me chargeais et dont ie me serais d'autant plus olorieusement acquitté qu'il m'aurait amusé . se trouve comme nul et non avenu. Le mal à prévenir est accomnli, consummatum est. Pardonne-moi, mon ami, de t'écrire à la de Marsay, comme tu disais, sur des choses qui doivent te paraître graves. Loin de moi l'idée de pirouetter sur la tombe d'un amu, comme les héritiers sur celle d'un parent. Mais tu m'as écrit que tu desenais homine : le te crois : le traite en politique et non eu amoureux. Pour toi, cet accident n'est-il pas comme la marque à l'épaule qui décide un forcat à se ieter dans une vie d'enposition systématique et à combattre la société ? Te voilà dégagé d'un souci : le mariage te possédait un possèdes maintenant le mariage. Paul, ie suis ton ami dans tonte l'acception du mot. Si tu avais en la cervelle cerclée dans un crâne d'airain, si tu avais en l'énergie qui t'est. venue trop tard, je t'aurais prouvé mon amitié par des confidences que t'auraient fait marcher sur l'humanité comme sur un tapis. Mais quand nous causious des combinaisons auxquelles j'ai dû la faculté de m'amuser avec quelques amis au sein de la civilisation. parisienne, comme un bornf dans la boutique d'un falencier : quand ie te racontais sous des formes romanesques, les véritables aventures de ma reunesse, tu les prenais en effet pour des romans, sans en voir la portée. Aussi n'ai-ie pu te considérer que comme une passion malheureuse. He! bien, foi d'homme, dans les circonstances actuelles tu joues le beau rôle, et tu n'as rien perdu de ton crédit auprès de moi, comme tu pourrais le croire. Si j'admire les grands fourbes, i'estime et i'aime les gens trompés. A propos de ce médecin qui a si mal fini, conduit à l'échafaud par son amour pour une maîtresse, se t'ai raconté l'histoire bien autrement belle de ce pauvre avocat qui vit, dans je ne sais quel bagne, marqué pour un faux, et qui voulait donner à sa femme, une femme adorée aussi ! trente mille livres de rentes; mais que sa femme a dénoncé pour se débarrasser de lui et vivre avec un monsieur. To t'es récrié, toi et quelques niais qui soupaient avec nous. Eh! hien, mon cher, tu es l'avocat, moins le bagne. Tes amis ne te font nas grâce de la considération qui , dans notre société , vaut un jugement de cour d'assises. La sœur des deux Vandenesse, la marquise de Listomère et tonte sa coterie où s'est enrégimenté le netit Bastiquac, un deble qui commence à nercer : madame d'Aiglemont et son salon où rèque Charles de Vandenesse, les Lenoncourt, la comtesse Féraud, madame d'Espard, les Nucingen, l'ambassade d'Espagne. enfin tout un monde soufilé fort habilement le couvre d'accusations boucuses. Tu es un mauvais suiet, un ioueur, un débauché mi as mangé stupidement la fortune. Après avoir payé tes dettes plusieurs fois, la femme, un ange de vertu y vient d'acquitter cent mille france de lettres de change, quoique ségarée de hiens Heureusement in t'es rendu justice en disparaissant. Si tu avais continué, tu l'aurais mise sur la paille, elle eult été victime de son dévouement conjugal. Quand un homme arrive au nouvoir, il a toutes les vertus d'une épitaphe ; qu'il tombe dans la misére , il a plus de vices que n'en avait l'enfant prodigue ; tu ne saurais imaginer combien le monde te prête de péchés à la Don Juan. Tu ionais à la Bourse, in avais des poèts licencieux dont la satisfaction te coûtait des sommes énormes et dont l'explication exige des commentaires et des plaisanteries qui font rêver les femmes. Tu payais des intérêts harribles aux usuriers. Les deux Vandenesse racontent en mant comme onor Gobseck to donnait pour six mille francs one frégate en ivoire et la faisait racheter nour cent écus à ton valet de chambre, afin de te la revendre : comme quoi tu l'as démolie solennellement en t'apercevant que tu pouvais avoir un véritable brick avecl'argent qu'elle te coûtait. L'histoire est arrivée à Maxime de Trailles, il y a neuf aus; mais elle te va si bien que Maxime a pour toujours perdu le commandement de sa frégate. Enfin je ne puis te dire tout, car tu fournis à une encyclopédie de cancans que les femmes out intérêt à grossir. Dans cet état de choses , les plus prudes ne légitiment-elles pas les consolations du conte Félix de Yandenesse (leur père est enfin mort, hier!) ? Ta femme a le nius prodigieux succès. Hier, madame de Camps me répétait ces belles choses aux Italieus. - Ne m'en parlez pas, lui ai-je répondu, vous ne savez rien vous autres! Paul a volé la Banque et ahusé le Trésor royal, Il a assassiné Ezzelin, fait mourie trois Médora de la rue Saint-Denis, et le le crois associé (le vous le dis entre nous) avec la bande des Dix-Mille. Son intermédiaire est le fameux Jacques Collin. sur qui la police n'a pu remettre la main depuis qu'il s'est encore une fois évadé du bagne. Paul le logeau dans son bôtel. Vous vovez , il

est capable de tout : il trompe le gouverpement. Ils sont partis tous deux pour ailer travailler dans les Indes et voler le Grand-Mogol. La de Camps a compris qu'une femme distinguée comme elle ne doit pas convertir ses belies lèvres en queule de bronze vénutienne. En apprenant ces trags-comédies, heaucoup de gens refusent d'y croire ; ils prennent le parti de la nature humaine et de ses beaux sentiments, ils soutienment que c'est des fictions. Mon cher, Talleyrand a dit ce magnifique mot : - Tout arrive! Certes il se passe sous nos yeux des choses encore plus étomantes que ne l'est ce complot demestique : mais le monde a tant d'intérêt à les démentir, à se dire calomnié; puis ces magnifiques drames se jouent si naturellement, avec un vernis de si bon goût, que souvent i'ai besoin d'éclaireir le verre de ma lorgnette pour voir le fond des choses. Mais, je to le répète, quand un homme est de mes amis, quand nous avons recu ensemble le bantême du vin de Champague, communié ensemble à l'autel de la Vénus Commode, quand nous nous sommes fait confirmer par les doigts crochus du Jeu, et que mon ami se trouve dans une position fausse, je briserai vingt. familles pour le remettre droit. Tu dois bien voir ici que je t'aime : ai-je jamais, à ta connaissance, écrit des lettres ausu fongues que l'est celle-ci ? Lis donc avec attention ce qu'il me reste à te dure. Bélas l Paul, il faut bien se hyrer à l'écriture, ie dois m'habituer à minuter des dépêches. J'aborde la politique. Je veux avoir dans cing ans un porteseulle de ministre ou quelque ambassade d'où je puisse remuer les affaires publiques à ma fantaisie. Il vient un âge où la plus belle maitresse que puisse servir un homme est sa nation, Je une mets dans les rangs de ceux qui renversent le système aussi bien que le ministère actuel. Enfin le vogue dans les eaux d'un certam prince qui n'est manchot que du nied, et que je regarde comme un politique de génie dont le nom grandira dans l'histoire ; un prince complet comme peut l'être un grand artiste. Nous sommes Ronquerolles, Montriveau, les Grandlieu, La Ruche-Hugon, Seriex, Féraud et Granville, tous alliés contre le parts-prêtre, comme dit ingénieusement le parti-niais représenté par le Constitutionnel. Nous voulons renverser les deux Vandenesse, les ducs de Lenoncourt, de Navarreins, de Langeais et la Grande-Aumônerie. Pour triomoher, nous irons iusno'à nous réquir à La Favette : aux Orléanistes, à la Gauche, gens à égorger le leudemain de la victoire. car tout gouvernement est impossible avec leurs principes. Nous

sommes canables de tout nour le bonhour du nave et nour le nôtre. Les questions personnelles en fait de roi sont aujourd'hui des sottises sentimentales, il faut en deblaver la politique. Sous ce rapport, les Anglais avec leur facon de doge sont plus avances que nous ne le sommes. La politique n'est plus là , mon cher. Elle est dans l'impulsion à donner à la nation en créant une obvarchie où demeure une pensée fixe de gouvernement et qui dirige les affaires publiques dans une voie droite, au lieu de laisser tirailler le pays en mille sens différents, comme nous l'avons été depuis quarante ans dans cette belle France, si intelligente et si niaise, si folie et si sage, à laquelle il faudrait un système plutôt que des hommes. Que sont les personnes dans cette belle question ? Si le but est grand , si elle vit plus heureuse et sans troubles, qu'nuporte à la masse les profits de notre gérance, notre fortune, nos priviléges et nos plaisirs? Je suis maintenant carré par ma base l'as amound'hui cent cinquante mille livres de reute dans le trois pour cent et une réserve de deux cent mille francs nour parer à des pertes. Ceci me semble encore peu de chose dans la poche d'un homme qui part du pied. gauche pour escalader le ponyoir. Un événement heureux a décidé mon entrée dans cette carrière qui me souriait peu ; car tu sais consbien j'aime la vie orientale. Après trente-cing ans de sommeil, ma très-honorée mère s'est réveillée en se souvenant qu'elle avait un fils qui lui fassait honneur. Souvent, quand ou arrache un plant de vignes. à quelques années de là certains cens reparaissent à fleur de terre : eh! bien , mon cher, quoique ma mère m'ent presque arraché de son cœur, j'ai repoussé dans sa tête. A cinquante-huit ans , elle se trouve assez vivillie pour ne plus pouvour penser à un autre homme qu'à son fils. En ces circonstances, elle a rencontré, dans ie ne sais quelle bouilloire d'eau thermale, une délicieuse vieille fille anglaise, riche de deux cent quarante mille livres de reute, à laquelle, en bonne mère, elle a inspiré l'audacieuse ambition de devenir ma femme. Ene fille de trente-six ans . ma foi ! élevée dans les meilleurs principes puritains, une vraie couveuse qui soutient que les femmes adultères devraient être brûlées publiquement. -Où prendrait-on du bois? Ioi ai-ie dit. Je l'aurais bien envoyée à tous les diables, attendu que deux cent guarante mille livres de rente ne sont pas l'équivalent de ma liberté, de ma valeur physique ou morale ni de mon avenir. Mais elle est seule et unique béritière d'un vieux podagre, quelque brasseur de Londres qui, dans un

180 I. LIARE, SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE. délai calculable doit lui laisser une fortune au moins étale à colle dont est délà douée la mignonne. Outre ces avantages, elle a le nez ronge, des veux de chèvre morte, une taille qui me fait craindre qu'elle ne se casse en trois morceany si elle tombe : elle a l'air d'une nounée mal colorrée : mais elle est d'une économie ravissante : mais elle adorera son mari quand même; mais elle a le génie anglais; elle me tiendra mon hôtel, mes écuries, ma maison, mes terres, mieux que ne le ferait un intendant. Elle a toute la dignité de la vertu; elle se tient droite comme une confidente du Théâtre-Français : rien ne m'ûterait l'idée on'elle a été empalée et oute le pai s'est brisé dans son corns. Miss Stevens est d'ailleurs assez blanche nour n'être nas trondésagréable à énouser mand il le fandra absolument. Mais , et ceri m'affecte! elle a les mains d'une fille vertueuse comme l'arche sainte : elles sont si rougeaudes que ie n'ai nas encore imaginé le moven de les lui blanchir sans trop de frais, et je ne sais comment lui en effiler les doints qui ressemblent à des bondins. Oh! elle tient évidenment au brasseur par ses mains et à l'aristocratie par son argent : mais elle affecte un nen tron les grandes manières comme les riches Anglaises qui veulent se faire prendre pour des ladies , et ne cache pas assez ses pattes de homard. Elle a d'ailleurs aussi neu d'intelligence que j'en yeux chez une femme. S'il en existait une plus bête, ie me mettrais en route pour l'aller chercher. Jamais cette fille, qui se nomme Duah, ne me jugera : jamais elle ne me contrariera : je seraj sa chambre haute, son lord, ses communes. Enfin. Paul. cette fille est une preuve irrécusable du génie anglais ; elle offre un produit de la mécanique anglaise arrivée à son dernier degré de perfectionnement : elle a certainement été fabriquée à Manchester entre l'atelier des plumes Perry et celui des machines à vaneur. Ca mange, ca marche, ca hoit, ca nourra faire des enfants, les sougner, les élever admirablement, et ca joue la femme à croire que c'en est une. Quand ma mère nous a présentés l'un à l'autre, elle avait si bien monté la machine, elle en avait si bien repassé les chevilles, tant mis d'huile dans les rouages, que rien n'a crié; puis, quand elle a vu que je ne faisais pas trop la grimace, elle a làché les derniers ressorts, cette fille a parlé! Enfin ma mère a làché aussi le dernier mot. Miss Dinah Stevens ne dépense que trente mille francs par an, et voyage par économie denuis sent ans. Il existe donc un second magot, et en argent. Les affaires sont tellement avancées que les publications sont à terme.



ALCONTRAT DE MARIAGE.



Nous en sommes à mu dear tove. Miss me fait des veux à renverser un portefaix. Les arrangements sont pris : il n'est point question de ma fortune, miss Stevens consacre une partie de la sienne à un majorat en fonds de terre, d'un revenu de deux cent quarante mille francs, et à l'achat d'un hôtel qui en dépendra : la dot avérée dont je seraj responsable est d'un million. Elle n'a pas à se plaindre , je lui laisse intégralement son oncle. Le bon brasseur , qui a contribué d'ailleurs au majorat, a failli crever de joje en apprenant que sa nièce devenait marquise. Il est capable de faire un sacrifice pour mon ainé. Je retirerai ma fortune des fonds publics aussitôt qu'ils atteindront quatre-vingts, et je placerai tout en terres. Dans deux ans, le puis avoir quatre cent mille livres en revenus territoriaux. Une fois le brasseur en bière, je puis compter sur six cent mille livres de rente Tu le vois, Paul, je ne donne à mes amis que les conseils dont je fais usage pour moi-même. Si tu m'avais écouté, tu anrais une Anglaise, quelque fille de Nabab qui te laisserait l'indépendance du garcon et la liberté nécessaire nour jouer le wisth de l'ambitton. Je te céderais ma future femme si tu n'étais pas marié. Mais il-n'en est pas ainsi. Je ne spis pas homme à te faire remacher ton passé. Ce préambule était nécessaire nour t'expliquer que le vals avoir l'existence nécessaire à ceux qui veulent joher le grand jeu d'onchets. Je ne te faudrai noint, mon ami. Au-lieu d'aller te mariner dans les Indes, il est beaucoup plus simple de naviguer de conserve avec moi dans les eaux de la Seine, 'Cirdis-moi I Paris est encore le pays d'où sourd le plus abondamment la foituge. Le Potose est situé rue Vivienne, ou rue de la Paix. à la place Vendoine, ou rue de Rivoli. En toute antre contrée, des œuvres matérielles, des sueurs de commissionnaire, des marches et des contre-marches sont nécessaires à l'édification d'une fortune ; mais ici les pensées suffisent. Ici tout homme, même médiocrement spirituel, apercost une mine d'or en mettant ses pantoufies, en se curant les dents après diner, en se couchant, en se levant. Trouve un lieu du monde où une bonne idée, bien bête, rapporte davantage et soit plus tôt comprise? Si j'arrive en hant de l'échelle, crois-tu que le sois homme à te refuser une poienée de main, un mot, une signature? Ne nous faut-il pas, à nous antres ieunes renés, un ami sur lequel nous puissions compter, quand ce ne serait que pour le compromettre en notre lieu et place, pour l'envoyer mourir comme simple soldat afin de sauver le général? La politique est impossible sans un homme d'honneur avec qui l'on puisse tout dire et tout faire. Voici donc ce que je te conseille. Laisse partir la Relle-Amélia, reviens ici comme la fondre, le te ménagerai un duel avec Félix de Vandenesse où tu tireras le premier, et tu me l'abattras comme un nigeon. En France, le mari insulté qui tue son rival devient un homme respectable et respecté. Personne ne s'en moque. La peur, mou cher, est un élément social, un moyen de succès pour ceux qui ne bassent les yeux sous le resard de personne. Moi qui me soucie de vivre comme de boire une tasse de lait d'ânesse et qui n'ar jamais senti l'émotion de la peur, i'ai remarqué, mon cher, les étranges effets produits par ce sentiment dans nos mœurs modernes. Les uns tremblent de perdre les jouissances auxquelles ils se sont acoquinés; les autres trembleat de quitter une femme. Les mœurs aventureuses d'autrefois, où l'on ietait la vie comme un chausson, n'existent plus! La bravoure de beaucoun de peus est un calcul habilement fait sur la peur qui saisit leur adversaure. Les Polonais se battent seuls en Europe pour le plaisir de se battre, ils cultivent encore l'art pour l'art et non par spéculation. Tue Vandenesse, et la femme tremble, et la belle-mère tremble, et le public tremble, et tu te réhabilites, et tu publies ta passion insensée pour la femme, et l'on te croit, et tu deviens un héros. Telle est la France. Je ne suis pas à cent mille francs près avec toi : tu paieras les principales dettes; tu arrêteras la ruine en vendant tes propriétés à réméré, car tu auras promptement une position qui te perinettra de rembourser avant terme tes créanciers. Puis, une fois éclairé sur le caractère de ta femme, tu la domineras par une scule parole. En l'aimant tu ne pouvais pas lutter avec elle : mais, en ne l'aimant plus, tu auras une force indomptable. Je t'aurai rendu ta belle-mère souple comme un gaut ; car il s'agit de te retrouver avec les cent cinquante mille livres de rentes que ces deux fernanes se sont ménagées. Ainsi renonce à l'expatriation qui me parait le réchand de charbon des gens de tête. T'en alier, n'est-ce pas donner gain de cause aux calomnies? Le joueur gui va chercher son argent pour revenir au ieu perd tout. Il faut avoir son or en poche. Tu me fais l'effet d'aller chercher des troupes fraîches aux Indes. Mauvais! Nous sommes deux joueurs au grand tagis vert de la politique : entre nous le prêt est de rigueur. Ainsi, prends des chevaux de poste, arrive à Paris et recommence la partie ; tu la gagueras avec lleuzi de Marsay pour partner, car Henri de Marsay sait vouloir et sait franner. Vois où nous en sommes. Mon vras père fait. partie du manstère anglass. Nous aurons des intelligences en Espagne par les Évangélista; car une fois que nous aurons mesure nos griffes, ta belle-mère et moi, nous verrons qu'il n'y a rieu à gaguer quand on se trouve diable contre diable. Montriveau, moncher, est lieutenant-général; il sera certes un jour munistre de la guerre, car son éloquence lui donne un grand ascendant sur la chambre. Voici Bonquerolles ministre d'état et du conseil privé. Martial de La Roche-Hugon est ambassadeur, il nous apporte en dot le maréchal duc de Carighapo et tout le croupion de l'empire qui s'est soudé si bêtement à l'échine de la restauration. Seruy mêne le conseil-d'état où il est indispensable. Grandville tient la magistrature à laugelle appartieppent ses deux fils : les Grandlieu sont admirablement hien en cour : Férand est l'âme de la coterie Gondreville, bas intrigants qui sont toujours en haut, je ne sais pourquoi, Appuvés ainsi, qu'avons-pous à craindre \* Nous avons un pied dans toutes les capitales, un œil dans tous les cabinets, et nous enveloppons l'administration sans mi'elle s'en doute. La question argent n'est-elle pas une misère, un rien dans ces grands rouages préparés? Qu'est surtout une femme? resteras-tn donc toujours lycéen? Ou'est la vie , mon cher, quand une femme est toute la vie? une galère dont on n'a pas le commandement, qui obéit à une boussole folle, mais non sans aimant, que régissent des vents contraires et où l'homme est un vrai galérien que exécute non-seulement la loi, mais encore celle qu'improvise l'argonsin, sans vengeauce possible. Pouah! Je comprends que par passion, ou pour le plaisir que l'on éprouve à transmettre sa force à des mains blanches , on obéisse à une femme : mais obéir à Médor ?... dans ce cas, je brise Angélique. Le grand secret de l'alchime sociale, mon cher, est de tirer tout le parti possible de chacun des àges par lesquels nous nassons, d'avoir toutes ses feuilles au printemps, toutes ses flettrs en été, tous les fruits en automne. Nous nous sommes amusés, quelques bons vivants et moi, comme des monsquetaires noirs, gris et rouges, pendant douze années, ne nous refusant men, pas même une entreprise de flibustier par ci par là; maintenant nous allons nous mettre à secouer les prunes mires dans l'âge où l'expérience a doré les moissons. Viens avec nous, tu auras ta part dans le pudding que nous allons cuismer. Arrive, et tu trouveras un ami tout à toi dans la peau de BEXAL DE M.

## 284 L. LIVRE . SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE.

Au mousent oh Paul de Manerville achevait cette lettre dont chaque plurase était comme un coup de marteau donné sur l'édifice de ses espérances, de ses illusions, de son amour, il se trouvait au delb des Açores. Au milieu de cès décombres, il fut saisi par une rage froide, une rage impuissante.

— Que l'eur ai-je fait? se demanda-i-il. Le mot des niais, le mot des gens faibles qui ne savent rien voir et ne peuvrent rien prévoir. Il cruz : Heuri, Henri l'Auni foldle. Bien des gens sersiont devenus fous; Paul alla se coucher, il dormit de ce profond sommeil qui suit les immenses décastres, et qui suisit Napoléon après la hariille de Visarien.

Paris, sentembre-octobre 1835

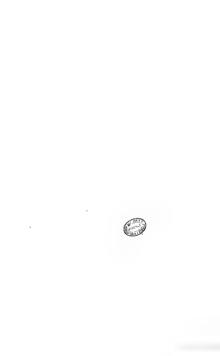



Au moment on Farry vit le baron endormi, che cessa la lecture du Journal. afaraix

## BÉATRIX.

## A SARAB.

Der un temps pur, aus nur de la Méditir rauen on s'étendunt jades l'étipeat emple de cort euns, profète à une faire un man la part de l'étipeat emple de cort euns un faire à une faire une faire une manne, chef d'eurer de la nature, la dendité des ses eux un faire manne, chef d'eurer de la nature, la dendité de ses entre de ce affiguemen vanants, le roburs du teux, de maite a dur le, s'eptebrer de ce affiguemen vanants, le roburs du teux, de maite a levil, le s'eptebrer de faire partie de l'expens une la prèce. De même le soid de la publicité affiguement unitre, pieux moderne. Aux deux deux, en ce une défenant entre pleux moderne, due un mon qui certen un restrict l'évoyatif ; mais, la faqueur de ce dens-listence, une magnifiquem maius pourvout la binir, voter fonnt me de la lement de la faire product en révent, ou vous restrice une le able uni, fair d'auteur au l'est de la la leure de la binir, voter fonnt me partie de la Firen marin, avou artièrer une la esté uni, fair d'auteur de la la leure de la la leure de la leure de

J'aurais voulu meltre à vos pieds une œuvre en harmonie avec cos perfections; mau si c'élait chose impossible, je savaus, comme consolation, répandre à l'un de vos instincts en vous offrant quelque chose à protéger.

DE BALZAC.

## PREMIÈRE PARTIE.

La France, et la Bretagne particulièrement, possède encore aujourd hui palague villes compélicencet en debors du mouvement social qui donne au dis-conviènce siècle su physionomie. Patue de conumentations vives et soutenues avec Paris, à peine liées par un murs sis chemin avec la sous-préfecture ou le chef-lieu dont elles dépendent, ces villes entendent ou regardent passer la cisfissation nounelle comane un spectacle, elles ève évotoment sous yapplaufur; et, sout qu'elles la craignent ou s'en moqueut, elles sont fiélles aux vielles mouzes dont l'ampreinte leur set restée, Qu voudrat vopsger en archéologue moral et observer les hommes au lieu d'observer les nierres, pourrait retrouver une image du siècle de Louis XV dans quelque village de la Proyence, celle du siècle de Louis XIV au fond du Poitou, celle de siècles encore plus anciens au fond de la Bretaone. La plupart de ces villes sont déchues de quelque splendeur dont ne parlent point les historiens, plus occupés des faits et des dates que des mœurs, mais dont le souvenir vit encore dans la mémoire, comme en Bretagne, où le caractère national admet peu l'oubli de re qui touche an pays. Beaucoup de ces villes ont été les capitales d'un petit état féodal, comté, duché conquis par la Couronne ou partagés par des héritiers faute d'une lienée masculine. Déshéritées de leur activité, ces têtes sont dès lors devenues des bras. Le bras. privé d'aluments, se dessèche et végète. Cependant, depuis trente ans, ces portraits des anciens ages commencent à s'effacer et deviennent rares. En travaillant pour les masses , l'Industrie moderne va détruisant les créations de l'Art antique dont les travaux étaient tout personnels au consommateur comme à l'artisan. Nous avons des produits, nous n'avons plus d'œuvres. Les monuments sont pour la moitié dans ces phénomènes de rétrospection. Or pour l'Industric, les monuments sont des carrières de moellons, des mines à salpêtre ou des magasius à coton. Encore quelques années, res cités originales seront transformées et ne se verront plus que dans cette iconographie littéraire.

Une des valles où se retrouve le plus correctement la physionomie des siècles féodaux est Guérande. Ce nom seul réveillera mille souvenirs dans la mémoire des peintres , des artistes , des penseurs qui neuvent être allés jusqu'à la côte où git ce magnifique joyau de féodalité, si fièrement rosé pour commander les relais de la mer et les dunes, et qui est comme le sommet d'un triangle aux coins duquel se trouvent deux autres bijoux non moins curieux , le Croisic et le bourg de Batz. Après Guérande, il n'est plus que Vitré situé au centre de la Bretagne, Avignon dans le midi qui conservent an milieu de notre époque leur intacte configuration du moyen âge, Encore aujourd'hui, Guérande est enceinte de ses puissantes murailles ; ses larges donves sont pleines d'eau , ses créneaux sont entiers, ses meurtrières ne sont pas encombrées d'arbustes, le lierre n'a pas jeté de manteau sur ses tours carrées ou rondes. Elle a trois portes où se voient les anneaux des herses, vous n'y entrez qu'en passant sur un punt-levis de hois ferré qui ne se relève plus , mais

qui nontrait encore se lever. La Mairie a été blimée d'asoir, en 1820, planté des pempliers le long des douves pour y ombrager la promenade. Elle a rénondu que , denuis cent ans , du côté des dunes , la longue et belle esplanade des fortifications qui semblent acherées d'hier avait été convertie en un mail, ombragé d'ormes sous lesquels se plaisent les habitants. Là , les maisons n'ent point subfi de changement, elles n'ont ni augmenté ni diminué. Nulle d'elles n'a senti sur sa facade le marteau de l'architecte. Je ninceau du hadisconnent, ni faibli sous le noids d'un étage ainuté. Toutes ont leur caractère primitif. Onelenes-unes reposent sur des piliers de bois qui forment des galeries sons lesquelles les passants circulent. et dont les planchers plient sans rompre. Les maisons des marchands sont petites et basses, à facades couvertes en ardoises clouées. Les bots maintenant pourris sont entrés pour beaucoup dans les matériaux sculptés aux fenêtres : et aux apogis, ils s'avancent audessus des piliers en visages grotesques, ils s'allongent en formé de bêtes fantastiques aux angles, animés par la grande pensée de l'art, qui, dans ce temps, donnait la vie à la nature morte. Ces vieilleries, qui résistent à tout, présentent aux peintres les tous bruns et les figures effacées que leur brosse affectionne. Les rues sont ce qu'elles étaient il y a quatre cents ans. Seulement, comme la population n'v abonde plus, comme le mouvement social y est moins vif. un voyageur curieux d'examiner cette ville, aussi belle qu'une antique armure complète, poprra suivre non sans mélancolie que rue presque déserte où les croisées de pierre sont bouchées en pisé pour éviter l'impôt. Cette rue aboutit à une poterne condamnée par un mur en maconnerie, et au-dessus de laquelle croft un bouquet d'arbustes élégamment posé par les mains de la nature bretonne. l'une des plus luxuriantes, des plus plantureuses vérétations de la France. Un peintre, un poète resteront assis occupés à savourer le silence profond qui règne sous la voûte encore neuve de cette noterne, où la vie de cette cuté paixible n'envoie aucust bruit, nù la riche campagne apparaît dans toute sa magnificence à travers les meurtrières occupées jadis par les archera, les arbalétriers, et qui ressemblent aux vitraux à points de vue ménagés dans quelque belvédère. Il est impossible de se promener ià sans penser à chaque pas aux usages, aux mœurs des temps passés; fontes les pierres vous en parlent; enfin les idées du moven-âge y rint encore à l'état de superstition, Si, par hasard, il passe un gendarme à chaneau bordé, sa présence est un anachronisme contre lequel votre pensée proteste : mais rien n'est plus rare que d'y rencontrer un être ou une chose du temps présent. Il y a même peu de chose du vêtement actuel ; ce que les habitants en admettent s'approprie en quelque sorte à leurs mœurs immobiles, à leur physionomie stationnaire. La place publique est pleine de costumes bretons que viennent dessiner les artistes et qui ont un relief incrovable. La blancheur des todes que portent les Paludiers, nondes gens qui cultivent le sel dans les marais salants : contraste vigonreusement avec les coulours bleues et brunes des Passans. avec les parures originales et saintement conservées des femmes, Ces deux classes et celle des marins à jaquette, à petit chapeau de cuir verm, sont aussi distinctes entre elles que les castes de l'Inde. et reconnaissent encore les distances qui séparent la hourgeoisie . la noblesse et le clergé. Là tout est encore tranché : là le niveau révolutionnaire a trouvé les masses trop raboteuses et trop dures nour y passer ; il s'y serait ébréché, sinon brisé. Le caractère d'immuabilité que la nature a donné à ses espèces zoologiques se retrouve la chez les hommes. Enfin, puème après la résolution de 4850. Guérande est encore une ville à part, essentiellement bretonne. catholique fervente, silencieuse, recueillie, où les idées nouvelles ont nen d'accès.

La position géographique explique ce phénomène. Cette jolie cité commande des marais salants dont le sel se nomme, dans toute la Bretagne, sel de Guérande, et auquel beaucoup de Bretons attribuent la bouté de leur beurre et des sardines. Elle ne se relie à la France moderne que par deux chemins, celus qui mêne à Savenay, l'arrondissement dont elle dépend, et qui passe à Saint-Nazaire : celui qui mène à Vannes et qui la rattache au Morbihan. Le chemin de l'arrondissement établit la communication par terre, et Saint-Nazaire, la communication marnime avec Nantes. Le chemin par terre n'est fréquenté que par l'administration. La voie la plus rapide, la plus usitée est celle de Saint-Nazaire. Or, entre ce bourg et Guérande, il se trouve une distance d'au moins six lieues que la poste ne dessert pas, et pour cause : il n'\ a pas trois voyageurs à voiture par année. Saint-Nazaire est séparé de Paimbœuf nar l'embouchure de la Loire, qui a quatre lieues de largeur. La barre de la Loire rend assez canciciouse la navigation des bateaux à vapeur : mais pour succoit d'empêchements, il

n'existait nas de débarradère en 1829 à la pointe de Saint-Nazaire. et cet endroit était orné des roches eluantes, des rescifs granitiques, des pierres colossales qui servent de fortifications naturelles à sa nittoresque éplise et qui forcaient les voyageurs à se ieter dans des harques avec leurs paquets quand la mer était agutée. ou quand il faisait beau d'aller à travers les écueils jusqu'à la jetée que le génie construisait alors. Ces obstacles, neu faits pour encourager les amateurs, existent peut-être encore, D'abord, l'administration est lente dans ses œuvres : nois : les babitants de ce territoire, que vous verrez découpé comme une dent sur la carte de France et commris entre Saint-Nazaire, le bourg de Batz et le Croisic, s'accommodent assez de ces difficultés qui défendent l'approche de leur pays aux étrangers. Jetée au bout du continent. Guérande ne mêne donc à rien , et nersonne ne vient à elle. Heurense d'être isnorée, elle ne se soucie que d'elle-même. Le monvement des produits immenses des marais salants, qui pe paient pas moins d'un million au fisc, est au Croisic, ville péninsulaire dant les communications avec Cuérande sont établées sur des sables mouvants où s'efface pendant la nuit le chemin tracé le jour, et par des barques indispensables pour traverser le bras de mer qui sert de nort au Croisic, et qui fait irruption dans les sables. Cette charmante petite ville est donc l'Herculanum de la Féodalité, moins le linceul de lave. Elle est debout sans vivre, elle n'a point d'autres raisons d'être que de n'avoir pas été démolie. Si vous arrivez à Guérande par le Croisic, après avoir traversé le paysage des marais salants, vous éprouverez une vive émotion à la vue de cette immense fortification encore toute neuve. Le putoresque de sa position et les grâces naives de ses environs miand on y arrive par Saint-Nazaire ne séduisent nas moins. A l'entour, le pays est ravissant, les haies sont pleines de fleurs, de chèvrefeuilles, de buis, de resiers, de belles plantes. Yous diriez d'un jardin anglais dessiné par un grand artiste. Cette riche nature, si coite, si peu pratiquée et qui offre la grâce d'un bouquet de violettes et de muguet dans un fourré de forêt, a pour cadre un désert d'Afrique bordé par l'Océan, mais un désert sans un arbre, sans une herbe, sans un opeau, où, par les jours de soleil, les paluchers, vêtus de blanc et clausemés dans les tristes marécages où se cultive le sel, font croire a des Arabes couverts de leurs beurnous. Aussi Guérande, avec son job paysage en terre ferme, avec son désert, borné 19

ble-t-elle à rien de ce que les voyageurs voient en France. Ces deux natures se nonosées, umes nar la dermere unage de la vie féodale. ont je ne sais quoi de saisissant. La ville produit sur l'âme l'effet que produit un calmant sur le corns, elle est silencieuse autant one Yenise. Il n'y a nas d'autre votture publique que celle d'un messager con conduit dans une natache les voyageurs, les marchaudises et neut-être les lettres de Saint-Nazaire à Guérande, et réciproquement. Bernus le voiturier était, en 1829, le factorum de cette grande communauté. Il va comme il veut, tout le pays le connaît, il fait les commissions de chacun. L'arrivee d'une voiture, soit quelque femme our passe à Guérande par la voie de terre pour gagner le Cruisie, soit quelques vieux malades qui vont prepdre les bains de mer, lesquels dans les roches de cette presqu'ile ont des vertus superieures à ceux de Boulogne, de Dieppe et des Sables, est un immense événement. Les paysans y siennent à cheval, la plupart apportent les denrees dans des sacs. Ils y sont conduits surtout, de même que les paludiers, par la nécessité d'y acheter les buoux particuliers à leur caste, et qui se donnent à toutes les fiancées bretonnes, amsi que la toile blanche ou le drap de leurs costumes. A dix lieues à la roude. Guérande est toujours Guérande. la ville illustre où se signa le traite fameux dans l'histoire. la clef de la côte, et qui accuse, non moins que le bourg de Batz. une salendeur aujourd'hui perdue dans la nuit des temas. Les hiinux. le drap, la toile, les rubans, les chapeaux se font ailleurs; mais ils sont de Guérande nour tous les consommateurs. Tout artiste, tout bourgeois même, qui passent à Guérando, y éncouvent, comme ceux qui séjournent à Venise, un désir bientôt oublé d's finir leurs jours dons la paix, dans le silence, en se promenant par les beaux temps sur le mail qui enveloppe la ville du côté do la mer, d'une porte à l'autre. Parfois l'image de cette ville revient frapper au temple du souvenir : elle entre couffée de ses tours, parée de sa conture : elle déploie sa robe semée de ses belles fleues. secone le manteau d'or de ses dunes, exhale les senteurs enivrantes de ses iolis chemius épineux et pleins de houquets noués au hasard; elle vous occupe et vous appelle comme une femme davine que vous avez entrevue dans un pays étrange et qui s'est logée dans un coin du cœur.

Auprès de l'église de Guérande se voit une maison ani est dans

le symbole d'une grande chose détruite , une poésie. Cette maison appartient à la plus noble famille du pays, aux du Guaisnic, qui . du temps des du Guescho, leur étaient aussi supérieurs en fortune et en antiquité que les Troyens l'étaient aux Romains. Les Guaisolain (également orthographié jadis du Glaicquin), dont on a fait Guesclin , sont issus des Guaisnic. Vieux comme le granit de la Bretagne, les Guaisnic ne sont ni Francs ni Gaulois, ils sont Bretons, ou, nour être plus exact, Celtes, Ils ont dû jadis être druides, avoir cueilli le gui des forêts sacrées et sacrifié des hommes sur les dolmen. Il est mutile de durc ce qu'ils furent. Aujourd'hus cette race, égale aux Rohan sans avoir daigné se faire princière, qui existait puissante avant qu'il ne fût question des ancètres de Hugues-Capet, cette familie, pure de tout alliage, possède environ deux mille livres de rente, sa maison de Guérande et son petit castel du Guaisnic. Toutes les terres qui dépendent de la baronnie du Guausnic, la première de Bretagne, sont engagées aux fermiers, et rapportent environ soixante mille livres, makeré l'emperfection des cultures. Les du Guaisnic sont d'ailleurs touiours propriétaires de leurs terres; mais, comme ils n'en peuvent rendre le capital, consigné depuis deux cents ans entre leurs mains par les tenanciers actuels, ils n'en touchent point les revenus. Ils sont dans la situation de la couronne de France avec ses enquaistes avant 1789. Ou et quand les barons trouveront-ils le million que leurs fermiers lear ont remis? Avant 1789 la mouvance des fiefs soumis au castel du Guaisnic, perché sur une colline, valait encore cinquante mille livres a mais en un vote l'Assemblée nationale supprima l'impôt des lods et ventes perçu par les seigneurs. Dans cette situation , cette famille, qui q'est plus rien pour personne en France, serait un suiet de moquerie à Paris : elle est toute la Bretagne à Guérande. A Guérande , le baron du Guaisnic est un des grands barons de France , no des homases an-dessus desquels il n'est qu'un seul homme , le roi de France, jadis élu pour chef. Aujourd'hui le nom de du Guaisnic, plein de signifiances bretonnes et dont les racines sont d'ailleurs explanées dans les Chouans ou la Bretagne en 1800. a subi l'altération qui défigure celui de du Guaisglaia. Le percenteur des contributions écrit , comme tout le monde , Guénic.

Au bont d'une ruelle siencieuse, humide et sombre, formée par les murailles à pignou des maisons voisines, se voit le ciutre d'une 19.

porte bâtarde assez large et assez haute pour le passage d'un cavalier, circonstance qui déjà vous annonce qu'au temps où cette construction fut terminée les voitures n'existaient pas. Ce cintre . supporté par deux jambages, est tout en granit. La norte, en chêne fendillé comme l'écorce des arbres qui fournirent le bois, est pleine de clous énormes, lesquels dessinent des figures géométriques. Le cintre est creux. Il offre l'écusson des du Guaisnic aussi net, aussi propre que si le sculpteur venait de l'achever. Cet éeu ravirait un amateur de l'art héraldique par une simplicité qui prouve la fierté. l'antiquité de la famille. Il est comme au jour où les croisés du monde chrétien inventèrent ces symboles pour se reconnaître , les Guaisnic ne l'ont iamais écartelé, il est toujours semblable à luimême, comme celui de la maison de France, que les connaisseurs retrouvent en abime ou écartelé, semé dans les armes des plus vicilles familles. Le voici tel que vous pouvez encore le voir à Guérande : de queules à la main au naturel gonfalonnée d'hermine, à l'épée d'argent en pal, avec ce terrible mot pour devise ; FAC! N'est-ce pas une grande et belle chose? Le tortil de la couronne baroniale surmonte ce simple écu dont les lignes verticales . employées en sculpture pour représenter les gueules, brillent encore. L'artiste a donné je ne sais quelle touroure fière et chevaleresque à la main. Avec quel nerf elle tient cette énée dont s'est encore servie hier. la famille! En vérité, si vous alliez à Guérande après avoir In cette histoire , il vous serait impossible de ne pas tressaillir en voyant ce blason. Oni , le réoublicain le plus absolu serait attendri par la fidélaté, par la noblesse et la grandeur cachées au fond de cette ruelle. Les du Guaisnic ont bien fait hier, ils sont prêts à bien faire demain. Faire est le grand mot de la chevalerie. - Tu as bien fait à la bataille, disait toujours le connétable par excellence, ce grand du Guesclin, qui mit pour un temps l'Anglais bors de France. La profondeur de la sculpture , préservée de toute intempérie par la forte marge que produit la saillie ronde du centre, est-en harmonie avec la profondeur morale de la devise dans l'âme de cette famille. Pour qui connaît les du Guaisnic, cette particularité devient touchante. La porte ouverte laisse voir une cour assez vaste : à droite de laquelle sont les écuries, à gauche la cuisine. L'hôtel est en pierre de taille depuis les caves jusqu'au grenier. La façade sur la cour est ornée d'un perron à double rampe dont la tribune est couverte de vestiges de sculptures efferées par le temps , mais où l'œil BÉATRIX. 293

de l'antiquaire distinguerait encore au centre les masses principales. de la main tenant l'énée. Sous cette jolie tribune : encadrée par des pervures cassées en quelques endroits et comme verme par l'usage à quelques places, est une netite loge autrefois occupée par un chien de garde. Les rannes en pierre sont disjointes : il y nousse des herbes, quelques petites fleurs et des mousses aux fentes. comme dans les marches de l'escalier, que les siècles ont déplacées sans leur ôter de la solidité. La porte dut être d'un joli caractère. Autant que le reste des dessins permet d'en juger, elle fut travadiée par un artiste élevé dans la grande école vénitienne do troizième siècle. On y retrouve je ne sais quel mélange du byzantin et du moresque. Elle est couronnée par que saillie circulaire charnée de végétation, un bouquet rose, jaune, brun ou bleu, selon les saisons. La norte, en chêne clouté, donne entrée dans une vaste salle an bout de laquelle est une autre porte avec un perron pareil qui descend an jardin. Cette salle est merveillense de conservation. Ses boiseries à hauteur d'appui sont en châtaignier. Un magnifique cuir espagnol, animé de figures en relief, mais où les dorures sont émietiées et rougies , couvre les murs. Le plafond est composé de planches artistement jointes, neintes et dorées. L'or s'y voit à peine : il est dans le même état que celus du cuir de Cordone : mais on neut encore apercevoir quelques fleurs rouges et quelques feuillages verts. El est à croire qu'un nettoyage ferait reparaître des peintures semblables à celles qui décorent les planchers de la maison de Tristan à Tours, et qui prouveraient que ces planchers out été refaits ou restaurés sous le règne de Louis XI. La cheminée est énorme, en pierre sculptée , munie de chencts gigantesques en fer forgé d'un travail précieux. Il y tiendrait une voie de hois, Les meubles de cette salle sont tous en bois de chène et portent au-dessus de leurs dossiers l'écusson de la famille. Il y a trois fusils anglais également bons pour la chasse et pour la guerre, trois sabres, deux carniers, les ustensiles du chasseur et du pêcheur accrochés à des clous.

A chús se trouve une salle à manger qui communque avec la cuisine par une porte pratiquée dans une tourelle d'angle. Cette tourelle correspond, dans le desin de la facale sur la cour , à une autre collée à l'autre angle et où se trouve un escaler en columaçon qui monte aux deux étages supérieurs. La salle à tuanger est tendue de tabisseries oui remontent au quantoratibue siècle, le stivi et 10-

personnage en font foi : mais, comme elles sont dans le langage nall des fabliaux, il est impossible de les transcrure aujourd'hui. Ges tapasseries , bien conservées dans les endroits où la lumière a peu pénétré, sont encadrées de bandes en chêne scuipté, devenu noir comme l'ébène. Le plafond est à solives saillantes enrichies de feuillages différents à chaque solive ; les entre-deux sont couverts d'une planche neutre où court une guirlande de fleurs en or sur fond bleu. Deux vieux dressoirs à buffets sont en face l'on de l'autre. Sur leurs planches, frottées avec une obstination bretonne par Mariotte, la cuisinière, se voient, comme au temps où les rois étaient tout aussi pauvres en 1200, que les du Guaisnic en 1830, quatre vieux gobelets, une vieille soupière bosselée et deux salières en argent : pois force assettes d'étain , force pots en grès bleu et gris, à dessius arabesques et aux armes des du Guaisnic, recouverts d'un convercle à charnières en étain. La cheminée a été modernisée. Son état prouve que la famille se tient dans cette pièce depuis le dermer siècle. Elle est en pierre sculptée dans le goût du siècle de Louis XV, ornée d'une glace encadrée dans un trumeau à bagnettes periées et dorées. Cette antithèse, indifférente à la famille, chagrinerait un poète. Sur la tablette, couverte de velours rouge, il v a au milieu un cartel en écaille incrusté de cuivre. et de chaque côté deux flambeaux d'argent d'un modèle étrange. Une large table carrée à colonnes torses occupe le milieu de cette salle. Les chaises sont en bois tourné, garnies de tanisseries. Sur une table ronde à un seul pied, figurant un cep de vigne et placée devant la croisée qui donne sur le jardin, se voit une lampe bisarre. Cette lampe consiste dans un globe de verre commun, un neu moins gros qu'un œuf d'autruche, fixé dans un chandelier par une queue de verre. Il sort d'un trou supérjeur une mèche plate maintenue dans une espèce d'anche en curre, et dont la trame, pliée commé un tenia dans un hocal, boit l'huile de noix que contient le globe. La fenêtre qui donne sur le jardin , comme celle qui donne sur la cour, et toutes deux le correspondent, est croisée de merres et à vitrages sexagones sertis en plomb , drapée de rideaux à baldaquins et à gros glands en une vieille étoffe de soie rouge à reflets jances, nommée jadis brocatelle ou pent brocart.

A chaque étage de la maison, ordi en a deux, il pe se trouve one ces deux pièces. Le premier sert d'habitation au chef de la famille. BÉATRIX. 295

Le second étais destiné judis aux endants. Les hière logacient dans les chambres sous le toit. Les domestiques abblicaient au-deassu des cuisines et des écarres. Le toit pointut, garni de plomb à ses angles, est percè sur la cour et sur le jurdin d'une magnifique creisée en grôpe, qui se l'her pesque auxis hant que le faite, à comoles minces et fines dont les acmiptures sont rongées par les tapeurs salines de l'atmosphère. Au-dessus du tympa brode de cette creisée à quatre creisibilione su pleure, grince encore la girouette du noble creisibilione su pleure, grince encore la girouette du noble de creisibilione su pleure, grince encore la girouette du noble de l'atmosphère.

N'onblions pas un détail précieux et plein de paiveté qui n'est pas sans mérite aux veux des archéologues. La tourelle, où tourne l'escalier, orne l'angle d'un grand mur à pignon dans lequel il n'existe ancune croisée. L'escalier descend par one petite porte en ogive jusque sur un terrain sablé our sépare la maison du mur de clôture auquel sont adossées les écuries. Cetto tourelle est rénétée vers le tardin par une autre à cinq pans, terminée en cul-de-four, et qui approprie un clocheton, an lieu d'être coiffée, comme se seur, d'une poivrière. Voilà comment ces gracieux architectes savarent varier lene symétrie. A la hauteur du premier étage seulement, ces deux tourelles sont réunies par une galerie en pierre que soutiennent des espèces de neuses à visages humains. Cette galerie extérieure est ornée d'une balustrade travaillée avec une élégance, avec une finesse merveilleuse. Pais, du haut du nignon, sous legnel il existe un seul croisilos oblong, pend un ornement en nierre reurisentant un dass semblable à ceux qui conronnent les statues des saints dans les portais d'église. Les deux tourelles sont percées d'une jolie porte à cintre aigu donnant sur cette terrasse. Tel est le parti que l'architecture du treixième siècle tirait de la muraille nue et froide que présente aujourd'hui le pan coupé d'une maison. Vovez-vous une femme se promenant au matin sur cette galerie et regardant par-deb-1005 (Juérande le sole)) illuminer l'or des sobles et miroster la manos de l'Océan? N'admirez-vous pas cette muraille à pointe fleuretée, menblég à ses deux angles de deux tourelles quasi-cannelées, dont l'une est brusquement arroudie en nid d'hirondelle, et dont l'autre offre sa jobe porte à cintre gothique et décoré de la main tenant une énée ? L'autre nignon de l'hôtel du Guaisnic tient à la maison voisine. L'harmonie que cherchaient si soigneusement les Maîtres de ce temps est conservée dans la facade de la cour per la tourelle semblable à celle on monte la vis, tel est le nom donné iadis à un escalier, et qui sert de communication entre la salle à manger et la

cusine : mais elle s'arrête au premier étage , et son couronnement est un netit dôme à jour sous lequel s'élève une poire statue de saint. Calvste.

Le jardin est luxueux dans une vieille enceinte, il a un demi-arnent coviron, ses murs sont garnis d'espaliers : il est divisé en carrés de légumes, bordés de quenouilles que cultive un domestique male nommé Gasselin, lequel panse les chevaux. Au bout de ce iardin est une toppelle sous laquelle est un banc. Au milieu s'élève un cadran solaire. Les allées sont sablées. Sur le jardin, la facade n'a pas de tourelle pour correspondre à celle qui monte le long du nignen. Elle rachète ce défaut par une colonnette tournée en vis dennus le bas iusqu'en haut, et qui devait iadis supporter la bannière de la famille, car elle est terminée par une espèce de grosse crapaudine en ser rouillé, d'où il s'élève de maigres herbes. Ce détail, en harmonie avec les vestiges de sculpture, prouve que ce logis fut construit par un architecte vénitien. Cette hampe élégante est comme une signature qui trahit Venise, la chevalerie, la finesse du treizième siècle. S'il restait des doutes à cet égard, la nature des ornements les dissiperait. Les trèfles de l'hôtel du Guaisnic ont quatre feuilles, an lien de trois. Cette différence indique l'école vénitienne adultérée par son commerce avec l'Orient où les architectes à demi mores. ques, neu soucieux de la grande peusée catholique, donnaient quatre feuilles au trèfle , tandis que les architectes chrétiens demeuraient fidèles à la Tranité. Sous ce rapport, la fantaisie vénitienne était hérétique. Si ce logis surprend votre imagination, yous yous demanderez peut-être pourquoi l'époque actuelle ne renouvelle plus ces miracles d'art. Aujourd'hou les beaux hôtels se vendent, sont ahattus et font place à des rues. Personne ne sait si sa génération gardera le logis patrimonial, où chacun passe comme dans une auberge : tandis qu'autrefois en bâtissant une demeure, on travaillait, on crovait du moins travailler pour une famille éternelle. De là, la beauté des hôtels. La foi en soi faisait des prodiges autant que la foi en Dieu. Quant aux dispositions et au mobilier des étages supérieurs, ils ne neuvent que se présumer d'après la description de ce rez-dechaussée, d'après la physionomie et les mœurs de la famille. Depuis cinquante ans. Jes du Guaisnic n'out jamais recu personne alleurs. que dans les deux pièces où respiraient, comme dans cette cour et dans les accessoires extérieurs de ce logis, l'esprit, la grâce, la naiveté de la vieille et noble Bretagne. Sans la topographie et la desBÉATRIY. 907

cription de la ville, sam la pointure minutiesse de cet bôtel, les unpresantes figures de cette famille cussent été peut-être moins comprises. Ausus les cadres deraient-lis passer avant les portraits. Chacun penser que les choese ont dominé les êtres. Il est des moments dont l'influence est viable aux les personnes qui vient à l'entour. Il est déficile d'être irréligieux à l'ombre d'une cathédrale comme celle de Bourges. Quand partout l'âme et rappélée à sa destinée par des insuges, al est moins facile d'y faillir. Telle était l'opinion de nos aleux, abandonnée par une génération qui n'à plus ni signes ni distinctions, et dont les mœurs changeut tous les dis aux les vous étender-sous pas à trouver le baron du Gusinici une épée au poing, ou tout in servit meusonge?

iours du mois d'août, la famille du Guénic était encore composée de monsieur et de madame du Guénic, de mademoiselle du Guénic. sœur aînée du baron, et d'un fils unique Joé de vingt-un ans, nommé. Gandebert - Calvate - Louis , suivant un vieil usage de la famille. Le père se nommait Gaudebert-Calyste-Charles. On ne variait que le dernier patron. Saint Gaudebert et saint Calvate devaient touiours protéger les Guénic. Le baron du Guénic avait quitté Guérande des que la Vendée et la Bretagne prirent les armes, et il avait fait la guerre avec Charette, avec Catelineau, La Rochejacquelein, d'Elbée, Bonchamps et le prince de Talmont, Avant de partir, il avait vendu tous ses biens à sa sœur aînée, mademoiselle Zéphirine du Guénic, par un trait de prudence unique dans les annales révolutionnaires. Après la mort de tous les héros de l'Ouest, le baron, qu'un miracle seul avait préservé de finir comme eux, ne s'était pas soumis à Napoléon. Il avait querroyé manu'en 1802, année où, anrès avoir failli se laisser prendre, il revint à Guérande, et de Guérande au Croisic. d'où il gagna l'Irlande, fidèle à la vieille haine des Bretons nour l'Angleterre. Les gens de Guérande ferguirent d'ignorer l'existence du baron : il n'v eut nas en vingt ans une seule indiscrétion. Mademosselle du Guénic touchait les revenus et les faisait passer à son frère par des pêcheurs. Monsieur du Guénic revint en 1813 à Guérande, aussi simplement que s'il était allé passer une saison à Nantes. Pendant son sciour à Dublin , le vieux Breton s'était épris , malgré ses cinquante ans, d'une charmante Irlandaise, fille d'une des plus nobles et des plus pauvres maisons de ce malheureux royaume. Miss Fanny O'Brien avait alors vingt-un ans. Le haron du Guénic vint chercher les papiers nécessares à son mariage, retourna se marier, et revint dit mois après, au commencement de 1818, rece as fremse, qui lai donne dalviste le jour mième de l'entrée de Louu XVIII à Calàis, circonstance qui exploque son personn de Louis. Le viens et possi Recton avais en ce moment obtante-treize auss; mais la guerre de partian faite à la république, mais ses sonfirances pendant com travercées sur les chaese-maries, nais en uie à Doblin avisient pesi sur sa tête : il paraissuit avoir plan d'un niecle. Acest jumini à aucune époque accon Guésic se fut-il plan en harmonie arec la vétunid de c logis, là tilona le tomps où il y vavit une cour à Goérande.

Monsieur du Guénic était un vieillard de haute taille , droit, sec. nerveux et majore. Son visage ovale était ridé par des milliers de plis qui formaient des franges arquées au-dessus des poggmettes, au-dessus des sourcals, et donnaient à sa figure une ressemblance avec les vieillards que le pinceau de Van Ostade, de Bembrandt, de Miéria, de Gérand. Dow a fant caressés, et qui venient une loupe pour être admirés. Sa physionomie était comme enfouie sous ces nombreux sillons , produits par sa vic en plemair, par l'habitude d'observer la campagne sous le soleil, au lever comme au déclin du jour. Néanmoins il restait à l'observateur les formes impérissables de la figure homaine et que disent encore quelque chose à l'âme, même quand l'œil a'v voit plus qu'une tête morte. Les fermes contours de la face, le dessin du front, le sérieux des lignes, la roideur du nez, les ligéaments de la charpente que les blessures seules peuvent altérer, annoncaient une intrépidité sans calcul, une foi sans bornes, une obéissance sans discussion, une fidélité sans transaction, un amour sans inconstance. En lui, le granit breton s'était fait homme. Le baron n'avait plus de dents. Ses lèvres, jadis rouges, mais alors violacées, n'étant plus soutenues que par les dures gencives sur lesquelles il mangeait du pain que se femme avait soln d'amollir en le mettant dans une serviette humide, rentraient dans la bouche en dessinant toutefois un rictus menacant et fier. Son mentos voulant reinindre le nez, mais on vovait, dans le caractère de ce nez bosmé an milieu. les signes de son énergie et de sa résistance bretonne. Sa peau, marbrée de taches rouges qui paraissaient à travers ses rides, annonçait un tempérament sanguin, violent, fait pour les fatigues qui sans doute avaient préserve le baron de mainte apoplexie. Cette tête était couronnée d'une chevelure blanche comme de l'argent, qui retombait en houcles sur les épaules. La figure, alors éteinte en

partle, vivait par l'éclat de deux yeux noirs qui brillaient au fond de leurs orbites brunes et jetaient les dermères flammes d'une âme générouse et loyale. Les sourcils et les cils étalent tombés. La neau. dereune rude ne nouvait se déplisser. La difficulté de se raser obliggait le vigilland à laisser nousser sa barbe en éventail. Un peintre efit admiré par-dessis tout, dans ce vieux bon de Bretagne any larges énantes, à la nerveuse poitrine, d'admirables mains de soldat, des mains comme devaient être celles de du Guesclin, des mains larges, épaisses, poilues; des maios qui avaient embrassé la poignée du sabre pour ne la quitter, comme fit Jeanne d'Arc. qu'au jour où l'étendard royal flotterait dans la cathédrale de Beims : des mains qui souvent avaient été mises en sang par les épines des holitera dans le Bocare, qui avaient manié la rame dans le Merais. nour aller surprendre les Blets, on en pleute mer nour favoriser Parrivée de Georges: les mains du partison, du canonnier, du simple soldat, du chef; des mains alors blanches quoique les Bourbons de la branche aînée (ussent en ext) : mais en y regardant hieu. on y autait yn opelitues marques récentes oni yous ensent dit que le baron avait naguère rejoint MADAME dans la Vendée. Aujourd'huice fait neut s'avouer. Ces mains étaient le vivant commentaire de la belle devise à laquelle aucun Guénic n'avait failli : Fac ! Le front attiruit l'attention par des teintes dorées aux tempes, qui contrastaient avec le ton brun de ce petit front dur et serré que la chute des cheveux avait assez agrandi pour donner encore plus de maiesté à cette belie ruine. Cette physionomie, un pen matérielle d'ailleurs. et comment eft-elle pu être autrement! offrait, comme toutes les figures bretonnes groupées autour du baron, des apparences sauvages, un calme brut qui ressemblait à l'impassibilité des Hurons, je në sais quoi de stupide, dû pent-être au repos absolu qui suit les fatigues excessives et qui laisse alors reparaître l'animal tout seul. La nemée y était rare. Elle semblait y être un effort, elle avait son siège plus au cœur que dans la tête, elle aboutissait plus an fait ma'à l'idée. Mais, en examinant ce beau vieillard avec une attention montenue, vous deviniez les mystères de cette opposition réelle à l'esorat de son siècle. Il avait des religions, des sentiments pour ainsi dire innés qui le dispensaient de méditer. Ses devoirs, il les avait appris avec la vie. Les Institutions, la Religion pensuient pour lui. Il devait donc réserver son esprit, lui et les siens, pour agir, sans le dissiper sur aueune des choses iugées mutiles, mais dont s'occupaient les autres. Il sortait sa pensée de sou cœur, comme son épée du fourreau, éblouissante de candeur, comme était dans son écussou la main gonfalonnée d'hermine. L'un fois ce secret deviné, tout s'expliquait. On comprenait la profondeur des résolutions dues à des nensées nettes, distinctes, franches, immaculées comme l'hermine. On comprenzit cette vente faite à sa seur avant la guerre et qui répondait à tout, à la mort, à la confiscation, à l'exil. La beauté du caractère des deux vieillards, car la sœur ne vivait mie nonr et par le frère, ne peut plus même être comprise dans son étendue par les mours égoistes que nous font l'incertitude et l'inconstance de notre énouse. Un archange chargé de lire dans leurs cours, n'v aurait pas découvert une seule pensée empreinte de personnalué. En 1816, quand le curé de Guérande insinua au haron du Guéme d'alter à Paris et d'y réclamer sa récompense, la vieille sœur, si avare pour la maison : s'écria : - Fi douc l mon frère a-til besoin d'aller tendre la main comme un gueux?

— On croirait que l'al servi le rou par intérêt, dit le vieillard. D'ailleurs, c'est à lui de se souvenir. El puis, ce pauvrer oi, al bien embarrassé avec tous ceux qui le harcellent. Donnât-il la France par morceaux, on lui demanderait encore quelque chose.

Ce loyal serviteur, qui portait tant d'intérêt à Louis XVIII, eut le grade de colonel, la croix de Saint-Louis et une retraite de deux mille francs.

- Le roi s'est souvenu! dit-il en recevant ses brevets.

Persone ne dissipa son creur. Le travail unit del fast par le des Feltra, Gyris les têts des armées rendémens, el il arait treuvé le nom de du Guéuic avec quelques autres nom bettons en ic. Aunsi, coume pour remercie le rois de France, le baron soutist-il en 1815 un siège à Guérande contre les bastaillons dig général Travat, il ne voulut jamies render ettes forteresse; et quand il failent l'évacer, il se saure dans les bois avec une bande de clousses qui restreut armés jusqu'au second retour des Bourbons. Guérande gude encore la mémoire de ce derirei siège. Si les vielles bandes hretounes étaient venues, la guerre éveillée par cette réstance lei-rolque etté embarde la Vendée. Nous devous seus our que paysan: la surait lie, évrire et quelque peu compte ; il consains l'art mi-liarer et le bàson; mas , hornis son livre de prières, ii n'avait pas la treis rollumes dans avice Le comme, qui ne suarit être indif-

férent, était ionariable, et consistait en grot souliers, en bas drapés, en une culotte de velours recitâtre, un giet de drape un erediangete à collet à laquelle était attachée une croix de Saint-Louis. Une admirable sérientie diségesit sur co viager, que depais un an un sommell, avant-coureur de la mort, sembiait préparer an repos éternel. Cos somnoisences constantes, plus frequentes de jour en gour, n'impudication au serieme, in as seuri avegle, in ses amis, dont les comasissances médicales a étaient pas grandes. Pour eux, con pauses subfinnes d'une aime sans reproche, mais fuigére, s'expliquaient ataurellement : le baron avait fait son devoir. Tout était dans ce moi.

Dans cet hôtel, les intérêts majeurs étaient les destinées de la branche dépossédée. L'avenir des Bourbons exilés et celui de la religion catholique, l'influence des nouveautés politiques sur la Bretagne occupaient exclusivement la famille du baron. Il n'y avait d'autre intérêt mêlé à ceux-là que l'attachement de tous pour le fils unique, pour Calyste, l'héritier, le seul espoir du grand nom des du Guénic. Le vieux Vendéen, le vieux Chouan avait eu quelques années apparavant comme un retour de jeunesse pour hahitner ce fils any exercices violents qui conviennent à un gentilhomme appelé d'un moment à l'autre à guerroyer. Dès me Calvate eut seize ans, son nère l'avait accompagné dans les marais et dans les bois, lui montrant dans les plaisirs de la chasse les rudiments de la guerre, prêchant d'exemple, dur à la fatigue, inébranlable sur sa selle, sur de son coup, quel que fût le gibier, à courre, au vol, intrépide à franchir les obstacles, conviant son fils au danger comme s'il avait eu dix enfants à risquer. Aussi, quand la duchesse de Berry viut en France pour conquérir le royaume, le père emmena-t-il son fils afin de lus faire pratiquer la devise de ses armes. Le baron partit pendant une nuit, sans prévenir sa femme qui l'eût peut-être attendri, menant son unique enfant au feu comme à une fête, et suivi de Gasselin, son seul vassal, qui détaia invensement. Les trois hommes de la famille furent absents pendant six mois. sans donner de leurs nouvelles à la baronne, qui ne lisait iamais la Quotidienne sans trembler de ligne en ligne ; ni à sa vieille bellesoor, bérofquement droite, et dont le front ne sourcillait nas en écontant le journal. Les trois fusils accrochés dans la grande salle · avaient donc récemment servi. Le baron, qui jugea cette prise d'armes inutile, avait muité la campagne avant l'affaire de la Penissière, sans quoi peut-être la maison du Guénic eut-elle été finie. Quand, par une puit affreuse, le père, le fils et le serviteur arrivèrent chez eux apres avoir pris congé de MADAME, et surprirent leurs amis, la baronne et la vieille mademoiselle du Guérne qui reconnut, par l'exercice d'un sens dont sont doués tous les aveugles, le pas des trois hommes dans la ruelle, le baron regarda le cercle formé par ses amis inquiets autour de la petite table éclairée nor cette lamne antique, et dit d'une soix chescotante, pendant que Gasselin remettait les tross fusils et les sabres à leurs places, ce mot de paixeté féodale : - Tous les barons n'ent pas fait leur devoir. Proxances av our embrassé sa femme et sa sœur, il s'assit dans son vieux. fauteuil, et commanda de faire à souper nour son fils, pour Gasselm et nour lui. Gasselin, nur s'était mis au-devant de Calvate. avait recu dans l'énaule un coup de sabre : chose si simple , que les femmes le remercièrent à peine. Le baron ni ses hôtes ne proférèrent ni malédictions ni injures contre les vainqueurs. Ce salence est un des traits du caractère breton. En quarante ans , iamais personne ne surprit un mot de méoris sur les lèvres du baron contre ses adversaires. A envide faire leur mêtier comme il faissat son devoir. Ce silence profond est l'indice des volontés immuables. Ce dernier effort, ces lueurs d'une énergie à bout avaient causé l'affaiblussement dans lequel était en ce moment le baron. Ce nouvel exil de la famille de Bourbon , aussi miraculemement chassée que miraenleusement rétablie : lui causait une mélancolie amère.

Vers six heures du soir, au mousent où commence cette scène, le baron, qui, selon sa vieulle habitude, arait fini de diner à guatre haures, vensit de s'endormur en eutendant lire la Quotistiennee. Sa tête s'était posée sur le dossier de sou fautieul au coin de la chemuée-. du côté du iardin.

angete de ce trone noueux do l'arbre antique et devant la chanuide, à la harone, soise sur une des visibles chiase, offait le type foid de ca adorables criatures qui n'existent qu'en Augleterre, en Scouse une a Irlande. La semienne tinsueme ce filte périre a én la che a volure volure dorie, dont les boudes sont tournées par la main des anges, era la lumière da cel semblo resisser dous leurs spicies avec l'au qui a s'y joue. Panny O'Brien câti une de ces splaisées, forte de tradirens, invanchée dans le malbeur, douce comme la unique de sa vefar, pur pure comme étant le bleu de ses yeux, d'une bequé fine, élégants.

gard, que ni le pinceau ni la parole ne neuvent peindre. Belle encore à quarante-deux ans, bien des hommes eussent regardé comme un bonheur de l'épouser, à l'aspect des splendeurs de cet août chaudement coloré, plein de fleurs et de fruits, rafraîchi nar de célestes rusées. La haronne tenait le journal d'une main francée de fossettes, à doirts retroussés et dont les ongles étaient taillés carrément comme dans les statues antiques. Étendue à demi , sans mauvaise grâce ni affectation, sur sa chaise, les nieds en avant nour les chauffer, elle était vêtue d'une robe de velours noir, car le vont avait fraichi depuis quelques jours. Le corsage montant moulait des énaules d'un contour magnifique, et une riche noitrine que la nourriture d'un fils unique n'avait pu déformer. Elle était coiffée de cheveux qui descendaient en ringleta le long de ses jones, et les accompagnaient suivant la mode anglaise. Tordue simplement au-dessus de sa tête et retenue par un peigne d'écaille, cette chevelure, au lieu d'avoir une conleur indécise, scintillant au jour comme des filigranes d'or bruni. La baronne faisait tresser les cheveux follets qui se ionaient sur sa nuque et qui sont un signe de race. Cette natte mignonne, perdue dans la masse de ses cheyeur sojoneusement relevés , normettait à l'avil de suivre avec plaisir la ligne ondulouse par laquelle son col se rattachait à ses belles épaules. Ce petit détail prouvait le soin qu'elle apportait toujours à sa toilette. Elle tenait à réionir les regards de ce vieillard. Quelle charmante et délicieuse attention l'Ouand vous verrex une fenune déployant dans la vie intérieure la conjetterie que les autres femmes nussent dans un seul sentiment, crovez-le, elle est aussi noble mère que noble épouse, elle est la joie et la fleur du ménage, elle a compris ses obligations de femme , elle a dans l'âme et dans la tendresse les élégances de son extérieur, elle fait le bien en secret, elle sait adorer sans calcul, elle aime ses proches, comme elle aime Dieu, pour eux-mêmes. Aussi semblait-il que la Vierge du paradis, sous la garde de laquelle elle xivait, est récommensé la chaste iennesse. la vie sainte de cette femme auprès de ce noble vieillard en l'enteurant d'one sorte d'auxéole qui la préservait des ontrages du temps. Les altérations de sa heauté. Platon les eût célébrées neutêtre comme autant de grâces nouvelles. Son teint si blanc jadis avait pris ces tons chauds et pacrés que les peintres adorent. Son front large et bien taillé recevait avec amour la lumière qui s'y ionait en des luisants satmés. Sa prunelle, d'un bleu de turquoise,

brillart, sous un sourcel nâle et velouté, d'une extrême douceur. Ses namnières molles et ses tempes attendries invitaient à je ne sais muelle muette melanculie. An-dessous, le tour des veux était d'un blanc pále , semé de fibrilles bleuàtres comme a la naissance du nez. Ce nez. d'un contour aqualin, mince, avait se ne sais quoi de royal qui rappelant l'origine de cette noble fille. Sa bouche, pure et bien counée, était embellie par un sourire aisé que dictait une mépui sable aménite. Ses dents étaient blanches et netites. Elle avait pris un léger embonpont, mais ses hanches delicates, sa taille svelte n'en souffeavent noint. L'autoinne de sa heauté presentait donc quelques vives fleurs de printemps oubliées et les ardentes richesses de l'été, Ses bras noblement arrondis, sa peau tendue et lustrée avaient un gram plus fin ; les contours avaient acquis leur plénitude. Enfin sa physionomie ouverte, servine et faiblement rosée. la nucréé de ses yeny blens on un regard tron yil out blessés, exprimagent l'inaltérable douceur. la tendresse infinie des anges.

A l'autre com de la chemmée, et dans un fautenil, la veille sœur octogénaire, semblable en tout point, sauf le costume, à son frère, écoutant la lecture du journal en tricotant des bas, travail pour lequel la vue est mutile. Elle avait les veux converts d'une tare, et se refusait obstinément à subir l'opération, malgre les instances de sa belle-seur. Le secret de son obstination, elle seule le savait : elle se rejetait sur un défaut de courage , mais elle ne voulait pas qu'il se dépensat vingt-cinq louis pour elle. Cette somme eût été de moins dans la maison. Cependant elle aurait bien voulu your son frère. Ces deux vieillards faisaiont admirablement ressortir la heauté de la baronne. Quelle femme n'eût semblé jeune et joke entre monsieur du Guénic et sa sœur? Mademoiselle Zéphirine . privée de la vue, ignorait les changements que ses quatre-vingts ans avaient apportés dans sa plysionomie. Son visage pale et creusé. que l'impobilité des veux blancs et sans regard faisait ressembler à celui d'une morte, que trois ou quatre dents sullantes rendaient presque menacant, où la profonde orbite des yeux était cerclée de teintes rouges où quelques signes de virilité déjà blanchis percaient dans le menton et aux environs de la bouche : ce froid mais calme visage était encadré par un netit béguin d'indienne brune. piqué comme une courte-pointe, garni d'une ruche en percale et noué sous le menton par des cordons toujours un peu roux. Elle portait un cotillon de gros drap sur une jupe de piqué, vrai ma-

telas qui recelait des doubles louis, et des poches cousues à une ceinture un'elle détachait tous les soirs et remettait tous les matins comme un vêtement. Son corsage était serré dans le casaquin populaire de la Bretagne, en drap pared à celui du cotilion, orné d'une collerette à mille plis dont le blanchissage était l'objet de la seule dispute ou'elle eut avec sa belle-sœur, elle ne voulait la changer que tous les huit jours. Des grosses manches ouatées de ce casamin. sortaient deux bras desséchés mais nervenx, au bout desquels s'agitaient ses deux mains, dont la couleur un neu rousse fassait paraître les bras blancs comme le bois du peuplier. Ses mains, crochues par suite de la contraction que l'habitude de tricoter leur avait fait prendre, étaient comme un méter à les incossemment monté : le phénomène cut été de les voir arrêtées. De temps en temps mademoiselle du Guénic prenait une longue aiguille à tricoter fichée dans sa gorge pour la passer entre son béguin et ses cheveux en fourgonnant sa blanche chevelure. Un étranger ent ri de voir l'insouciance avec laquelle efte repiquait l'aiguille sans la moindre crainte de se blesser. Elle était droite comme un clocher. Sa prestance de colonne pouvait passer nour une de ces connetteries de vieillard oui prouvent que l'orgueil est une passion nécessaire à la vie. Elle avait le sonrire gai. Elle aussi avait fait son devoir. Au moment où Fanny vit le baron endormi, elle cessa la lecture

du journal. Un rayon de soleil allait d'une fenêtre à l'autre et partageait en deux , par une bande d'or , l'atmosphère de cette vieille salle, où il faisait resolendir les membles presque noirs. La lumière bordait les sculptures du plancher, papillotait dans les bahuts, étendait une nappe luisante sur la table de chêne, égavait cet intérieur brun et doux, comme la voix de Fanny jetait dans l'âme de la vieille octogénaire une musique aussi lumineuse, aussi gale que ce rayon. Rientôt les rayons du soleil prirent ces conleurs rougeâtres qui, par d'insensibles gradations , arrivent aux tons mélancoliques du créposcule. La baronne tomba dans une méditation grave, dans un de ces silences absolus que sa vieille helle - sœur observait depuis une quinzaine de jours, en cherchant à se les expliquer, sans avoir adressé la moindre question à la baronne : mais elle n'en étudiait nas mons les causes de cette préoccupation à la manière des aveugles qui lisent comme dans un livre noir où les lettres sont blanches, et dans l'âme descritels tout son retentit comme dans un écho divinatoire. La vieille aveugle, sor qui l'heure poire n'avait plus de COM HEW T IN

prise, continual a tricoter, et le silence devint si profond que l'on put entendre le bruit des aiguilles d'acier.

Yous venez de laisser tomber le journal, ma sœur, et cependant vous ne dormez pas, dit la vieille d'un air fin.

La mat évait vouer, Marotte unt alloure la lampe, la placa sur ne table carée évant le les quise ella discrebres aquesoulle, que se mit dans l'evaluraire van pekton de fil, une petite escalelle, et se mit dans l'evaluraire van pekton de fil, une petite escalelle, et se mit dans l'evaluraire de la crussée qui domant sur la como cotape à l'âle comme tons les soire. Gasselm totenait encore dans les commons, il vasitait les estaux du hazor et de Calyse, et l. vay six toto tatal table end aux Férurre, il domant aux deux beaux chiens de chasse leur pâtée du soire. Les alsormens juyeux de deux bêtes fracte le fernier bruit qui révealt les échos calefs dans les muralles nores de cette vielle masso. Ced deux chems et les deux chevaturé (aunt le dermier vient que des splendeurs de la chevalere, il n homme d'imagination assis au mu des marches du perron, qui les serval tasse alle el à la posité des masges encrer viantes dans ce logis, ent tressilli peut-être en rentendant les Jonnes et les coups de juri del se chassa hemissants.

Gasselin était un de ces netits Bretons courts, énais, trapus, à cheselure pore, à figure histrée, silencieux, lents, têtus comme des mules, mais allant toujours dans la voie qui leur a été tracée. Il avait quarante-deux ans, il était depuis vingt-cinq ans dans la maison. Mademoiselle avait pris Gasseliu à quinze ans, en apprenant le mariage et le retour probable du baron. Le serviteur se considérait comme faisant partie de la famille : il avait joué avec Calviste. il almait les chevaux et les cluens de la maison, il leur parlait et les caressait comme s'ils lui cussent appartenu. Il portait une veste bleue en toile de fil à petites poches ballottant sur ses hanches. un gilet et un nantalon de même étoffe par toutes les saisons, des bas bleus et de gros souliers ferrés. Quand il faisait trop froid, ou par des temps de pluse, il mettait la peau de bique en usage dans son pays. Mariotte, qui avait également passé quarante ans, était en femme ce qu'était Gasselin en homme, Jamais attelage ne fut mieux accouplé : même teint, même taille, mêmes petus veux vils et noirs. On ne comprenait pas comment Mariotte et Gasselin ne s'etaient pas mariés; peut-être y aurait-il eu inceste , ils semblaient être presque frère et signr. Mariotte avait tronte cens de gages, et Gasselin cent livres; mais inille écus de gages ailleurs ne leur auraient pas fait guitter la maison du Guenic. Tous deux

étaient sous les ordres de la vieille demoiselle, qui, depuis la guerre de Vendée jusqu'au retour de son frère, avait eu l'habitude de gouretorer la maisen. Ausse, quand cle sut que le baron allast auncer une maltresse au legis, avait-elle été très-émor en croyant qu'il lui faudrait abandonner le sceptre do ménage et abdiquer en faveur de la baronne du Gottini, de l'aquelle elle serait la première sujette.

Mademoiselle Zéphirine avait été bien agréablement surprise en trouvant dans miss Fanny O'Brien une fille née pour un haut rang. à qui les soins mentient d'un ménage paus re répagnaient excessivement, et qui, semblable à toutes les belles âmes, cût préféré le pain sec du boulancer au meilleur renas qu'elle eût été obligée de préparer : canable d'accomplir les devoirs les plus vénibles de la maternité : forte contre tonte privation nécessaire : mais sans courage nour des occupations volozires. Quand le baron neis sa scene. an nom de sa timide femme, de régir leur ménage, la vieille fille baisa la baronne comme une sœur : elle en fit sa filie, elle l'adora. tout heurense de nouvoir continuer à veiller au gouvernement de la maison, tenue avec une riqueur et des contumes d'économie uncrovables, desquelles elle ne se relàchait que dans les grandes occasions, telles que les couches, la nourriture de sa belle-sœur et tout ce qui concernant Calvate, l'enfant adoré de toute la maison. Ouoique les deux domestiques fussent habitués à ce régime sévère et qu'il n'v ent rien à leur dire , qu'ils eussent pour les intérêts de lems maîtres plus de soin que pour les leurs, mademoiselle Zéphirine vovait touiours à tout. Son attention n'étant pas distraite, elle était fille à savoir, sans y mouter, la grosseur du tas de noix dans le grenier, et ce qu'il restait d'avoine dans le coffre de l'écurie sans v plonger son bras perveux. Elle avait au bout d'un cordon attaché à la cemture de son casaquin un sufflet de contre-maître avec lequel elle appelait Mariotte par up, et Gasselin par deux couns. Le grand bonheur de Gasselin consistait à cultiver le jardin et à v faire venir de beaux fruits et de bons légumes. Il avait ai neu d'ouvrage que. sans cette culture, il se serast ennuvé. Quand il avait nausé ses chevaux, le matin a frottant les planchers et nettovait les deux nièces du rez-de-chaussée : il avait peu de chose à faire après ses maftree. Aussi n'eussiez-vous pas vu dans le jardin une mauvaue herbe ni le moindre insecte nuisible. Quelquefois on surprepait Gasaelin immobile, tête nuc en plem soleil, guettant un mulot ou la terrible larve du hanneton ; puis il accourant avec la joie d'un enfant montrer à ses maîtres l'animal qui l'avait occupé pendant une semaine. C'était un plaisir pour lui d'aller, les journ maigras, chercher le poisson au Croisic, où il ae papait moins cher qu'à Guérande. Aisai, jamais famille ne fut plus unie, mieux entenden ni plus cobérente que cette saine et noble famille. Maîtres et domnestiques semblaient avoir été faits les uns pour les autres. Depuis vingt-cinq um îl n'y avait en ni troubles ni discordes. Los seuds chargins furent is petites undaspositions de l'enfont, et les seules terreurs furent causées par les événements de 1814 et par ceux de 1830. Si les mêmes choses s'y faissient invariablement aux mêmes heures, si les mets éclient soumés à la régularité des sissons, cett monotonie, semblable à celle de la nature, que varient les alternatives d'ombre, de plaie et de soiell, d'att soutenes par l'affection qui régant dans tous les courses, et d'autant plus féconde et hienfaisante qu'elle émanait des lois naturelles.

Quand le crépuscule cessa, Gasselin entra dans la salle et demanda respectueusement à son maître si l'on avait besoin de lui.

- Tu peux sortir ou t'aller coucher après la prière, dit le baron en se réveillant, à moins que madame ou sa sœur....

Les deux femmes firent un signe d'acquissement. Gasselin se mit à genoux en voyant ess maîtres tous levés pour s'agenouiller sur leurs sièges. Maroute se unit également en prières sur son escabelle. La vieille demoiselle du Guénic dit la prière à haute voix. Quand elle fut finie, on entendit frapper à la porte de la ruelle. Gasselin alla ouvrir.

— Ce sera sans doute monsieur le curé, il vient presque toujours le premier, dit Mariotte.

En effet, chacon reconnut le curé de Guérande au bruit de ses pas sur les marches sonores du perron. Le curé salua respectoresenten les trois personages, en adressant au baron et aux deux dames de ces phrases pleines d'onctueuse aménité que savent trouver les prêtres. Au bonsoir distrait que loi dit la maltresse du logis () répondit tau un restant d'inomitain excléssaisoin excléssaisoin.

 Serrez-vous inquiète ou indisposée, madame la baronne? demanda-t-il.

- Merci, non, dit-elle.

Monsieur Grimont, homme de cinquante ans, de moyenne taille, enseveli dans sa soutane, d'où sortaient deux gros souliers à boucles d'argent, offrait ant-dessus de son rabat un vissae grassouillet. d'une

teinte généralement hlanche , mais dorée. Il avait la main notelée. Sa figure tout abhattale tenait à la fois du bouremestre hellandais par la placidité du teint, par les tons de la chair, et du passan breton par sa plate chevelure noire, par la vivacité de ses yeux bruns que contenait néanmoins le décorum du sacerdoce. Sa gaieté, semblable à celle des gens dont la conscience est caline et nure, admettait la plaisanterie. Sun air n'avait rien d'inquiet ni de revêche comme celui des nauvres curés dont l'existence on le nouvoir est contesté par leurs paroissiens, et qui , au lieu d'être , selou le mot sublime de Napoléon, les chefs morany de la population, et des inges de paix paturels, sont traités en ennemis. A voir monsieur Grimont marchant dans Guérande . le plus incrédule voyageur aprait reconnu le souverain de cette ville catholique : mais ce souverain abaissait sa supériorité spirituelle devant, la suprématie féodale des du Guénic. Il était dans cette salle comme un chanelain chez son seigneur. A l'église , en donnant la bénédiction , sa main s'étendait toujours en premier sur la chapelle appartenant aux du Guénic, et où leur main armée, leur devise étaient sculptées à la clef de la voûte. - Je crovais mademoiselle de Pen-Hoël arrivée, dit le curé

- qui s'assit en prenant la main de la baronne et la baisant. Elle se dérange. Est-ce que la mode de la dissipation se gagnerait? Car, je le vois, mousieur le chevalier est encore ce soir aux Touches. — Ne dites rieu de ses visites devant mademosselle de Pen-Hoël, «Nézia doucement la vieille fill)
- Ah! mademoiselle, répondit Mariotte, pouvez-vous empécher toute la ville de laser?
  - Et que dit-on? demanda la baronne.
- -- Les jeunes filles, les commères, enfin tout le monde le croit
- Un garçon tourné comme Calyste fait son métier en se faisant aimer, dit le baron.
- Voici mademoiselle de Pen-Hoël, dit Mariotte.

Le sable de la cour criait en effet sous les pas discrets de cette personne, qu'accompagnait un pelit domestique armé d'une lanterne. En voyant le domestique, Mariotte transporta sos établissement dans la grande salle pour causer avec lun à la lueur de la chanelle de résine qu'elle hrûlat aux dépens de la riche et avare demoiselle, en économissat ainsi celle de ses maîtres.

Cette demoiselle était une sèche et mince fille, jaune comme

le parchemm d'un ofim , ridée comme un lac francé par le vent . à veux gris, à grandes dents sailfantes, à mains d'homme, assez netite, un pen désetée et peut-être bossue : mais personne n'avait 46 curieux de connaître ni ses perfections ni ses unperfections. Vêtue dans le goût de mademoiselle du Guénic, elle mouvait que énorme quantité de linges et de junes quand elle soulait trouvez l'une des deux ouvertures de sa robe par où elle attergnait ses nuches. Le plus étrange cliquetis de clefs et de monnaie retentissait alors sous ces etoffes. Elle avait toujours d'un côté toute la ferraille des bonnes ménagères, et de l'autre sa tabatière d'argent, son de, son tricot, autres ustensiles sonores. An lieu du béguin matelassé de mademoiselle du Guénic, elle portait un chapeau vert avec lequel elle devait aller visiter ses melons; il avait passé, comme env. du vert au blond; et, quant à sa forme, après vingt ans, la mode l'a ramence à Paris sous le nom de bibi. Ce chaneau se confectionnait sous ses veux nar les mains de ses nièces. avec du florence vert acheté à Guérande, avec une carcasse un'elle renouvelait tous les cinq ans à Nantes, car elle lui accordait la durée d'une législature. Ses nièces lui faisaient également ses robes, taillées sur des patrons immuables. Cette vieille fille avait encore la canne a netit bec de laquelle les femmes se servaient au commencement du règue de Marie-Antoinette. Elle était de la plus haute noblesse de Bretagne. Ses armes portaient les hermines des anciens ducs. En elle et sa sœur finissait l'illustre maison bretonne des Pen-Hoël Sa seeur cadette avait (nousé un Kergaronet mu malgré la désapprobation du pays joignait le nom de Pen-Hoël au sien et se faisait appeler le vicomte de Kergarouët-Pen-Hoël - Le ciel l'a muni, disait la vieille demoiselle, il n'a que des filles, et le nom de Kergarouët-Pen-Boël s'éteindra. Mademoiselle de Pen-Hoël possédait environ sent mille livres de rentes en fonds de terre. Maieure dennis trente-six ans, elle administrait elle-même ses biens, allait les inspecter à cheval et deployait en toute chose le caractère ferme qui se remarque chez la plunart des bossus. Elle était d'une avarice admirée à dix heues à la ronde, et qui n'y rencontrait aucune désamprobation. Elle avait avec elle une seule femme et ce petit domestique. Toute sa dépense, non compris les impôts, ne montait pas à plus de mille francs par an. Aussi étaitelle l'objet des cajoleries des Kergarouet-Pen-Hoël, qui passaient feurs hivers à Nantes et les étés à leur terre située au bord de la Loire, au-dessous d'Indret. On la savait disposée à donner sa fortone et ses économies à celle de ses nièces qui lui plairait. Tous les trois mois, une des quatre demoiselles de Kergarouët, dont la plus jeune avait douze et l'alnée vingt ans, venait passer quelques ionre chez elle Amie de Zénhurine du Guénic Jacqueline de Pen-Boël . élevée dans l'adoration des grandeurs bretonnes des du-Guénic, avait, dès la naissance de Calvste, formé le proiet de transmettre ses biens an chevalier en le mariant à l'une des micres que devait lui donner la vicomtesse de Kervarouët-Pen-Hoël. Elle pensait à racheter quelques-unes des meilleures terres des du Guénic en remboursant les fermiers engagiates. Quand l'avarice se propose un but, elle cesse d'être un vice, elle est le moven d'une vertu, ses privations excessives deviennent de continuelles offrandes, elle a enfin la grandeur de l'intention cachée sous ses netitesses. Peut -être Zénhirine était - elle dans le secret de Jacqueline. Peut-être la baronne, dont tout l'exert était comlové dans son amour pour son fils et dans sa toudresse pour le nère . avait-elle deviné quelque chose en voyant avec quelle malicieuse persévérance mademoiselle de Pen-Hoël amenait avec elle chaque jour Charlotte de Kergarouët, sa favorite, âgée de guinze aus. Le curé Grimont était certes dans la confidence, il aidait la vieille fille à bien placer son argent. Mais mademoiselle de Pen-Boël auran-elle eu trois cent milie francs en or, somme à laquelle étaient évaluées ses économies: cût-elle eu dix fois plus de terres qu'elle n'en possédait, les du Guérne ne se seraient pas permis une attention qui nut faire croire à la vieille fille qu'on pensât à sa fortune. Par un sentiment de fierté bretonne admirable. Jacqueline de Pen-Boël. beureuse de la suprématie affectée par sa vieille amie Zéphirine et par les du Guénic, se montrait toujours honorée de la visite mue daignaient lui faire la fille des rois d'Irlande et Zéphirine. Elle allait jusqu'à cacher avec soin l'esnèce de sacrifice appuel elle consentant tous les soirs en lansant son petit domestique brûler chez les du Guénic un oribus, nom de cette chandelle couleur de pain d'épice qui se consomme dans certaines narties de l'Ouest. Ainsi cette vicille et riche fille était la noblesse, la fierté, la grandeur en personne. Au moment où vous lisez son portrait. une indiscrétion de l'abbé Grimont a fait savoir que dans la soirée où le vieux baron, le jeune chevalier et Gasselin décampérent munis de leurs sabres et de leurs canardières pour rejoindre

MADAME en Vendée, à la grande terreur de Fanns, à la grande ime des Bretons, mademoselle de Pen-Hoël avait remis au baron une somme de dix mille livres en or, immense sacrifice corroboré de dix mille autres livres, produit d'une dime récoltée par le curétiue le vieux partisan fut chargé d'offrir à la mère de Henri V. au nom des Pen-Hoël et de la narousse de Guérande. Cenendant elle traitait Calvate en femme qui se crovait des droits sur lui : ses proiets l'autorisaient à le surveiller; non qu'elle apportat des idies etroites en matiere de galanterie, elle avait l'indulgence des vieilles. femmes de l'ancien régime; mais elle avait en horreur les mœurs révolutionnaires. Calyste, qui peut-être aurait gagné dans son esprit par des aventures avec des Bretonnes, ent perdu considérablement s'il eût donné dans ce qu'elle appelant les nouveautés. Mademoiselle de Pen-Hoël, qui eût déterré quelque arzent pour apaiser une fille séduite, aurait cru (alyste un dissipateur en lui voyant tuener un tilbury, en l'entendant parler d'aller à Paris Si elle l'avait surpris heapt des revues ou des journaire immes, on ne sait ce dont elle aurait été capable. Pour elle, les idées nouvelles, c'était les assolements de terre renversés, la ruine sous le nom d'améliorations et de méthodes, enfin les biens hypothémiés tôt on tard par suite d'essais. Pour elle, la sagesse et le vrai moven de faire fortune, enfin la belle administration consistait à amasser dans ses greniers ses blés noirs, ses seigles, ses chanvres; à attendre la hausse au risque de passer pour accapareuse, à se coucher sur ses sacs avec obstination. Par un singulier hasard, elle avoit sonvent rencontré des marchés beureux qui confirmaient ses principes. Elle passait pour malicieuse, elle était néanmous sans esprit: mais elle avait un ordre de Hollandais, une prudence de chatte, une persistance de prêtre qui dans un pays si routinier équivalait à la

 Aurons-nous ce soir monsieur du Halga, demanda la vieille fille en ôtant ses mitaines de laine tricotée après l'échange des compliments habituels.

nensée la plus profonde.

 Our, mademoiselle, je l'ai vu promenant sa chienne sur le mail, répondit le curé.

Ab! notre mouche sera donc animée ce sor? répondit-elle.
 flier nous n'étions que quatre.

A ce mot de mouche, le curé se leva pour affer prendre dans le tiror d'un des bahuts un neitt panier rond en fin osser, des ietaux





Massemuselle de Pris-Hont

BÉATRIX.

313

d'ivaire devreus jissues comus du table ture, par en usage de vings années, et un jeu de cartes aussi gras que celui des douaniers de Santi-Vazzare qui a'en changent que tous les quinze jours. L'abbé revint disposer lus-nemes sur la tuble les jetous nécessaires de chauge joueur, mit la corbeille 3 colti de la laupea un milieu de la tuble avec un empressement enfantin et les naméres d'un homme habituble âfaire o petit sertice. Un coup fragé fortement à la manière des militaires retentit dans les profondeurs silenciesses de covieux nanoir. Le petit domestique de mademoselde de Pen-Boel alla gavament ouvrir la porte. Bientit le long corps sec et méthodiquement véus solos le temps du chealter dal Balg, ancien capitaine de pavillen de l'aimird Kergarouët, se dessua en noir dans la pénombre qui régant encre sur le person.

- Arrivez, chevaher? eria mademoiselle de Pen-Hoël.

- L'autel est dressé , dit le curé.

Le chevalier était un homme de petite santé, qui portait de la fanelle pour ses rhumatismes, un bonnet de soie noir pour préserver sa tête du broudlard, un spencer pour garantir son précieux buste des vents soudains qui fraîchissent l'atmosphère de Guérande. Il allait totiones armé d'un ione à nomme d'or pour chasser les chiens qui faisaient intempestivement la cour à sa chienne favorite. Cet homme, inmutieux comme une neute-maîtresse, se dérangeant devant les moindres obstacles : parlant has nour ménager nu reste de voix, avait été l'un des plus intrépides et des plus savants hommes de l'ancienne marine. Il avait été honoré de l'estime du bailli de Suffreu, de l'amitié du comte de Portenduère. Sa belle conduite comme capitaine du pavillon de l'amiral de Kergarouët était écrite en caractères visibles sur son visage conturé de blessures. A le voir, personue n'eût reconnu la voix qui dominait la tempête, l'œil qui planait sur la mer, le courage indompté du marin breton. Le chevalier ne fomait, ne iurait pas; il avait la douceur, la tranquillité d'une fille, et s'occupait de sa chienne Thisbé et de ses peuts caprices avec la sollicitude d'une vieille femme, 11 donnait ainsi la plus haute idée de sa galanterie défunte. Il ne parlait jamais des actes surprenants qui avaient étonné le conte d'Estaing. Quoiqu'il eût une attitude d'invalide et marchat comme s'il eût craint à change pas d'écraser des œufs , on'il se plaignit de la fraicheur de la brise. de l'ardeur du soleil, de l'humidité du broudlard, il montrait des dents blanches enchâssées dans des gencives rouges qui rassuraient

sur sa maladie, un peu coûteuse d'adleurs, car elle consistait à faire quatre repas d'une ampleur monastique. Sa charpente, comme celle du baron, était osseuse et d'une force indestructible, couverte d'un parchemin collé sur ses os comme la peau d'un cheval arabe sur les perfs qui semblent reluire au soleil. Son teint avait gardé une conleur de histre, due à ses voyages aux Indes, desquels il n'avait ranporté ni une idée ni une histoire. Il avait émigré , il avait perdu sa fortune , puis retrouvé la croix de Saint-Louis et une pension de deux mille francs légitimement due à ses services, et payée par la caisse des Invalides de la marine. La légère hypocondrie qui lui faisait inventer mille maux imaginaires s'expliquait facilement par ses souffrances pendant l'émigration. Il avait servi dans la marine russe jusqu'au jour où l'empereur Alexandre voulut l'employer contre la France : il donna sa démission et alla vivre à Odessa , près du duc de Richelieu avec lequel il revint, et qui fit liquider la pension due à ce débris glorieux de l'ancienne marine bretonne. A la mort de Louis XVIII, époque à laquelle il revint à Guérande, le chevalier du Halga devint maire de la ville. Le curé , le chevaher, mademoiselle de Pen-Hoël, avaient depuis quinze ans l'habitude de passer leurs soirées à l'hôtel du Guénic, où venaient également quelques personnages nobles de la ville et de la contrée. Chacun devine aisément dans les du Guénic les chefs du neut faubourg Saint-Germain de l'arrondissement, où ne pénétrait aucun des membres de l'administration envoyée par le nouveau gouvernement. Depuis six ans le curé toussait à l'endroit critique du Domine, satvum fac regem. La politique en était toujours là dans Gnérande.

La nouche est un jeu qui se joue avec cinq cartes et avec une retourne. La retourne détermne l'atout. A chaque coup, le joueur est libre d'en courir les chances ou de s'absteur En s'absteunait, il ne perd que son enjeu, car, tant qu'il n'y a pas de remissez au panier, chaque joueur mise une faible samme. En jouant, le joueur est teau de faire une levée qui se paye au provata de la mise. S'il y a cinq sons au panier, la levée vout un son. Le joueur qui ne fait pas de levée est mis à la mouche: il dont alors tout l'enjeu, qui grouit le panier au coup suivant. On inscrit les monches dues; elles se mettent l'une après l'autre au panier par ordre de capital, le plus gros passant avant le plus faithe. Coru qui renoncent à jouer donnent leurs cartes pendant le coup, mais ils sont causiférée.

BÉATRIX. 315

comme nuls. Les cartes du talon s'échangeut, comme à l'écarté. mais nar ordre de primanté. Chacun prend autant de cartes qu'il en yeut, en sorte que le premier en cartes et le second neuvent absorber le talon à eux deux. La retourne apportient à celui qui distribue les cartes, qui est alors le dernier, et auquel appartient la retourne : il a le droit de l'échanger contre une des cartes de son ien. Une carte terrible emporte toutes les autres, elle se nomme Mistigris. Mistigris est le valet de trèfle. Ce ieu , d'une excessive simplicité, ne manque pas d'intérêt. La cupidité naturelle à l'homme s'y développe aussi bien que les finesses diplomatiques et les ieux de physionomie. A l'hôtel du Guénic, chacun des joueurs prenait vingt jetons et répondait de cinq sous, ce qui portait la somme totale de l'enien à cinq liards par coup, somme maieure aux vens de ces personnes. En supposant beaucoup de bonheur, on nouvait gagner cinquante sous, capital que personne à Guérande ne dépensait dans sa journée. Aussi mademoiselle de Pen-Hoël apportait-elle à ce ien, dont l'innocence n'est surpassée dans la nomenclature de l'Académie que par celui de la Bataille, une passion égale à celle des chasseurs dans une grande partie de chasse. Mademoiselle Zéphirine, qui était de moitié dans le ieu de la baronne, n'attachait nas une importance moindre à la mouche. Avancer un liard pour risquer d'en avoir cing , de coup en coup , constituait pour la vieille thésauriseuse une opération financière immense, à laquelle elle mettait autant d'action intérieure que le plus avide spéculateur en met neudant la tenue de la Bourse à la hausse et à la baisse des rentes. Par une convention diplomatique, en date de septembre 1825, après une soirée où mademoiselle de Pen-Hoël perdit trentesent sous, le jeu cessait dès qu'une personne en manifestait le désir après avoir dissipé dix sous. La politesse ne permettait pas de causer à un joueur le petit chagrin de voir jouer la mouche sans qu'il y prit part. Mais toutes les passions ont leur jésuitisme. Le chevalier et le baron, ces deux vieux politiques, avaient trouvé moyen d'é-Inder la charte. Quand tous les igneurs désiraient vivement de prolonger une émouvante partie , le hardi chevalier du Halga , l'un de ces garçons prodigues et riches des dépenses qu'ils ne font pas. offrait toniques des jetons à mademoiselle de Pen-Hoël ou à Zéphirine quand l'une d'elles on toutes deux avaient perdu leurs cinq sous, à condition de les lui restituer en cas de gain. Un vieux garçon ponvait se permettre cette galanterie envers des demoiselles. Le

baron offrait aussi dix ietons aux deux vieilles filles, sous prétexte de continuer la partie. Les deux avares acceptaient toujours , non sans se faire prier, selon les us et contumes des filles. Pour s'abandonner à cette prodigalité. le baron et le chevalier devaient avoir gagné. sans quoi cette offre eut pris le caractère d'une offense. La mouche était brillante quand une demoiselle de Kergarouët tout court était en transit chez sa tante, car là les Kergarouët n'avaient jamais nu se faire nommer Kergarouët-Pen-Hoël par personne, pas même par les domestiques, lesquels avaient à cet égard des ordres formeis. La tante montrait à sa nièce la mouche à faire chez les du Guénic. comme un plaisir insume. La petite avait ordre d'être simable, chose assez facile quand elle voyait le bean Calyste, de qui raffolaient les quatre demoiselles de Kergarouët. Ces iennes personnes, élevées en pleine civilisation moderne, tenaient peu à cing sons et faisaient mouche sur mouche. Il v avait alors des mouches inscrites dont le total s'élevait quelquefois à cent sous, et qui étaient échelonnées depuis deux sous et demi jusqu'à dix sous. C'était des soirées de grandes émotions pour la vicille aveugle. Les levées s'appellent des mains à Guérande. La baronne faisant sur le pied de sa belle-sœur un nombre de pressions égal au nombre de mains qui . d'après son jeu , étaient sures. Jouer ou ne pas jouer , selon les occasions où le panier était plein, entralpant des discussions untérieures où la cupidité luttait avec la neur. On se demandait l'un à l'autre : Irez-vous? en manifestant des sentiments d'envie contre ceux qui avaient assez beau jeu pour tenter le sort, et des sentiments de désespoir quand il fallait s'abstenir. Si Charlotte de Kergarouët, généralement taxée de folie, était heureuse dans ses hardiesses, en revenant, sa tante, quand elle n'avait rien gasmé, lui marquait de la froideur et lui faisait quelques lecons ; elle avait trop de décision dans le caractère, une jeune personne ne devait nas rompre en visière à des gens respectables, elle avait une manière insolente de prendre le panier ou d'aller au ieu ; les mœurs d'une ieune personne exigeaient un peu plus de réserve et de modestie : on ne riait pas du malheur des autres, etc. Les plaisanteries éternelles et qui se disaient mille fois par an, mais toujours nouvelles, roulaient sur l'attelage à donner au panier quand il était trup chargé. On parlait d'atteler des bœufs, des éléphants, des chevaux, des ànes, des chiens. Après vingt ans , personne ne s'apercevait de ces redites. La proposition excitait toujours le même sourire. Il en était BÉATRIX. 317

de même des mots que le chaprin de voir prendre un nanier plein dictait à ceux qui l'avaient engraissé sans en rien prendre. Les cartes se donnaient avec une lenteur automatique. On causait en noitrinant. Ces dignes et pobles personnes avaient l'adorable petitesse de se défier les unes des autres au jeu. Mademoiselle de Pen-Hoël accusait presque toujours le curé de tricherie quand il prenait un panier. - Il est singulier, disait alors le curé, que je ne triche iamais quand je suis à la mouche. Personne ne làchait sa carte sur le tanis sans des calculs profonds, sans des regards fins et des mots plus ou moins astucieux, sans des remarques jogénieuses et fines. Les cours étaient : nensez-le hien : entrecourés de narrations sur les événements arrivés en ville, ou par les discussions sur les affaires politiques. Sonvent les joueurs restaient un grand quart d'heure . les cartes appuvées en éventail sur leur estomac, occupés à causer. Si , par suite de ces interruptions , il se tronvait un ieton de moins an panier, tout le monde prétendait avoir mis son jeton. Presone toujours le chevalier complétait l'enieu , accusé par tous de nenser à ses cloches aux oreilles , à sa tête , à ses farfadets , et d'oublier sa mise. Quand le chevalier avait remis un ieton, la vieille Zéphirine ou la malicieuse bossue étaient prises de remords : elles imaginaient alors que peut-être elles n'avaient pas mis, elles crovaient, elles doutaient : mais enfin le chevalier était bien assez riche pour sunporter ce petit malheur. Souvent le baron ne savait plus où il en était quand on parlait des infortunes de la maison royale. Ouclouefois il arrivait un résultat toujours surprenant pour ces personnes. qui tontes comptaient sur le même gain. Après un certain nombre de narties, chacun avait regagné ses jetons et s'en allait. l'heure étant tron avancée, sans perte ni gain, mais non sans émotion. Dans ces cruelles soirées, il s'élevait des plaintes sur la mouche : la mouche n'avait nas été piquante : les joueurs accusaient la mouche comme les nègres battent la lune dans l'eau quand le temps est contraire. La soirée nassait pour avoir été pâle. On avait bien travaillé nour pas grand'chose. Ouand, à sa première visite, le vicomte et la vicontesse de Kergarouët parlèrent de whist et de boston comme de ieux plus intéressants que la mouche, et furent encouragés à les moutrer par la baronne que la mouche ennuvait excessivement, la société de l'hôtel du Guénic s'y prêta, non sans se récrier sur ces innovations : mais il fut impossible de faire comprendre ces jeux, qui, les Kergaronet partis, furent traités de casse-têtes, de travaux

algébriques, de difficultés inoutes. Chacun préférait sa chère mouche, sa petite et agréable mouche. La mouche triorupha des jeux modernes comme trioruphaient partout les choses anciennes sur les nouvelles en Restatene.

Prendant que le caré donnait les caries, la baronne faisait au chevaluré du l'âgu des quessons pareilles à celles de la veille sur as santé. Le cles-tailet étrant à honneur d'avoir des mans nouveaux. Si les denandes se ressemblierst, le capitaine de pasillon arait un ananque singulier dans ses réponses. Aujourd'hui le fausses oties l'avaient inquiété. Chose renarquable, ce digne chevalure ne se phignait jumais de ses blessures. Tont ce qui était sérient x, il s'y attendant, al le connaissait ; mais les choses fantastiques, les donce l'une de le chevalure de le chose de l'autorité les nous qui d'univaient pas de l'autorité les moutes du l'avaient plus de raison que les médiciens se comaissent aucun remède contre les mans qui d'univaient pas.

- Hier il me semble que vous aviez des inquiétudes dans les jambes, dit le curé d'un air grave.
  - Ça saute, répondit le chevalier.
- Des jambes aux sosses côtes? demanda mademoiselle Zéphirine.

  Ga ne s'est pas arrêté en chemin , dit mademoiselle de Pen-

Le chesalter s'inclina gravement en Isinatu un geste négatil pasablement drôle qui evit prouvé à un observateur que, dans sa jennesse, le marm avait été spirituel, aimant, aimé. Peut-être sa vie fossile à Guérande cachait-elle bien des souvenirs. Quand il étail stupidement planife sur ses deux jumbes de fairon au soleil, au mail, regardant la mer ou les ébays de sa chienne, peut-être reristiel dans le paralis terrestre d'ou passé fertule na souvenirs.

- Voilà le vieux duc de Lenoncourt mort, dit le baron en se rappelant le passage où sa femme en était restée de fa Quotidicesser. Allons, le premier gentillomme de la chambre du roi n'a pas tardé de rejenndre son maître. J'irai bientôt auss...
- Mon ami, mon ami! lui dit sa femme en frappant doucement sur la main osseuse et calleuse de son mari.
- Lassez-le dire, ma sœur, dit Zéphirine, tant que je serai dessus il ne sera pas dessous: il est mon cadet.

Un gai sourire erra sur les lèvres de la vieille fille. Quand le ba-

ron avait hissé échapper une réflecion de ce geure, les joueurs et les geme en hisie er regardient act comotion, inquiste de la tristesse du roi de Goérande. Les personanges venus pour le voir se dissient en s'en albatt : — Monsieur du Guériné était tratte. Aversous va comme il dort? Et le lendemin tout Guérande causait de ceté événement. — Le barron du Guénic baisse ? Cette phrase ouvrant les conversations dans tous les minérales.

- Thisbé va bien, demanda mademoiselle de Pen-Hoël au chevalier dès que les cartes furent données.
- Cette pauvre petite est comme moi, répondit le chevalier, c'île a des maux de nerfs, elle relève constamment une de ses pattes en courant. Tenez, comme ça!

Pour imiter sa chienne et crisper un de ses bras en le levant, le chevalier laissa voir sou jeu à sa voisine la bossue, qui voulait savoir s'il avant de l'atout ou le Mistigris. C'était une première finesse à laquelle il succomba.

 Oh I dit la baronne, le bout du nez de monsieur le curé blanchit, il a Mistigris.

Le plaisir d'avoir Matsignis était si vif chen le curé, comme cher les autres joueurs, que le prance pretire ne savait pas les cacher. Il est dans toute figure humaine une place où les secrets mouvements du cœure se trailisent, et ces personnes habitierés à réoberver exavaient fini , agrès quelques années, par découvir l'endroit fable toute de la comme de la comme de la comme de la comme de la chisasit. On se gardait bien alors d'aller au jou. — Vous avez en du moule autourfait in che va-

- lier à mademoiselle de Pen-Hoël.
- Oui, l'un des cousins de mon beau-frère. Il m'a surprise en m'annouçant le mariage de madame la comtesse de Kergsrouët, une demoiselle de Fontaine...
- Une fille à Grand-Jacques, s'écria le chevalier qui pendant son séjour à Paris n'avait jamais quitté son amiral.
- La comtesse est son héritère, elle a épousé un ancien ambassadeur. Il m'a reconté le plus singulières chees aur notre voisine, mademoiselle des Touches, mais si singulières que je ne venv pas les croire. Caljate ne serait pas si assidu chez elle, il a bien asset de bon sens pour s'apercord rich parallém monstruossites.
  - Monstruosités?... dit le baron réveillé par ce mot.

    La baronne et le curé se jetèrent un regard d'intelligence. Les

cartes étaient données, la vieille fille avait Mistigris, elle ne voulut pas continuer cette conversation, heureuse de cacher sa joie à la faveur de la stanéfaction générale causée par son mot.

- A vous de jeter une carte, mousieur le baron, dit-elle en poitrinant.
- Mon neveu n'est pas de ces jeunes gens qui aiment les monstruosités, dit Zéphirine en fourgonnant sa tête.
- Mistigris, s'écria mademoiselle de Pen-Hoël qui ne répondit pas à son ame.

Le curé, qui paraissait instruit de toute l'affaire de Calyste et de mademoiselle des Touches, n'entra pas en lice.

- Que fait-elle donc d'extraordinaire, mademoiselle des Touches, demanda le baron.
  - Elle fume, dit mademoiselle de Pen-Hoël.
  - C'est très-sain, dit le chevalier.
  - Ses terres?... demanda le baron.
    Ses terres, reprit la vicilie file, elle les mange.
- Tout le monde y est allé, tout le monde est à la mouche, j'ai le roi, la dame, le valet d'atout, Mistigris et un roi, dit la baronne. A nons le nanier, ma sœur.

Ce coup, gagné sans qu'on jouât, attéra mademoiselle de Pen-Hoël, qui cessa de s'occuper de Calvste et de mademoiselle des Touches. A neuf houres ji ne resta plus dans la salle que la baronne et le curé. Les quatre vieillards étaient allés se coucher. Le chevalier accompagna, selon son habitude, mademoiselle de Pen-Hoël jusqu'à sa maison, située sur la place de Guérande, en faisant des réflexions sur la finesse du dernier coup, sur leur plus ou moins de bonheur, ou sur le plaisir toujours nouveau avec lequel mademoiselle Zéphirine engouffrait son gain dans sa poche, car la vieille aveugle ne réprimant plus sur son visage l'expression de ses sentiments. La préoccupation de madame du Guéroc fit les frais de cette conversation. Le chevalier avait remarqué les distractions de sa charmante Irlandaise. Sur le pas de sa porte, quand son netit domestique fut monté , la vieille fille répondit confidentiellement . aux suppositions faites par le chevalier du Halga sur l'air extraordinaire de la baronne, ce mot gros d'intérêt : - J'en sais la cause. Calvste est perdu si nous ne le marions promptement. Il aime mademoiselle des Touches, une comédienne.

- En ce cas, faites venir Charlotte.

- Ma sœur aura ma lettre demain , dit mademoiselle de Pen-Hotel on columnt to charatter

Jugez d'après cette sorrée normale du vacarme que devaient nenduire dans les intérieurs de Guérande l'arrivée, le séjour, le départ ou seulement le passage d'un étranger. Quand aucun bruit ne retentit plus ni dans la chambre du baron

ni dans celle de sa sœur , madame du Guénic regarda le curé qui iouait pensivement avec des ietons. - J'ai deviné que vous avez enfin partagé mes inquiétudes sur

- Calvate Ini dit-elle - Avez-vous vu l'air pincé qu'avait maden; siselle de Pen-Hoël
- ce soir, demanda le curé. - Oui, répondit la baronne,
- Rile a. ie le sais, reprit le curé, les meilleures intentions nonr notre cher Calvate, elle le chérit comme s'il était son fils : et sa conduite en Vendée aux côtés de son père , les louanges que Manages a faites de son dévouement ont augmenté l'affection que mademoiselle de Pen-Boël lui porte. Elle assurera par donation entre vifs toute sa fortune à celle de ses nièces que Calvate épousera. Je sais que vous avez en Irlande un parti beaucoup plus riche pour votre cher Calyste : mais il vaut mirux avoir deux cordes à son arc. Au cas où votre famille ne se chargerait pas de l'établissement de Calvate . La fortune de mademoiselle de Pen-Hoël n'est pas à dédaioner. Vous trouverez touiours pour ce cher enfant un parti de sept mille hvres de rente: mais vous ne trouverez pas les économies de quarante ans ni des terres administrées , bâties , réparées comme le sont celles de mademoiselle de Pen-Hoël. Cette femme imnie . mademoiselle des Touches, est venue gâter bien des choses ! On a fini par avoir de ges nonvelles

## - Hé! bien? dit la mère

- Oh! une gaupe, une gourgnodine, s'écria le curé, une femme de mœurs équivoques, occupée de théâtre, hantant les comédiens et les comédiennes, mangeant sa fortune avec des folliculaires, des peintres, des musiciens, la société du diable, enfin l'Elle prend. pour écrire ses livres, un faux nom sous lequel elle est, dit-on, plus conque que sous celui de Félicité des Touches. Une vraie baladine qui, depuis sa première communion, n'est entrée dans une église que pour y voir des statues ou des tableaux. Elle a dépensé sa fortune à décorer les Touches de la plus inconvenante facou, pour en COM. HUM T HI

faire un paradia de Mahomet où les hourin ne sont pas femmes. Il s'y boit pendant son sjour plus de vins fina que dans ton Gurande durrant une année. Les demoitelles Brougnio en logf l'année der membre à barbe de bour, supponenée d'être des Blaus, qui verauent c'hez elle et qui c'hontalent des chamonas impues h faira rougit e pleurer ces vertuennes filles. Voils la femme qu'altende en moment unesienre le chevaller: Elle voulerait avoir ce soir ou da ces inflines livres où les athres d'aupourd'hui se moupent de tour, et chevaller voientrà seller son devast bla-melme art partrait au grand galop le hi cherchée à Vantes. Je ne sais si Galyste en fermit partrait pour l'Égies. Efini elle i et gas avezpiales. Il floadriat aller faire le comp de final pour la bonne cause, si mademoiselle des Tou-les ou le sieur Camille Maupin, le cles son nous, je me le rappolle maistenant, voolait garder Calyste près de lui, le cheralier laisserait aller son vieux per tout sous.

- Non, dit la baronne,

— Je ne voudrais pas le mettre à l'épreure, vous pourries trop au souffrir, répondit le curé. Tout Guérande ent ces desaus dessous de la passion du cheralier pour cet être amphibie qui n'est ni bonnue ni femme, qui fume comme un louvard, écrit poume un journatiet, et dans ce moment loge cher de le plas vénémer de tous les écrivains, selon le directeur de la poste, ce juste-milleu qui li tie donnant. He en question à Nantec. Ce matu, ce coussi de Kergarouté que voudrait faire épouser à Charlotte un homme de sousant melle livres de reste, est ven uvi rou modennoisel de Pes-Beel et lui a tourné l'esprit avec des marés sur madennoisel de les Touches qui out dans éput horres. Void du heures quer toules qui tounent su cohere, et Calyten en rentre pes, il est aux Touches, pest-fre n'er reviende-s-li m'un mante.

La harvane écoutai le curé, qui substituat le monolegue au dialogue sans s'en apercevoir; il regardait son osaille sur la figure de laquelle se lissaent des sentiments inquiets. La harvane rougissait et tremblait. Quand l'abbé Grimont vit rouler des larmes dans les heaux veux de cette mère atternés. Il fat stendri.

— Je verrsi demain mademosselle de Pen-Hoël, rassures-room, dit-li-l d'une voic consolante. Le mal n'est peut-dere pas aussi grand qu'on le dit, je sturai la vérité. D'ailleurs mademoisselle Jacquelsne a confiance en moi. Puis Calyste est notre élève et ne se laissera pas ensonceler par le démon. Il ne voudra pas troubler la past dont

jouit sa famille ni déranger les plans que nous formons pour son avenir. Ainsi, ne pleurez pas, tout n'est pas perdu, madame : une faute n'est pas le vice.

- Vors ne m'apprente que des détails, dit la haronan. N'aj-je pas ééé la premère à u'apprecroir du changement de Calyne. Dan mère sent bien vicennest la douleur ne n'être plau que accord dans le courc de son fils, ou le chagrin de ne pas y être seule. Cette plaus de la vice de l'houme est un des mant de la maternific mais, tout en m'y attondant, je ne croyais pas que ce fils siolt. Enfin j'armis voulu q'au moins il mit dans son cour une noble et belle créature et nou une histrionne, que baladine, 'une femme de théâtre, qu auteur habitoù à feindre des sentimenss, une mauvaise femme qui le trompera et le randra malbureux. Els e a ou éta aventures...
- Avec plusieurs hommes, dit l'abbé Grimont. Cette impie est pourtant née en Bretagne! Elle déshonore son pays. Je ferai dimanche un prône à son sujet.
- Gardez-rous-en hien, dit la haronne. Les paludiers, les paysans seratent capables de se porter aux Touches. Calyste est digne de son nom , il est Brefon, il poutrait arriver quelque malbeur s'il y ctait, car il la défendrait comme s'il s'agissait de la sainte Vierge.
- Vinci das heures, je vous soubaite que houne mais, das l'abbé q'iquou es alloquant l'orbus de son faite dant les vitres étaient chaires et le métal étinoslant, ce qui révélait les asias muntieux de se gouvernaire pour totes les choces ous logis, Qui meia dit, madauns, repti-di, qu'un jeune homme nourri par vous, élevé par moi danne les siles chiériques, un ferront carbolique, un orafant qui vivait comme un agnesu sans tache, irait se plonger dans un pareil hourière; ?
- Est-ce danc bien sûr? dit la mère. Mais comment une femme n'aimerait-elle pas Calyste?
- Il n'en faut pas d'autres preuves que le séjour de cette serciere aux Touches. Voils depuis vingt-quatre ans qu'elle est majeure, le temps le plus long qu'elle y reste. Ses apparitions, heureuseneut pour nous, duraient peu. — Une fempse de quarante aus, dit la baronne. J'ai enteuds
- dire en Irlande qu'une femme de ce genre est la maîtresse la plus dangereuse pour nu jeune homme.
- Ka ceci je suis un iguorant, répondit le curé. Je mourrai grême dans mon ignorance.

- Bélas et moi aussi, du naivement la haronne. Le vondrais maintenant avoir aimé d'amour, nour observer, conseiller, consoler Calvste.

Le curé ne traversa nas seul la petite cont proprette, la baronne l'accompagna jusqu'à la norte en espérant entendre le pas de Calyste dans Guérande : mais elle n'entendit que le bruit lourd de la nendente démarche du curé qui finit par s'affaiblir dans le lointain. et qui cessa lorsque, dans le silence de la ville, la porte du presbytère retentit en se fermant. La pauvre mère rentra désolée en apprenant que la ville était au fait de ce qu'elle crovait être seule à savoir. Elle s'assut, raviva la mèche de la lampe en la coupant aver de vieux ciseaux, et reprit la tapisserie à la main qu'elle faisait en attendant Calvate. La baronne se flattait ainst de forcer son fils à revenir plus 16t, à passer moins de temps chez madensoiselle des Touches. Ce calcul de la jalousie maternelle était inutile. De jour en jour les visites de Calyste aux Touches devenaient plus fréquentos, et chaque soir il revenait plus tard : enfin la veille le chevalier n'était rentré qu'à minuit. La baronne, perdue dans sa méditation maternelle . tirait ses points avec l'activité des personnes qui pensent en faisant quelque ouvrage manuel. Qui l'eût vue ainsi penchée à la lueur de cette lampe, sous les lambris quatre fois centenaire de cette salle, aurait admiré ce sublime portrait. Fanny avait une telle transparence de chair qu'on aurait pu lire ses pensées sur son front. Tantôt mouée des curiosités qui viennent aux femmes. pures, elle se demandait quels secrets diaboliques possédaient ces filles de Baal nour autant charmer les hommes, et leur faire oublier mère, famille, pays, intérêt. Tantôt elle affait jusqu'à vouloir rencontrer cette femme, afin de la juger sainement. Elle mesurait l'étendue des ravages que l'esprit novateur du siècle, peint comme si dangereux pour les jeunes âmes par le curé , devait faire sur son unique enfant, jusqu'alors aussi candide, aussi pur qu'une jeune fille innocente, dont la beauté n'eût pas été plus fraîche que la sienne.

Calyste, ce magnifique rejeton de la plus vicille race bretonne et du sang irlandais le plus poble , avait été soigneusement élevé par sa mère. Jusqu'au moment où la baronne le remit au curé de Guérande, elle était certaine qu'aucun mot impur, qu'aucune idée manyaise n'avaient souillé les oreilles ni l'entendement de son fils. La mère, après l'avoir poprri de son lait, après lui avoir ainsi donné deux fois son sang, put le présenter dans que candeur de vierge au

pasteur, qui, par vénération pour cette famille, avait promos de lui donner une éducation complète et chrétienne. Calvate out l'enseignament du séminaire où l'abbé Grimont avait foit ses études. La baronne lui apprit l'anglais. On trouva, non saus peine, un maître de mathématiques parmi les employés de Saint Nazaire, Calvste ignorait nécessairement la littérature moderne, la marche et les neugrès actuels des sciences. Son instruction avait été hornée à la grèsgraphie et à l'histoire circonspectes des pensionnats de demoiselles. au latin et au grec des séminaires, à la littérature des langues mortes et à un choix restreint d'auteurs français. Onand , à seize ans . il commenca ce que l'abbé Grimont pommait sa philosophie, il n'était nas mous pur qu'au moment où Fanny l'avait remis au curé. L'église fut aussi maternelle que la mère. Sans être dévot ni ridicule. l'adoré jeune homme était un fervent catholique. A ce fils si bean, si candide, la hamane voulait arranger une vie heurouse obsenre. Elle attendait quelque bien . deny on trois mille livres sterling d'une vieille tante. Cette somme, jointe à la fortune actuelle des Guénic, pourrait lui permettre de trouver pour Calyste une femme qui lui apporterait douze on quinze mille livres de revenu. Charlotte de Kergarouët, avec la fortune de sa tante, une riche Irlandaise on toute autre héritière semblait indifférente à la baronne : elle ignorait l'amour, elle vovait comme toutes les personnes groupées autour d'elles un moven de fortune dans le mariage. La passion était inconnue à ces àmes catholiques, à ces vieilles geus exclusivement occupés de leur saint, de Dieu, du roi, de leur fortune. Personne ne s'étonnera donc de la pravité des pensées qui servaient d'accompagnement aux sentiments blessés dans le cœur de cette mère, qui vivait autant par les intérêts que par la tendresse de son fils. Si le jeune ménage pouvait écouter la sagesse, à la seconde gépération les du Guénic, en vivant de privations, en économisant comme on sait économiser en province , pouvaient racheter leurs terres et reconquérir le lustre de la richesse. La baronne souhautait une longue vieillesse pour voir poindre l'aurore du bien-être. Mademoiselle du Guénic avait compris et adonté ce plan , que menacait alors mademoiselle des Touches. La baronne enteudit sonner minuit avec effrois elle concut des terreurs affrenses neudant une heure, car le coup d'une heure retenut encore au clocher sans que Calvste fût venu.

<sup>-</sup> Y resterait-il? se dit-elle. Ge serait la première fois. Pauvre enfant!

En ce moment le nas de Calvate anima la ruelle. La nauvre mère. dans le cœur de laquelle la joie succédait à l'inquiétude, vola de la salle à la porte et ouvrit à son fils.

- Oh! s'écria Calyste d'un air chaurin, ma mère chèrie, nourquoi m'attendre? J'ai le nasse-partout et un briquet.
- Tu sais bien , mon enfant , qu'il m'est impossible de dormir quand to es debors, dit-elle en l'embrassant.

Quand la baronne fut dans la salle, elle regarda son fils pour deviner, d'après l'expression de son visage, les événements de la soirée : mais il lui causa, comme toujours, cette émotion que l'habitude n'affaiblit pas, que ressentent toutes les mères aimantes à la vue du chef-d'œuvre humain qu'elles ont fait et qui leur trouble toujours la vue pour un moment.

Hormis les veux noirs pleins d'énergie et de soleil qu'il tenait de son père, Calyste avait les beaux cheveux blonds, le nez aquilin, la houche adorable, les doiets retronssés, le teint suave, la délicatesse, la blancheur de sa mère. Ounion'il ressemblit assez à une fille déguisée en homme, il était d'une force herculéenne. Ses nerfs avaient la souplesse et la vigueur de ressorts en acier, et la singularité de ses yeux noirs n'était pas sans charme. Sa harbe n'avait pas encore poussé. Ce retard amonce, dit-on, une grande longésité. Le chevalier, vêtu d'une redingote courte en velours noir pareil à la robe de sa mère, et garnie de boutons d'argent, avait un foulard bleu, de jolies guêtres et un pantalon de contil grisâtre. Son front de neige semblait porter les traces d'une grande fatigue, et n'accusait cependant que le poids de pensées tristes. Incapable de soupconner les peines qui dévoraient le cœur de Calyste, la mère attribuait au bonbene cette altération passavère. Véanmoins Caleste était beau comme un dieu erec, mais beau sans fatuité : d'abord il était. habitué à voir sa mère, puis il se souciait fort peu d'une beauté mu'il savait inutile.

- Ces belles iones si nures, pensa-t-elle, où le sang ieune et riche rayonne en mille réseaux, sont donc à une antre femme, maîtresse également de ce front de jeune fille. La passion y amènera mille désordres et ternira ces beaux yeux, humides comme ceux des enfants ?

Cette amère pensée serra le cœur de la baronne et troubla son plaisir. Il doit paraître extraordinaire à ceux qui savent calculer que. dans une famille de six personnes obligées de vivre avec trois mille

listes de rente, le fil e dit une reditiguée et la mêre une role de velours; mais Fann O'Brien said des autes et des parents riches à Londres qui se rappelairet aux sonvenrs de la Bretonne par des présents. Plasseurs de ses seurs, relienaet marriés, s'intérressient acce viennet à Colste pour pouve à lui trouvre une bérafére, en le aschant beau et noble, autant que Fanny, leur favorte exilie, était belle en hole.

- Vots êtes resté plus tard qu'hier aux Touches, mon hieuaime, dit enfin la mère d'une voix émue.

- Out, chère mère, répondit-il sons donner d'explication.

La sébereuse de cette réponse attira des mages sur le front de la baronne, qui ronit l'explication au londeman. Quand les mêres conçuerent les impitieludes que resontait en ce monnent la baronne, elles remainer presque derant leurs fils, elles surteut institucture ment les effets de la grande émancipation de l'amont, elles compenenent tout ce que ce sentiment sa leur emporter; mais elles out en même temps quelque poie de souir le Justifica visai selles out en même temps quelque poie de souir le Justifica visai elles out fils grandi, decent supérieur, les vértables mères n'aiment pas cette tacte abilitation, elles amoent meux leurs seufants petits et protegies, Feunt-ére es-ce le le server de la prédiction des mères pour leurs scalaits faibles, disgrafés ou milleureurex — Tos saffaires, cher sefaits, temps-foit, di-file en retrenant

- I'u es latigué , cher éniant , conche-toi , nu-ene en retenai ses larmes.

Une mère qui ne suit pas tout ce que fuit son fils crult tout prefut, quand une mère aime autant et est aven amére que Fanna; Pentèrre toute autre mère aurait-de tremblé d'allieurs autant que madame du Goleit. La patieure de vingt annéss-pouvait être rendue innité. Ce che-d'everte human de l'étruction noble, age et rélinétues. Cabiet, pouvait être déruti ; le benheur de sa viu, si hêre préparé, pouvait être à jamait erind par une femme

Le leudomain, Calpari domati, insqu'à midi; car sa mère défendit de l'évoller, et duraite servi la l'endan gidé son dépineure au lit. Le règles infleutables et quasi conventuelles qui régissaient les braves des repas cédient aux caprese du chevaller. Aussi, quand on voutait arracher à nademolestif du Grénie son trousseum de cléré nouve de l'évole des repas défense des repas apolique chose qui est ut thecessifé des explications interminables, n'y avant «Il pas d'autre moyen que de prétente une fantaisé n'e Calcut ves en mé teure, le barons, 3 a d'autre d'appendit de prétente une fantaisé n'e Calcut, ves en mé teure, le barons, 3 a

femare et mademotielle útaien trouis dans la salle, car la dilacient à trais heures. La barunne avait repris la Quotidienne et l'achevait à son mari, (oojjours un peu plus éreillé avant ser repas. Au moment oft madame du Guélici allait terminer sa lecture, elle enneadit au second degue le bruit des pas de son fils, et lissis tember le journal en diant : — Calyste va sans doute encore diaer aux Tunches. a l'ente de Shabiller.

S'il s'amuse, cet enfant, dit la vieille en prenant un sifflet d'argent dans sa poche et sifflant.

Mariotte passa par la tourelle et déboucha par la porte de communication que cachait une portière en étoffe de soie pareille à celle des rideaux.

- Plaît-il, dit-elle, avez-vous besoin de quelque chose?
   Le chevalier dine aux Touches, supprimez la fubine,
- Mais nous n'en savons rien encore, dit l'Irlandaise.
- yous en paraissez fâchée, ma sœur; je le devine à votre ac-
- cent, dit l'aveugle.

   Monsieur Grimont a fini par apprendre des choses graves sur mademoiselle des Touches, qui, depuis un au, a hien changé notre cher Calvate.
  - En quoi, demanda le baron.
    - Mais il lit toutes sortes de livres.
- Ah! fit le baron, voilà donc pourquoi il néglige la chasse et son cheval.
- Elle a des mœurs répréhensibles et porte un nom d'homme, reprit madame du Guénic.
- Un nom de guerre dit le vicillard. Je me uommais l'Intimé, le comte de Fontaire Graud-Acqueste, le marquis de Montauran le Gors. I'étais l'amide Fordinand, qui ne s'est pas plus soumis que moi. C'était le bon temps l'on se tirait des coups de fusil, et l'on s'amussit tout de même par-ci par la.

Ce souvenir de guerre qui remplaçant l'inquiétude paternelle, attrista pour un moment Fanny. La confidence du curé, le manque de confiance chez son fils l'avaient empêchée de dormir, elle.

- Quand mousieur le chevalier aimerant mademoiseile des Touches, où serait le malheur? dit Mariotte. Elle a trente mille écus de rentes, et elle est belle.
- -- Que dis-tu douc là, Mariotte! s'écria le vicillard. Un du Guénic éponser une des Touches! Les des Touches n'étaient pas encore

nos ecuyers au temps où Dugueschn regardan notre alhance comme un insigne honneur.

- Une fille qui porte un nom d'homme, Camille Maupin! del la baronne.
- Les Maupin sont anciens, dit le vieillard, ils sont de Normandie, et portent de gueule à trois... Il s'arrêta. Mais elle ne peut nas être à la fois des Touches et Maupin.
  - Elle se nomme Maupin au théatre.
- Une des Touches ne saurait être comédieune, dit le vieillard. Si vous ne m'étiez pas connue, Fanny, je vous crotrais folle.
  - Elle écrit des pièces, des livres, dit encore la baronne.
- Des livres? dit le sieillard en regardant sa femme d'un air aussi surpris que si on loi ett parlé d'un miracle. J'ai oui dire que mademoscelle Scudéry et madame de Sévagné avaient érrat, re n'est pas ce qu'elles ont fait de mieux, mas d'a fallo, pour de tels prodiges, Lois My et sa cour.
- Yous dinerez aux Touches, n'est-ce pas, mousieur? dit Mariotte à Calyste qui se montra.
  - Probablement, répondit le jeune homme.
- Mariotte n'était pas curieuse, elle faisant partie de la famille, elle sortit sans chercher à entendre la question que madame du Guénic allait adresser à Calyste.
- Vous allez encore aux Touches, mon Calyste? Elle appuya sue cont, mon Calyste El les Touches ne sont pas une honnéte et décente maison. La maîtresse mêne une folle vie, elle corrouper notre Calyste. Camillé Manpin lui a fatt lire hien des volumes, elle a eu hien des aventures? Et vous saviez tout cela, méchant enfant, et nous n'en 200s rien dit à nos vieux amis?
- Le chevalier est discret, répondit le père, une vertu du vieux temps.
- Trop discret, dit la jalouse Irlandaise en voyant la rougeur qui couvrait le front de son fils.
- Ma chère mère, dit Calyste en se metant aur genoux de la haronne, je ne rein pas qu'il oil libe ni cécasire de publier mes définites. Mahrenouelle des Touches, ou, si vous vouler, Camille Maupin a réglé mon amour, il y a dix-hut mos, 3 son dereurs séjour lei. Elle Vest alars doccenent mopule de mor : elle pourreit être un mêre, desait-ville ; une femme de quarante aus qua anuait un mimou commetat une espéce d'incete, elle évait inacquable d'une

pareille dépresation. Ello m's lait enfin mille plaisanteries qui m'ent acadhé, ce-lle a de l'espir comme un ange. Annsi, quand elle m's vu pleurant à chandes larmes, m'à-c-lle cousséé en m'ent son amidé de la manière i plas noble. Elle a plas de cour encore que de lalent; elle est généresse autant que vois. Je suis maiateaunt comme sou enfant, Pui, à son retore, et appenant qu'elle en atimait un autre, je me mis résigné. Ne répétez pos les calomnies qui concent sur elle c'audille est artiset, elle a du génére, et mine une de ces existences everptionnelles que l'on ne saurait juger comme les éxistences ordinaires.

— Voa cefant, di la redajeuse Euary, rien ne peut dispenses non femme de se conduire comune te vent l'égise. Elle manque à ses dessirs enters Dieu, entre la société en abjurant les doutes ses dessirs enters Dieu, entre la société en abjurant les doutes de l'adjuirent les société en abjurant les doutes courir le monde, aunté avec une commet dép avec, les tattes de la lant au fubrire; mais écrire les impétées que répérent les acteurs, courir le monde, aunté avec une nemne du pape, lattet avec un musicien, abit vous surez de la peine, Calyste, à me persuader que ces actions soient des actes de foi, "d'expérance on de charité. Sa fortune îni a été donnée par Dieu pour faire le bien, à quoi lui act la séme?"

Calyste se releva sòudain, il regarda sa mère et lui dit : -- Ma mère, Camille est mon amie; je ne saurais entendre parler d'elle áinsi, car je donnerais ma vie pour elle.

- Ta vie? dit la baronne en regardant son fils d'un air effrayé, ta vie est notre vie à tous.
- You beau neveu a dit l\(\hat{\lambda}\) bien des mots que je ne comprends \(\frac{1}{2}\) pas, s'\(\frac{1}{2}\) erra doucement la vieille aveugle en se tournant vers lui.
  - Où les a-t-il appris? dit la mère, aux Touches.
- Mais, ma mère chérie, elle m'a trouvé ignorant comme une carpe.
- Tu savais les choses essentuelles en connaissant bien les devoirs que nous enseigne la religion, répondet la harbane. Ah! cette femme détraira tes nobles et saintes cruyances.

La vieille fille se leva, étendit solennellement les mains vers son frère, qui sommeillait.

— Calyste, dit-elle d'une voix qui partait du cœur, ton père n'a jamais ouvert de livres, il parle breton, il a combattu dans le danger pour le roi et nour Blen. Les gens instruts avaient fait le

331

mal, et les gentilshommes savants avaient quitté leur patrie. Apprends si tu veux!

Elle se rassit et se remit à tricoter avec l'activité que lui prétait

Elle se rassit et se remit à tricoter avec l'activité que foi prétait sou émotion intérieure. Calyste fut frappé de ce discours à la Phocion.

 Enîin, mon ange, j'ai le pressentiment de quelque malbenr pour toi dans cette maison, dit la mère d'une voix altérée et en roulant des larmes.

— Qui fait pleurer Fanny? s'écria le vivillard réveillé en sursant par le son de voix de sa femme. Il regarda sa sœur, son fils et la baronne — Qu'x a-t-il?

- Rica , mon ami , répondit la baronne.

 Maman, répondit Calyste à l'oreille de sa mère et à vois basse, il m'est impossible de m'expliquer en ce noment, mais ce soir nous causeroux. Quand your saurez tout, vous bénirez made moiselle des Touches.

- Les mères n'aiment pas à maudire, répondit la baronne, et ie ne maudirais pas la femme qui aimerait bien mon Calvate.

Le le juan hamme dit alleu à son viere viere i nau cali-viere Le i juan hamme dit alleu à son viere pière et sortil. Le harm et as femme se levèrent pour le regarder passer dans la cour, ouvrie la porte et disparatire. La harmon ue reprut pas le journal, elle était émue, Dans cette vie si tranquille, sé unie, la court discussion qui vienit d'avoir les requistait à une querelle clear unantre famille. Quoique calmée, l'inquiétude de la mère n'ével ail·lleurs pas dissipée Ot cette amille, qui pourait evéctamer la vie de Calyste et la mettre en péril, l'allait-elle mener? Comment la barnone auvait-elle à bénir midemois-elle des Touches? Cos devu questions étaient assuig jarse pour cette lane simple que pour des diplomates la révolution la plus furieuse. Camille Vauqui etat un révolution dans ce indérieur dout et calme.

- J'ai bien peur que cette fomme ne nous le gâte, dit-elle en rencenant le journal.

— Na chère Fanny, dit le vieux baron d'on air égrillard, vons éles trop auge pour conceroir ces chozes-ib. Madeunoidelle des Touches est, dit-on, noire conneu ou curbeau, foste comme un Turc, elle a quarante aus, notre cher Calysie derait s'adresser 3 celle. Il fera quelques petits mesonges bleu honorables pour caches son bonbear. Laiseez-le s'amuser à sa première tromperie d'auno. - Si c'était une autre femme...

— Mais, chère l'anny, si cette femme était une sainte, elle n'accueillerait pas votre fils. La baronne reprit le journa<sup>1</sup>. — J'irai la voir, moi, dit le vieullard, le vous en rendrai bou compte.

Ce mot ne peut avoir de saveur que par souveuir. Après la biographie de Camille Maupin, figurez-vous le vieux baron aux prises avec cette femme illustre?

La ville de Guérande, qui depuis deux mois voyat Calyste, sa feur et son organel, allant tous les jours, le soir ou le maito, sourent soir et matin, aux Touches, pensait que mademoiselle Félicité des Touches était passionnément éprise de ce bel esdant, et qu'elle pratiquait sur lui des sortiféges. Plus d'une jeune file et d'une jeune fonme se demandaient quals priviléges étaient ceux ées vielles femmes pour exercer sur on ange un empire si absolu. Aussi, quand Calyste traversa la Grand'Rue pour sortir par la porte du Cruisie. Dué d'un recard s'attala-ti-l' sur lui de du Cruisie. Dué d'un recard s'attala-ti-l' sur lui.

Il derient mantenant nocessaire d'expliquer les rumeurs qui planaient sur le personnage que Calpte allait vir. Ces Britis, grosis par les commérages bretons, envenimés par l'égnerace publique, étaient arrivés jusqu'un curé. Le receveur des contributions, le jugs de pair, le chef de la douane de Saint-Nazaire et autres gens lettrés du canton n'avient pas ressuré l'abbé Grimont en lui recottant la be biazare de la fenne arriste cachée sons le son de Camille Muspin. Elle ne magçait pas ecouve des petits enfants, cile ne tuait pas des esclaves comme Cléopitre, elle ne fisialt pas jeter un homme à la rivière comme on en accuse faussement l'harionde de la Tour de Neele, mais pour l'abbé Grimout, cette monstrueuse créature, qui tenait de la serène et de l'athée, formait une combinaison immorde de la fenneu et du philosophe, et manquait à toutes les lois sociales inventées pour contenir ou utiliser les infernités du hous urex.

De même que Chara Cazul est le psusdouyun femelle d'un homme d'espiri, George Soul le psusdouyun enaccilia d'une femme de giule, Couralle Maujain fut le masque sous lequel so cale pendant l'expéremps une charantau fille, vie-bien nès, une Rectone, nonumée rélient des Touches, la feume qui caussi de 
si vies inquivides à la baronne du Gième et au bon curé de 
Goérande. Cette famille n'a ron de commun avec les des Touches, 
de Touranne, nauqueis appreficiel Tabasseader un filegrait, escor-

plus fameux aujourd'hui par son nom bitéraire que par ses talents diplomatiques. Camille Maupin , l'une des quelques femmes célèbres du dix-neuvième siècle, passa long-temps pour un auteur réel à cause de la virilité de son debut. Tout le monde connaît aujourd'hui les deux volumes de pièces non susciptibles de représentation, écrites à la manière de Shakspeare on de Lopez de Véga, publiées en 1822, et qui firent une sorte de révolution littéraire, quand la grande question des romantiques et des classiques palpitait dans les journaux, dans les cercles, à l'Academie Denuis, Camille Manoin a donné plusieurs pièces de thiêtre et un ruman qui n'out nout démenti le succès obtenu par sa première publication . maintenant un neu trop oubliée. Expliquer par quel enchaînement de circonstances s'est accomplie l'incarnation masculine d'une seune fille, comment Félicité des Touches s'est faite homme et auteur; pourquos, plus heureuse que madame de Staël, elle est restée libre et se trouve ainsi plus excusable de sa rélebrité, ne sera-ce pas satisfaire beaucoup de curiosités et justifier l'une de ces monstruosités qui s'élètent dans l'humanité comme des monuments, et dont la ploire est favorisée par la rareté? car, en vingt siecles, à neine comple-t-on vinst grandes femmes. Aussi, quoiqu'elle ne soit ici qu'un personnage secondaire, comme elle eut une grande influence sur Calvate et qu'elle joue un rôle dans l'histogre littéraire de notre époque, personne ne regrettera de s'être arrêté devant cette figure un peu plus de temps que ne le veut la poétique moderne.

Mademoinelle Félicité des Touches s'est trouvée orpheime en 1795. Ses hiers échappèrent ains aux confications qu'aurainot anns doute encourues son père et son frère. Le premier mouret au 19 août, ruis ent e soul du palais, parmi les déférensers du rui, auprès de qui l'appelait son grade de major aux gardes de la porte. Son févre, jeune garde de crops, ful masserc'a su Carraes. Mademoistelle des Touches avant deux ans quand sa mêre mouret tube par le chapira, qu'elques jours après ecte seconde catastrophe. En mourant, madaroe des Touches confia sa fille à la seure, que religiouse de Chelles, Madame de Pastomehe, brefigueuse, rumenea pridemment l'orpheline à Paucomhe, terre considérable sutice près de Nutace, appartenant à unadame des Touches, et ol à religieuse établist avec trois seurs de son couvent. La populace de Vantes interpendant les denirses jours et les terreur démonte le Attente. 334 misir

saisir les religieuses et mademoiselle des Touches, qui furent letées en prison, accusées par une rumeur calomnieuse d'avoir recu des émissaires de Patt et Cobourg. Le 9 thermidor les délivra. La tante de Félic 12 mourut de fraveur. Deux des sœurs quittèrent la France. la traisième confia la petite des Touches à son plus proche parent. à monsieur de Faucombe, son grand-oncle maternel, qui habitait Nantes, et rejoignit ses compagnes en exil. Monsieur de Faucambe. vieillard de soisante ans, avait épousé une joune femme à laquelle il laissait le gouvernement de ses affaires. Il pe s'occupait plus que d'archéologie, que passion on, nour parler plus correctement, une de ces manies qui aident les vieillards à se croire vivants. L'éducation de sa nundle fut entièrement livrée au hasard. Peu surveillée par une jeune femme adounée aux plaisirs de l'énouve impériale. Félicité s'élesa toute seule, en garcon. Elle tenait compagnie à monsieur de Faucombe dans sa hibliothèque et y limit tout ce qu'il lui plaisait de lire. Elle connut donc la vie en théorie, et n'ent aucune innocence d'esprit, tout en demeurant vierze. Son intelligence flotta dans les impurotés de la science, et son cœur resta nur. Son instruction devint surprenante, excitée par la passion de la lecture et servie par une belle mémoire. Aussi fut-elle à dix-buit ans savante comme devraient l'être, avant d'écrire, les jeunes auteurs d'aujourd'hui. Ces prodigeuses lectures continrent ses passions beaucoup mieux que la vie de couvent, où s'enflamment les imaginations des jeunes fille. Ce cervagu bourré de connaissances ne digérées ni classées, dominait ce cœur enfant. Cette dépravation de l'intelligence, sans action sur la chasteté du corne, eût étonné des philosophes ou des observateurs, si quelqu'un à Nantes est po sonnconner la valeur de anademoiselle des Touches. Le résultat fot en sens inverse de la cause : Félicité n'avait aucune pente au mal, elle concevait tout par la pensée et s'abstenait du fait : elle enchantait le vieux. Faucombe et l'aidait dans ses travaux : elle écrivit trois des ouvrages du hon gentilhomme, qui les crut de lui, car sa paternité spirituelle fut avengle aussi. De si grands travaux, en désaccord avec les développements de la jeune fille, curent jeur effet : Pélicité tomba malade, son sang s'était échauffé, la postrine paraissait menacée d'inflammation. Les méderms ordonnèrent l'exercice du cheval et les distractions du monde. Mademoiselle des Touches devint une très-habile écuyère, et se rétablit en peu de mois. A dix-huit ans elle apparut dans le monde, où elle produbit une si

trande sensation on h Nantes personne ne la nominait autrement ome la beile demoiselle des Touches : mais les adorations qu'elle inanira la trouvèrent insensible, elle y était venue par un de ces sentiments impérissables chez une femme, quelle que soit sa supériorité. Eroimée par sa tante et ses consines qui se monuèrent de ses travaux et la persifièrent sur son éloumement en la supposant inhabile à plaire, elle avait voulu se montrer coquette et légère, femme, en un mot. Félicité s'attendait à un échange quelconque d'idées. à des séductions en harmonie avec l'élévation de son intelligence, avec l'étendue de ses connaissances ; elle éprouva du dézoit en entendant les éleux communs de la conversation, les sotuses de la galanterie , et fut aurtout choquée par l'aristocratie des militaires, auxomelt tont cédait alors. Naturellement, elle avait néoligé les arts d'agrément. En se voyant inférieure à des noupées qui joussent du piano et faisalent les agréables en chantant des romances, elle voulut être musicienne : elle rentra dans sa profonde retratte et se mit à étudier avec obstination sous la direction du meilleur maître de la ville. Elle était riche, elle fit venir Steibelt pour se perfectionper , an grand étennement de la ville. On y parle encore de cette conduste princière. Le accour de ce maltre lui coûte douze mille france. Elle est, depuis, devenue musicienne consommée. Plus tard . à Paris . elle se fit enseigner l'harmonie . le contre-nomt . et a composé la musique de deux opéras, qui ont eu le plus grand succès, sans que le pubbe ait jamais été mis dans la confidence. Ges opéras appartienment ostensiblement à Conti , l'un des artistes les plus émipents de notre époque : mass cette circonstance tient à l'histoire de son cœur et s'expliquera plus tard. La médiocrité du monde de province l'ennuvait se fortement, elle avait dans l'imagination des idées si grandioses, qu'elle déserta les salons après y ayoir repara pour éclipser les semmes par l'éclat de sa beauté, jour de son triomphe sur les musiciennes, et se feire adorer par les gens d'esturit : mais , après avoir démoutré sa puissance à ses deux cousines et déseméré deux amants, elle revint à ses livres, à sou piago, aux cenvres de Beethoven et au vieux Faucombe. En 1812, elle eut vinzt et un ans. l'archéologue lui rendit ses comptes de tutelle : ainsi, dès catte année, elle prit la direction de sa furture composée de quinze mille livres de rente que donnait les Touches, le bien de son père : des douze mille france que rapportaient alors les terres de Faucombe, mass dont le revenu s'augmenta d'un tiers au renouvellement

des baux : et d'un capital de trois cent mille francs économisé par son toteur. De la vie de province. Félicité ne prot que l'entente de la fortune et cette nente à la sagesse administrative qui neut-être v rétablit la halance entre le mouvement ascensionnel des capitaux vers Paris. Elle reprit ses trois cent mille frança à la maison où l'archéologue les faisait valoir, et les placa sur le Grand-Livre au moment des désastres de la retraite de Moscou. Elle eut trente mille francs de rentes de plus. Tontes ses dépenses acquittées, il lui restait cinquante mille francs par an à placer. A singt et un aus , une fille de ce vouloir était l'égale d'un homme de trente aux. Son esorit avait pris une énorme étendue, et des habitades de critique lui permettaient de juger sainement les hommes, les arts, les choses et la politique. Dès ce moment elle eut l'intention de quitter Nantes, mais le vieux Faucombe tomba malade de la maladie qui l'emporta. Elle était comme la femnie de ce vieillard, elle le soigna peudant dix-bult mois avec le dévouement d'un ange gardien, et lui ferma les yeux au moment où Napoléon luttait avec l'Europe sur le cadavre de la France. Elle remit donc son départ pour Paris à la fin de cette lutte. Royaliste, elle courut assister au retour des Bourbons à Paris. Elle y fut acqueillie par les Grandlieu, avec lesquels elle avait des liens de parenté : mais les catastrophes du Vingt-Mars arrivèrent, et tout pour elle fut en suspens. Elle put voir de près cette dernière image de l'Empire, admirer la Grande-Armée qui vint au Champ-de-Mars, comme à un cirque, saluer son César avant d'aller mourir à Waterloo. L'âme grande et noble de Félicité fut saisie par ce magique spectacle. Les commotions politiques, la fécrie de cette pièce de théâtre en trois mois que l'hotoire a nommée les Cent-Jours, l'occupérent et la préservèrent de toute passion. an milieu d'un houleversement qui dispersa la société rovaliste où elle avait débuté. Les Grandlieu avaient suivi les Bourbons à Gand. laissant leur hôtel à mademonelle des Touches. Félicité, qui ne voulait pas de position subalterne, acheta, pour cent trente mille francs, un des plus beaux hôtels de la rue du Mont-Blanc où elle s'installa quand les Bourbous reviurent en 1815, et dont le iardin seul vant aniourd'hui deux millions. Bahituée à se conduire elle-même. Félicité se familiarisa de bonne heure avec l'action qui semble exclusivement départie aux hommes. En 1816, elle eut vingt-cang ans. Elle ignorant le mariage, elle ne le concevnit que par la pensée, le jogenit dans ses causes au lieu de

337

le voir dans ses effets, et n'en apercevait que les inconvénients. Son esorit supérieur se refusait à l'abdication par laquelle la femme mariée commence la vie; elle sentait vivement le prix de l'indépendance et n'éprouvait que du dégoût pour les soins de la maternité. Il est nécessaire de donner ces détails pour justifier les anomalies qui distinguent Camille Maunin. Elle n'a connu ni père ni mère, et fut sa maîtresse dès l'enfance, son tuteur fut un vieil archéologue, le hasard l'a jetée dans le domaine de la science et de l'imagination, dans le monde littéraire, au lieu de la maintenir dans le cercle tracé par l'éducation futile donnée aux femmes, par les enseighements maternels sur la toilette, sur la décence hypocrite. sur les grâces chasseresses du sexe. Aussi, long-temps avant qu'elle ne devint célèbre, voyait-on du premier coup d'œil qu'elle n'avait iamais joué à la poupée. Vers la fin de l'année 1817. Félicité des Touches apercut non pas des flétrissures, mais un commencement de fatigue dans sa personne. Elle comprit que sa beauté allait s'altérer par le fait de son célibat obstiné, mais elle voulait demeurer belle, car alors elle tenait à sa beauté. La science lui notifia l'arrêt porté par la nature sur ses créations : lesquelles dénérissent autant par la méconnaissance que par l'abus de ses lois. Le visage macéréde sa tante lui apparut et la fit frémir. Placée eutre le mariage et la passion, elle voulut rester libre; mais elle ne fut plus indifférente aux hommages uni l'entouraient. Elle était, au moment où cette histoire commence, presque semblable à elle-même en 1817. Dix-huit ans avaient passé sur elle en la respectant. A quarante ans, elle pouvait dire n'en avoir que vingt-cinq. Aussi la peindre en 1836, est-ce la représenter commme elle était en 1817. Les femmes qui savent dans quelles conditions de tempérament et de beauté doit être une femme pour résister aux outrages du temps, comprendront comment et pourquoi Félicité des Touches ionissait d'un si grand privilége en étudiant un portrait nour lequel sont réservés les tous les plus brillants de la palette et la plus riche bordure. La Bretagne offre un singulier problème à résoudre dans la pré-

dominance de la chevelure brune, des veux bruns et du teint bruni chez une contrée voisine de l'Angleterre où les conditions atmosphériques sont si peu différentes. Ce problème tient-il à la grande question des races, à des influences physiques inobservées? Les savants rechercheront peut-être un jour la cause de cette singularité qui cesse dans la province voisine, en Normandie. Jusqu'à la COM. RIDY. T. 101.

solution, ce fait bizarre est sous nos yeux : les blondes sont assez rares parum les Bretonnes qui presque toutes ont les veux vifs des méruhonaux : mais , au lieu d'offrir la taille élevée et les henes serpentines de l'Italie ou de l'Espagne, elles sont généralement petites, ramassées, hien prises, fermes, hormis les exceptions de la classe élevée , qui se croise par ses alliances aristocratiques. Mademoiselle des Touches, en vraie Bretonne de race, est d'une taille ordinaire : elle n'a nas cinq pieds, mais on les lui donne. Cette erreur provient du caractère de sa figure, qui la grandit. Elle a ce teint obvâtre au jour et blanc aux lumières , qui distingue les belles Italiennes : vous diriez de l'avoire animé. Le jour glisse sur cette peau comme sur un corps poli, il y brille ; une émotion violente est nécessaire nour que de faibles rougeurs s'y infusent au milieu des jours , mais elles disparaissent aussitht. Cette particularité prête à son visage une impassibilité de sauvage. Ce visage, plus rond qu'ovale, ressemble à celui de mielane belle Isis des has-reliefs éginétiques. Your diriez la nureté des têtes de sphinx, polies par le feu des déserts, caressées par la flamme du soleil égyptien. Aussi, la couleur du teint est en harmonie avec la correction de cette tête. Les cheveux poirs et abondants descendent en nattes le long du col comme la coiffe à double bandelette ravée des statues de Memphis. et continuent admirablement la sévérité générale de la forme. Le front est plein , large , renúé aux tempes , illuminé par des méplats où s'arrête la lumière , coupé , comme celui de la Diane chasseresse : un front puissant et volontaire, silencieux et calme. L'arc des sourcils tracé vigourcusement s'étend sur deux yeux dont la flamme scintille par moments comme celle d'une étoile fixe. Le blanc de l'est n'est ni bleuâtre, ni semé de fils rouges, ni d'un blanc pur: il a la consistance de la corne, mais il est d'un ten chaud. La prunelle est bordée d'un cercle orange. C'est du bronze entouré d'or, mais de l'or vivant, du bronze animé. Cette prunelle a de la profondeur. Elle n'est pas doublée, comme dans certains veux , par une espèce de tain qui renvoie la lumière et les fait ressembler aux yeux des tigres ou des chats : elle n'a pas cette inflexibilité térrible qui cause un frisson aux gens sensibles : mais cette profondeur a son infini, de même que l'éclat des yeux à miroir a 500 absolu. Le regard de l'observateur peut se perdre dans cette âme qui se concentre et se retire avec autant de rapidité qu'elle iaulit de ces yeux veloutés. Dans un moment de passion. l'œil de

Camille Maupin est sublime : l'or de son regard allume le blanc iaune, et tout flambe: mais au renos, il est terne, la ternenr de la méditation lui prête souvent l'apparence de la niaiserie; quand la lumière de l'âme y manque, les lignes du visage s'attristent également. Les cils sont courts, mais fournis et noirs comme des quenes d'hermine. Les paupières sont brunes et semées de fibrilles rouges qui leur donnent à la fois de la grâce et de la force, deux qualités difficiles à réunir chez la fenune. Le tour des veux n'a pas la moindre . flétrissure ni la moindre ride. Là encore, vous retrouverez le granit de la statue égyptienne adouci par le temps. Seulement, la saillie des pommettes, quoique douce, est plus accusée que chez les autres femmes et complète l'ensemble de force exprimé par la figure. Le nez, mince et droit, est coupé de narines obliques assez passionnément dilatées pour laisser voir le rose lumineux de leur délicate doublure. Ce nez continue bien le front auquel il s'unit par une ligne délicieuse, il est parfattement blanc à sa naissance comme au bout, et ce bout est doué d'une sorte de mobilité qui fait merveille dans les moments où Camille s'indigne, se courrouce, se révolte, Là surtout, comme l'a remarqué Talma, se peint la colère ou l'ironie des grandes ames. L'immobilité des narines accuse une sorte de sécheresse. Jamais le nez d'un avare n'a vacillé : il est contracté comme la bouche; tout est clos dans son visage comme chez lus. La houche arquée à ses coms est d'un rouge vif, le sang y abonde, il v fournit ce minium vivant et penseur qui donne tant de séductions à cette bouche et peut rassurer l'amant que la gravité maiestueuse du visare effrauerait. La lèvre supérieure est mince , le sillon qui l'unit au nez y descend assez has comme dans un arc., ce qui donne un accent narticulier à son dédain. Camille a peu de chose à faire nour exprimer sa colère. Cette iolie lèvre est bordée par la forte marge rouge de la lèvre inférieure, admirable de bouté, pleine d'amour, et que Phidias semble avoir posée comme le bord d'une grenade ouverte, dont elle a la conleur. Le menton se relève fermement; il est un peu gras, mais il exprime la résolution et ter mine bien ce profil royal sinon divin. Il est nécessaire de dure que le dessous du nez est légèrement estompé par un duvet plein de grâce. La nature aurait fait une faute si elle n'avait ieté là cette snave fumée. L'oredle a des curoulements délicats, signe de bien des délicatesses eachées. Le buste est large. Le corsage est mince et suffisamment orné. Les hanches ont peu de saillie, mais elles 22

sont gracieuses. La chute des reins est magnifique, et rappelle plus le Bacchus que la Vénus Callipyge. Là, se voit la nuance qui sépare de leur sexe presque toutes les femmes célèbres; elles ont là comme une vague similitude avec l'homme, elles n'ont ni la souplesse, ni l'abandon des femmes que la nature a destinées à la maternité : leur démarche ne se brise nas par un mouvement doux. Cette observation est comme bilatérale, elle a sa contre-partie chez les hommes dont les hauches sont presque semblables à celles des femmes mandils sont fins, astucieux, faux et làches. Au lieu de se creuser à la nuque , le col de Camille forme un contour reaffé qui lie les énaules à la tête sans sinuosité , le caractère le plus évident de la force. Ce col présente par moments des plis d'une magnificence athlétique. L'attache des bras , d'un superbe contour, semble appartenir à une femme colossale. Les bras sont vigoureusement modelés, terminés par un poignet d'une délicatesse anglaise , par des mains mignonnes et pleines de fossettes, grasses, enjolivées d'ongles roses taillés en amandes et côtelés sur les bords, et d'un blanc qui annonce que le corps si rebondi, si ferme, si bien pris est d'un tout autre ton une le visage. L'attitude ferme et froide de cette tête est corrigée par la mobilité des lèvres, par leur changeante expression, par le mouvement artiste des narines. Mais malgré ces promesses irritantes et assez cachées aux profanes, le calme de cette physionomie a ie ne sais quoi de provoquant. Cette figure, plus mélancolique, plus sérieuse que gracieuse, est frappée par la tristesse d'une méditation constante. Aussi mademoiselle des Touches écoute-t-elle plus nu'elle ne parle. Elle effraie par son silence et par ce regard profond d'une profonde fixité. Personne, parmi les gens vraiment instruits, n'a pu la voir sans penser à la vraie Cléopâtre, à cette petite brune qui faillit changer la face du monde; mais chez Camille. l'animal est si complet, si bien ramassé, d'une nature si léonine, qu'un homme quelque peu Turc regrette l'assemblage d'un si grand esprit dans un pareil corps, et le voudrait tout femme. Chacun tremble de rencontrer les corruntions étranges d'une âme diabolique. La froideur de l'analyse, le positif de l'idée n'éclairentils pas les passions chez elle? Cette fille ne juge-t-elle pas an lien de sentir? ou , phénomène encore plus terrible , ne sent-elle nas et ne juge-t-elle pas à la fois? pouvant tout par son cerveau , doitelle s'arrêter là où s'arrêtent les autres femmes ? Cette force intellectuelle lausse-t-elle le cœur faible ? A-t-elle de la grâce ? Descend-

341

elle aux riens touchants par lesquels les femmes occupent, amusent, intéressent un homme auné 9 Ne brise-t-elle pas un sentiment quand il ne répond pas à l'infini qu'elle embrasse et contemple ? Oui peut combler les deux précipices de ses veux? On a peur de trouver eu elle je ne sais quoi de vierge, d'indompté. La femme forte ne doit être qu'un symbole, elle effraie à voir en réalité. Camille Manpin est un peu, mais vivante, cette Isis de Schiller, cachée au fond du temple, et aux pieds de laquelle les prêtres trouvaient expirant les hardis lutteurs qui l'avaient consultée. Les aventures tenues pour vraies par le monde et que Camille ne désayone point, confirment les questions suggérées par son aspect. Mais peut-être aimet-elle cette calonnie? La nature de sa beauté n'a pas été sans influence sur sa renommée : elle l'a servie , de même que sa fortune et sa position l'ont maintenue au milieu du monde. Quand un statuaire voudra faire une admirable statue de la Bretagne, il peut conier mademoiselle des Touches. Ce tempérament sanguin, bilieux. est le seul qui puisse repousser l'action du temps. La pulpe incessamment nourrie de cette neau comme vernissée est la seule arme que la nature ait donnée aux femmes pour résister aux rides , prévenues d'ailleurs chez Camille par l'impassibilité de la figure. En 1817, cette charmante fille ouvrit sa maison aux artistes.

aux auteurs en renom, aux savants, aux publicistes vers lesquels ses instincts la portaient. Elle eut un salon semblable à celui du baron Gérard, où l'aristocratie se mélait aux gens illustres, où vinrent les femmes. La parenté de mademorselle des Touches et sa fortune, augmentée de la succession de sa tante religieuse, la protégèrent dans l'entreprise, si difficile à Paris, de se créer une société. Son indépendance fut une raison de son succès. Beaucoup de mères ambitieuses concurent l'espoir de lui faire épouser leurs fils dont la fortune était en désacord avec la beauté de leurs écussons. Quelques pairs de France, alléchés par quatre-vingt mille livres de rentes, séduits par cette maison magnifiquement montée, y amenèrent leurs parentes les plus revêches et les plus difficiles. Le monde diplomatique, qui recherche les amusements de l'esprit, y vint et s'y plut. Mademoiselle des Touches, entourée de tant d'intérêts, put donc étudier les différentes comédies que la passion . l'avarice . l'ambition font jouer à tous les hummes, même les plus élevés. Elle vit de bonne heure le monde comme il est, et fut assez heureuse pour ne pas éprouver promptement cet amour entier qui bérite de l'estrit, des facultés de la femme et l'empêche alors de jutter. sainement. Ordinairement la femme sent, jouit et juge successivement : de là trois ages distincts . dont le dernier coincide avec la triste énouve de la vieillesse. Pour mademoiselle des Touches. l'ordre fut renversé. Sa leunesse fut envelonnée des neiges de la science et des froideurs de la réflexion. Cette transposition explique encore la hizarrerie de son existence et la nature de son talent. Elle observait les hommes à l'âne où les femmes ne neuvent en voir qu'un, elle ménrisait ce qu'elles admirent, elle surprenait des mensonges dans les flatteries qu'elles accentent comme des vérités, elle riait de ce qui les rend graves. Ce contre-sens dura long-temps. mais il cut une fin terrible : elle devait trouver en elle, jeune et frais. Je premier amour, au moment où les femmes sont sommées par la nature de renoncer à l'amour. Sa première liaison fut si secrète que nersonne ne la connut. Félicité comme toutes les femmes. livrèes au bon sens du cœur, fut portée à conclure de la beauté du corns à celle de l'âme, elle fut énrise d'une figure, et connut toute la sottise d'un homme à bonnes fortunes qui ne vit qu'une femme en elle. Elle fut quelque temps à se remettre de son dégoût et de ce mariage insensé. Sa douleur, un homme la devina, la consola sans arrière-pensée, ou du mous sut cacher ses proiets. Félicité crut avoir trouvé la noblesse de cour et l'esorit qui manquaient au dandy. Cet homme possède un des esprits les plus originaux de ce temps. Enismême écrivait sous un pseudonyme, et ses premiers écrits annoncèrent un adorateur de l'Italie. Félicité desait voyages sous peine de pernétuer la seule ignorance qui lui restât. Cet homme sceptique et moqueur emmena Félicité nour connaître la natrie des arts. Ce célèbre inconnu peut passer pour le maître et le créateur de Camille Maupin. Il mit en ordre les immenses connaissances de Félicité, les augmenta par l'étude des chefs-d'œuvre qui meublent l'Italie, fui donna ce ton ingénieux et fin , éngrammatique et profond qui est le caractère de son talent à lui, touiours un peu bizarre dans la forme, mais que Camille Maunin modifia par la délicatesse de sentiment et le tour ingénieux naturels aux femmes ; il buj inculqua le goût des œuvres de la littérature anglaise et allemande, et lui fit apprendre ces deux langues en voyage. A Rome, en 1820, mademoiselle des Touches fut quittée pour une Italienne. Sans ce maheur, neut-être n'eût-elle jamais été célèbre. Napoléon a surnommé l'infortune la sage-femme du génie. Cet événement insnira four

RÉATRIX.

ux. 343

toujours à mademoiselle des Touches ce métris de l'humanité qui la rend si forte. Félicité mourut et Camille naquit. Elle reviut à Paris avec Conti, le grand musicien, nour lequel e le fit deux livrets d'anéra - mais elle n'avait plus d'illusions, et devint à l'insu du monde une sorte de Don Juan femelle sans dettes ni conquêtes. Encouragée par le succès, elle publia ses deux volumes de pieces de théâtre qui, du premier coup, placérent Camille Maunin parini les illustres anonymes. Elle raconta sa passion trompée dans un petit roman admirable, un des chefs-d'œuvre de l'énoque, Ce livre, d'un dangereux exemple, fut mis à côté d'Adolphe, horrible lamentation dont la contre-partie se trouvait dans l'œuvre de Camille. La délicatesse de sa métamorphose littéraire est encore incomprise. Quelques esprits fins y voient seuls cette générosité qui lavre un homme à la critique, et sauve la femme de la gloire en lui permettant de demeurer obscure. Malgré son désir, sa célébrité s'augmenta chaque jour, autant par l'influence de son salon que par ses réparties, par la justesse de ses jugements, par la solidité de ses connaissances. Elle faisait autorité, ses mots étaient redits, elle peput se démettre des fonctions dont elle était investie par la société parisienne. Elle desint une excention admise. Le monde plia sous le talent et devant la fortune de cette fille étrange : il reconnut . sanctionna son indépendance, les femmes admirèrent son esprit et les hommes sa beauté. Sa conduite fut d'ailleurs soumise à toutes les convenances sociales. Ses amitiés naturent purement platoniques. Elle n'eut d'ailleurs rien de la femme auteur. Mademoiselle des Touches est charmante comme une femme du monde, à propus faible, oisive, conuette, occupée de toilette, enchantée des niaiseries qui séduisent les femmes et les poètes. Elle comprit très-bien qu'après madame de Staël il n'y avait plus de place dans ce siècle pour une Sapho, et que Nipon ne saurait exister dans Paris sans grands seigneurs ni cour voluptueuse. Elle est la Ninon de l'intelligence, elle adore l'art et les artistes, elle va du poète au musicien. du statuaire au prosateur. Elle est d'une noblesse, d'une générosité qui arrive à la duperie, tant elle est pleine de pitié pour le malheur, pleine de dédain pour les gens heureux. Elle vit depuis 1830 dans un cercle chaisi, avec des amis épropyés qui s'aiment tendrement et s'estiment. Aussi long du fraças de madame de Staël eme des luttes politiques, elle se moque très-bien de Camille Maupin, ce cadet de George Sand qu'elle appelle son frère Cain, car cette

gloure recente a fait oublier la sienne. Mademoiselle des Touches admire son benreuse rivale avec un angélique laissez-aller, sans éncouver de jalousie ni garder d'arrière-pensée.

Jusqu'au moment où commence cette histoire, elle eut l'existence la plus heureuse que puisse imaginer une femme assez forte pour se protéger elle-même. De 1817 à 1836, elle était venue cinqu on six fois aux Touches. Son premier voyage cut lieu, après sa première décention : en 1818. Sa maison des Touches était inhabitable : elle rensosa son homme d'affaires à Guérande et en prit le logement aux Touches. Elle n'avait alors aucun soupcon de sa gloire à venir. elle était triste, elle ne vit personne, elle voulait en quelque sorte so contempler elle-même après ce grand désastre. Elle écrivit à Paris ses intentions à l'une de ses amies, relativement au mobilier nécessaire pour arranger les Touches. Le mobilier descendit par un bateau jusqu'à Naptes, fut apporté par un petit bâtiment au Croisic. et de là transporté, non sans difficulté, à travers les sables iusqu'aux Touches. Elle fit venir des ouvriers de Paris, et se casa aux Touches, dont l'ensemble lui plut extraordinairement. Elle voulut nouvoir méditer là sur les événements de la vie, comme dans uno chartreuse privée, Au commencement de l'hiver, elle repartit pour Paris. La netite ville de Guérande fut alors soulevée par une curiosité diabolique : il n'y était bruit que du luxe asiatique de mademoiselle des Touches. Le notaire, son homme d'affaire, donns des permissions pour aller voir les Touches. On y vint du hourg de Batz, du Croisic, de Savenay. Cette curiosité rapporta, en deux ans, une somme énorme à la famille du concierze et du jardinier. dix-sept francs. Mademoiselle ne revint aux Touches que deux aux après, à son retour d'Italie, et y vint par le Croisic. On fut quelque temps sans la savoir à Guérande, où elle était avec Conti le compositeur. Les apparitions qu'elle y fit successivement excitèrent peu la curiosité de la petite ville de Guérande. Son régisseur et tout an plus le notaire étaient dans le secret de la gloire de Camille Maupin. En ce moment, cependant, la contagion des idées nouvelles avait fait quelques progrès dans Guérande, plusieurs personnes y connaissaient la double existence de mademoiselle des Touches. Le directeur de la poste recevait des lettres adressées à Camille Maupin. aux Touches. Enfin, le voile se déchira. Dans un pays essentiellement catholique, arriéré, plein de préjugés. la vie étrange de cette fille illustre desait causer les rumeurs qui avaient effravé l'abbé-

345

Grimont, et ne nouvait iamais être comprise : aussi narnt-elle monstrueuse à tous les esurits. Félicité n'était pas seule aux Touches. elle v avait un hôte. Cet hôte était Claude Vignon , écrivain dédaigneux et superbe, qui, tout en ne faisant que de la critique, a trouvé moven de donner au public et à la littérature l'idée d'une certaine supériorité. Félicité, qui depuis sent ans avait recu cet écrivain comme cent autres auteurs , journalistes , artistes et pens du monde, qui connaissait son caractère saus ressort, sa paresse. sa profonde misère, sun incurie et son dégoût de toutes choses. paraissait vouloir en faire son mari par la manière dont elle s'y prenait avec lui. Sa conduite, incompréhensible nour ses amis, elle l'expliquait par l'ambitum par l'effroi que lui causait la viellosseelle voulait confier le reste de sa vie à un honune sumérieur nour qui sa fortune serait un marchenied et qui lui continuerait son importance dans le monde poétique. Elle avait donc emporté Claude Vienon de Paris aux Touches comme un aigle emporte dans ses serres un chevreau, pour l'étudier et pour prendre quelque parti violent : mais elle abusait à la fois Calvste et Claude : elle ne songreait point au mariage, elle était dans les plus violentes convulsions qui puissent agiter une âme aussi forte que la sienne, en se trouvant la dupe de son esprit, en voyant la vie éclairée trop tard par le soleil de l'amour, brillant comme il brille dans les cœurs à vingt ans. Voici maintenant la Chartreuse de Camille.

A quelques cents pas de Guérande, le sol de la Bretagne cesse, et les marais salants, les dunes commencent. On descend dans le désert des sables que la mer a laissés comme une marge entre elle et la terre, par un chemin raviné qui n'a jamais yn de voitures. Ce désert contient des sables infertiles, les mares de forme inégale bordées de crêtes houeuses où se cultive le sel, et le neut bras de mer qui sénare du continent l'île du Croisic. Quoinne géographiquement le Croisic soit une presqu'ile, comme elle ne se rattache à la Bretagne que par les grèves qui la lient au bourg de Batz. sables arides et mouvants qui ne sauraient se franchir facilement. elle peut passer pour une île. A l'endroit où le chemin du Croisic à Guérande s'embranche sur la route de la terre-ferme, se trouve une maison de campagne entourée d'un grand jardin remarquable par des pius tortueux et tourmentés, les uns en parasol, les autres pauvres de branchages, montrant tous leurs troncs rougeatres aux places où l'écorce est détachée. Ces arbres, victimes des ouragans, venus malaré vent et marée, pour eux le mot est juste, préparent l'âme au spectacle triste et bizarro des marais salants et des dunes mi ressemblent à une mer fivée. La maison, assez hien bâtie en nierres schisteuses et en mortier maintenues par des chaînes en eranit, est sans aucune architecture, elle offre à l'œil une muraille sèche , régulièrement percée par les baies des fenêtres. Les fenêtres sont à grandes sitres au premier étage, et au rez-de-chaussée en notits carreaux. An-dessus du premier sont des gremers qui s'étendeut sous un énorme toit élevé, nointu, à deux pignons, et qui a deux grandes lucarnes sur chaque face. Sous le triangle de chaque niguon, une croisée ouvre son œil de cyclone à l'ouest sur la mer. à l'est sur Gnérande. Une facade de la maison regarde le chemin de Guérande et l'autre le désert au bout duquel s'élève le Croisic. Par delà cette petite ville, s'étend la pleine mer. La ruisseau s'échanne par une ouverture de la muraille du parc, que longe le chemin du Croisir. le traverse et va se nerdre dans les sables on dans le petit lac d'eau salée cerclé par les dunes, par les marais, et produit par l'irruption du bras de mer. Une route de quelques toises, pratiquée dans cette brèche du terrain, conduit du chemus à cette maison. On y entre par une grande porte. La cour est entourée de hâtiments curaux assez unidestes qui sont une écurie. une remise, une maison de jardinier près de laquelle est une bassecour avec ses dépendances, plus à l'usage du concierge que du maître. Les tons grisatres de cette maison s'harmoment admirablement avec le paysage qu'elle domine. Son parc est l'oasis de ce désert à l'entrée duquel le voyageur trouve une hutte en boue où veillent les donaniers. Cette maison sans terres, on dont les terres. sont situées sur le territoire de Guérande, a dans les marais un revenu de dix mille livres de rentes et le reste en métairies dissémunées en terre ferme. Tel est le fief des Touches, auquel la révolution a retiré ses revenus féodaux. Aujourd'hui les Touches sont un bien : mais les valudiers continuent à dire le château ; ils diraient le seigneur si le fief n'était tombé en quenouille. Quand Félicité voulut restaurer les Touches, elle se garda bien, en grande artiste, de rien changer à cet extérieur désolé qui donne un air de prison à ce bâtiment solitaire. Seulement la porte d'entrée fut eniolisée de deux colonnes en briques soutenant une galerie dessous laquelle neut passer une soiture. La cour fut plantée.

La distribution du rez-de-chaussée est celle de la plupart des

BÉATRIX. 347

maisons de campagne construites il v a cent ans. Évalenament cette maison avait été bâtic sur les ruines de quelque netit castel nerché là comme un anneau qui rattachait le Crosic et le boury de Batz à Guérande, et qui seigneurisait les marais. In négistale avait été ménagé an has de l'escalier. D'abord une grande antichambre planchéiée, dans laquelle Félicité mit un hillard : puis un immense salon à six croisées dont deux percées au las du nurde nignon, forment des portes, descendent au jardin par une dizaine de marches et correspondent dans l'ordonnance du salon aux portes qui mènent l'une au billard et l'autre à la salle à manger. La cuisine, située à l'autre bout, communique à la salle à manger par une office. L'escalier sépare le billard de la cuisme. laquelle avait une porte sur le péristyle, que mademoiselle des Touches fit aussitôt condamner en en ouvrant une autre sur la cour. La bauteur d'étage : la grandeur des pièces ont nermis à Camille de déployer une noble simplicité dans ce rez-de-chaussée. Elle s'est bien gardée d'y mettre des choses précieuses. Le salon, entièrement peint en gris, est meuble d'un vieux meuble en acajou et en soje verte, des rideaux de calicot blanc avec une bordure verte aux fenêtres , deux consoles , une table ronde ; au milieu, un tapis à grands carreaux; sur la vaste cheminée à glace énorme. une pendule qui représentait le char du soleil, entre deux candélabres de style innérial. Le biflard a des rideaux de calicot gris avec des bordures vertes et deux divans. Le meuble de la salle à manger se compose de nuatre grands buffets d'acaiou, d'une table, de douze chaises d'acajou garnies en étoffes de crin, et de magnifiques gravures d'Audran encadrées dans des cadres en acajou. Au milieu du plafond descend une lanterne élégante comme il y en agait dans les escaliers des grands hôtels et où il tient deux lampes. Tous les plafonds, à solives saillantes, ont été peints en couleur de bois. Le vieil escalier : qui est en bois à gros halustres : a . dennis le haut iusqu'en bas . un tanis vert.

Le premier étage avant deux appartements éparles par l'excalier. Elle a pris pour elle chiei qui à uve irles marsia, sur la mer, sur les dumes, et l'a distribué en un petit salon, une grande chambre à coucher, deux cabinets, l'un pour la foilette, l'autre pour le davail. Laus l'autre parte de la misoine, elle à trousé de quoi faire deux logements syant chacon une antichambre et un cabinet. Les deux logements ayant chacon une antichambre et un cabinet. Les deux signements ayant chacon une antichambre et un cabinet. Les

tements à donner n'ont en d'abord que le strict nécessaire. Le hixe artistique qu'elle avait demandé à Paris fut réservé nour son appartement. Elle voulut avoir dans cette sombre et mélancoloque habitation, devant ce sombre et mélancolique navsage, les créations les plus fantasques de l'art. Son petit salon est tendu de belles tanisseries des Gobelus, encadrées des plus merveilleux cadres sculptés. Aux fenêtres se drapent les étoffes les plus lourdes du vieux tenns, un magnifique brocart à doubles reflets, or et rouge. nauge et vert, qui foisonne en plis vigoureux, orné de franges rovales, de glands dignes des plus splendides dais de l'église. Ce salon est rempli par un bahut que lui trouva son homme d'affaires et ani vaut aniourd'hui sent ou huit mille francs, nar une table en ébène sculoté, par un secrétaire aux mille tiroirs, incrusté d'arabesones en ivoire, et venu de Venise, enfin nar les plus beaux membles gothigues. Il s'y trouve des tableaux, des statuettes, tout ce qu'un peintre de ses amis nut choisir de mieux chez les marchands de curiosités qui , en 1818, ne se doutaient pas du prix nu'acquerraient plus tard ces trésors. Elle a mis sur ses tables de heaux vases du Japon aux dessus fantasques. Le tanis est un tanis de Perse entré par les dunes en contrebande. Sa chambre est dans le goût du siècle de Louis XV et d'une parfaite exactitude. C'est bien le lit de bois sculpté, peint en blanc, à dossiers cintrés, surmontés d'Amours se jetant des fleurs, rembourrés, garnis de soie brochée, avec le ciel orné de quatre bouquets de plumes; la tenture en vraie perse, agencée avec des ganses de soie, des cordes et des nœuds : la parniture de cheminée en rocaille : la pendule d'or moulu, entre deux grands vases du premier bleu de Sèvres, montés en cuivre doré : la glace encadrée dans le inême goût : la toilette Pompadour avec ses dentelles et sa glace : puis ces meubles si contournés, ces duchesses, cette chaise longue, ce peut canané sec., la chauffeuse à dossier matelassé, le paravent de lanue, les rideaux de soie pareille à celle du meuble, doublés de satin rose et drapés par des cordes à puits : le tapis de la Savonnerie : enfin toutes les choses élégantes , riches , somptueuses, délicates , au miheu descruelles les jolies femmes du dix-huitième siècle faisaient l'amour. Le cabinet, entièrement moderne, oppose aux galanteries du siècle de Louis XV un charmant mobilier d'acaiou : sa bibliothèque est pleine, il ressemble à un boudoir, il a un divan. Les charmantes futilités de la femme l'encombrent, y occupent le regard d'œuvres moderma: das livras à secret, des boltes à menchoirs et à gants, des abat-jour en lithophatmes, des statuettes, des chineisernes, des écritoires, un ou deux tibuurs, des presse-papiers, enfin les innombrables collifectés à la mode. Les curieux y voeset avec mes surprise inquités des pistoles, un naphilé, une crasache, un hamse, une pipe, un fusil de chasse, une house, do tube, un sac de soldst, hizarra sessemblage qui jent l'éflicité.

Toute grande âme, en venant là, sera saisie par les heautés spéciales du paysage qui déploie ses savanes après le parc, dernière végétation du continent. Ces tristes carrés d'eau sanmâtre, divisés par les petits chemins blancs sur lesquels se promène le paludier, vêtu tout en blanc, pour ratisser, recucillir le sel et le mettre en mulons: cet espace que les exhalaisons salines défendent aux niseaux de traverser, en étouffant aussi tous les efforts de la botanique : ces sables où l'œil n'est consolé que par une petite herbe dure, persistante, à fleurs rosées, et par l'œillet des Chartreux; ce lac d'eau marine, le sable des dunes et la vue du Croisic, miniature de ville arrêtée comme Venise en pleine mer : enfin . l'immeuse océan qui borde les rescifs en granit de ses franges écumeuses pour faire encore mieux ressortir leurs formes bizarres, ce spectacle élève la pensée tout en l'attristant, effet que produit à la longue le sublime, qui donne le regret de choses inconnues, entrevues par l'âme à des hauteurs désespérantes. Aussi ces sauvages harmonies ne conviennent-elles qu'aux grands esprits et aux grandes donleurs. Ce désert plein d'accidents, où parfois les ravons du soleil réfléchis par les eaux, par les sables, blanchissent le bourg de Batz. et ruissellent sur les toits du Croisic, en répandant un éclat imputoyable, occupant alors Camille des jours entiers. Elle se tournait rarement vers les délicienses vues fraiches, vers les bosquets et les haies fleuries qui enveloppent Guérande, comme une mariée, de fleurs, de rubans, de voiles et de festons. Elle souffrait alors d'horribles douleurs inconnues

Dès que Calyste vit pountre les girouettes des deux pignous audemess des jouces du grand chemin et les tiètes tortes des piaus, il trouva l'air ples léger. Guérande lui semblait une prison, va vie était aux Touches. Qui ne comprendrait les attraits qui s'y trouvaient pour un jeune homme candide l'1 Junous pravil à celui de Chérulais, qui l'avait fait tomber aux pieds d'une personne qui d'erist une grande choce pour lui vastu d'être une fenume, d'estit surcht une grande choce pour lui vastu d'être une fenume, d'estit survivre aux inexplicables refus de Félicité. Ce sentiment, qui est plus le besoin d'aimer que l'amour, n'avait pas échappé sans doute à la terrible analyse de Camille Mannin, et de là pent-être venait son refus poblesse incomprise par Calyste. Puis là brillaient d'autant plus les merveilles de la civilisation moderne qu'elles contrastaient avec tout Guérande, où la pauvreté des du Guénic était une salendeur. La se déployèrent aux regards rayis de ce jeune ignorant . qui ne connaissant que les genéts de la Bretagne et les bruvères de la Vendee , les richesses parisiennes d'un monde nouveau ; de même qu'il y entendit un langage inconnu, sonore, Calyste écouta les accents poétiques de la plus belle musique . la surprenante musique du dix-neuvième siècle chez laquelle la mélodie et l'harmonie luttent à mussance égale, où le chant et l'instrumentation sont arrivés à des perfections monies. Il y vit les œuvres de la plus produme peinture, celle de l'école française, aujourd'hui héritière de l'Italie, de l'Espagne et des Flandres, où le talent est devenu si commun que tous les yeux , tous les cœurs fatignés de talent appellent à grands cris le génie. Il y lut ces œuvres d'imagination , ces étonnantes créations de la littérature moderne qui produisirent tout leur effet sur un cœur neuf. Enfin notre grand dix-neuvième siècle lui annarut avec ses magnificences collectives, sa critique, ses efforts de rénovation en tous genres, ses tentatives immenses et presuue toutes à la mesure du géant qui berca dans ses drapeaux l'enfance de ce siècle, et lui chanta des hymnes accompagnés par la terrible basse du canon, Initié par Félicité à toutes ces grandeurs, qui peutêtre échappent aux regards de coux qui les mettent en scène et qui en sont les ouvriers, Calyste satisfaisait aux Touches le goût du merveilleux si puissant à son âge, et cette naive admiration, le premier amour de l'adolescence , qui s'irrite tant de la critique. Il est si naturel que la flamme monte! Il écouta cette jolie moquerie narissenne, cette élégante satire qui lui révélèrent l'esprit français et réveillérent en lui mille idées endormies par la douce torment de sa vic en famille. Pour lui , mademoiselle des Touches était la mère de son intelligence, une mère qu'il pouvait aimer sans crime. Elle était si bonne pour lut : une femme est toujours adorable nour un homme à qui elle inspire de l'amour, encore qu'elle ne paraisse nos le partager. En ce moment Féficité lui donnait des lecons de musique. Pour lui ces grands appartements du rez-de-chaussée encore étendus par les habiles dispositions des prairies et des massifs du parc, cette care d'escalier memblée des chefs-d'envire de la nationne italienne, de bois sculptés, de mosaïques vénitiennes et florentmes, de has-reliefs en ivoire, en marbre, de curiosités commandées par les fées du moven lere : cet appartement intime , si compet, si voluntueusement artiste, étaient vivifiés, animés nar nne lumière, un esprit, un air surnaturels, étranges, indéfinissables. Le monde moderne avec ses poésies s'opposait vivement au monde morne et natriarcal de Guérande en mettant deux systèmes en présence. D'un côté les mille effets de l'art, de l'autre l'unité de la sauvage Bretagne. Personne alors ne demandera pourquoi le nauvre enfant , eunuvé comme sa mère des finesses de la mouche . tressaillait toniours en entrant dans cette maison, en v sonnant, en en traversant la cour. Il est à remarquer que ces pressentiments n'agitent plus les hommes faits, rompus aux inconvénients de la vie. que rien ne surprend plus, et qui s'attendent à tout. En ouvrant la porte. Calvate entendit les sons du piano, il crut que Camille Maunin était au salon : mais , lorsqu'il entra au hillard , la musique n'arriva plus à son oreille. Camille jouait saus doute sur le petit piano droit qui lui venait d'Angleterre rapporté par Conti et placé dans son salon d'en haut. En montant l'escalier où l'épais tapis étonffait entièrement le bruit des pas. Calvate alla de plus en plus lentement. Il reconnut quelque chose d'extraordinaire dans cette musique. Félicité jouait pour elle seule, elle s'entretenait avec ellemême. Au heu d'entrer, le jeune homme s'assit sur un banc cothique garni de velours vert qui se trouvait le long da palier sous une fenêtre artistement encadrée de bois sculptés colorés en brou de noix et vernis. Rien de plus mystérieusement mélancolique que l'improvisation de Camille : vous eussiez dit d'une ame criant quelque De profundis à Dieu du fond de la tombe. Le jeune amant y reconnut la prière de l'amour au désespoir, la tendresse de la plainte soumise, les gémissements d'une affliction contenue. Camille avait étendu, varié, modifié l'introduction à la cavatine de Grâce pour toi, grâce pour moi, qui est presque tout le quatrieme acte de Robert-le-Diable. Elle chanta tout à coun ce morcean d'une manière déchirante et s'interronnit. Calvate entra et vit la raison de cette interruption. La pauvre Camille Maupin! la belle Félicité lui monfra sans convetterie un visage baigné de larmes, prit son mouchoir, les essusa, et lui dit simplement : - Bonjour, Elle était ravissante dans sa toilette du matin. Elle avait sur la tête une de ces résulfes en refours rouge alors à la mote et de laquelle s'échappaient aes loisantes grappes de cheveux noirs. Une redingote trèscourte lui formait une tunique grecque moderne qui laissit voir un pantalon de hatiste à manchettes brodées et les plus joiles pantoulles turques, rouge et or.

- On'avez-yous? hi dit Calyste.
- -- Il n'est pas revenu, répondit-elle en se tenant debout à la croisée et regardant les sables, le bras de mer et les marais.

Cette réponse expliquait sa toilette. Camille paraissait attendre Claude Vignon, elle était inquiéte comme une femme qui fait des frais inutiles. Un homme de trente ans aurait vu cela, Calyste ne vit que la douleur de Camille.

- Vous êtes inquiète? Jui demanda-t-il.
- Oui, répondit-elle avec une mélancolie que cet enfant ne pouvait analyser.
  - Calyste sortit vivement.
  - Hé! bien, où allez-vous?
  - Le chercher, répondit-il.
- Cher enfant, dit-elle en le prenant par la main, le retenant auprès d'elle et lui jetant un de ces regards mouillés qui sont pour les jeunes âmes la plus belle des récompenses. Étes-vous fou? Où voulez-vous le trouver sur cette côte?
  - Je le trouverai.
- Vore mère aurait des angoisses mortelles. D'ailleurs restec.

  Allons, je le veux, dit-elle en le faiant assessir sur le dvan. Ne vans attendrisses pas sur moi. Les larmes que vous voyet sont de ces larmes qui poss plaisent. Il est en noss une faculté que n'ont pout les boumes, celle de nous abandomer à noire nature neuveuse en poussant les sentiments à l'extrême. En nous figurant certaines sutuations et nous y laissant aller, nous arrivors anné aux pleurs, et quedipaciós à des états graves, à des désordres. Nos fantaisés à nons ne sont pas des jeur de l'espirit, mais du certa. Yous êtes venn fort à propos, la solitude ne me vaut réen. Je ne suis pas du dupe du désir qu'à a ue de vatier saus mue le Croisci et ser ro-ches, le hourg de fast et ses sables, les marsis salants. Le sarsis q'il y mettral phisieurs jours sui lee d'un. Il à voule nugas laisses seuls ; il ext jalour, ou plutôt il joue la jalousse. Yous êtes jeune, vous êtes jeune étes heaut.
  - Que ne me le disiez-yous? Faut-il ne plus venir? demanda

Calyste en retenant mal une larme qui roula sur sa joue et qui toucha vivement Fénenté.

- Yous êtes un ange! s'écria-t-elle. Puis elle chanta gaiement. le Restez de Mathilde dans Guitfaume Tell, pour ôter toute gravité à cette magnifique réponse de la princesse à son suiet. - Il a voulu , reprit-elle , me faire croire ainsi à plus d'amour qu'il n'en a pour moi. Il sait tout le bien que je lui yeux, dit-elle en regardant Calvate avec attention : mais il est humilié neut-être de se trouver inférieur à moi en coci. Peut-être aussi lui est-il senn des souprons sur your et veut-il nous surprendre. Mais, quand il ne serait connable que d'alter chercher les plaisirs de cette sanyage promonade sans moi , de ne m'avoir nas associée à ses courses , aux idées que lui insurerout ces spectacles , et de me donner de mortelles inquiétudes, n'est-ce pas assez ? Je ne suis nas plus aimée par ce grand cerveau que je ne l'ai été nar le musicien, nar l'homme d'esprit, par le militaire. Sterne a raison : les noms signifient queloue chose, et le mien est la plus sanyage raillerie. Je mourrai sans trouver chez un homme l'amour que i'ai dans le cœur , la poésie que i'at dans l'àme.
- Elle demoura les bras pendants, la tête appuyée sur son conssin, les yeux stupides de réflecion, fixés sur une rossue de son tapis. Les douleurs des esprits supérieurs ont je ne sais quoi de grandinse et d'imposant, elle revêtuel d'immenses étendues d'âme que la pecsée du spectatueur étend encere. Ces âmes partagent les printèges de la royauté dont les affections tiennent à un peuple et qui frappent alors tout un monde.
  - Pourquoi in'avez-vous..., dit Calyste qui ne put achever.
- La belle main de Camille Maupin s'était posée brûlante sur la sienne et l'avait éloquemment interrompu.
- La nature a changé pour moi ses lois en m'accordant encore cinq à six ans de jeunesse. Je vous ai repoussé par égoisme. Tôt ou tard l'âge nous aurait séparés. J'ai treize ans de plus que lui, c'est déjà bien assez.
- Yous serez encore belle à soixante ans, s'écria héroiquement Calyste.
- Dien vous entende! répondit-elle en souriant. D'ailleurs, cher enfant, je veux l'aimer. Malgré son insensibilité, son manque d'imagination, sa làche insouciance et l'envie qui le dévore, je crois qu'il v a des grandeurs sous ces hailons, j'espère galvaniser re

23

cour, le sauver de lui-même, me l'attacher. Hélas! j'ai l'esprit clairvoyant et le cour ayougle.

Elle fut épouvantable de clarie sur elle-même. Elle souffrait et analysit sa souffrance, comme Cruier, Dupputren expliquaient à leurs amis la marche fatale de leur maladie et le progrès que faisalt eu eux la mort. (amille Maupin se connaussait en passion aussi bien que ces deux sanats se connaissaient en anatomie.

— Je sals sense lei pour le hien joger, il s'ennois diß. Paris hi maque, je le hui ai du : il a li nostalgie de la critique, il n's il autere à pleuver, ni système à creuser, ni poète à désespèrer, et à quelque débauche au sein de lauguelle flournit déposer le fardeau de sa pendé. Hétalt mon amour n'est pas auser, avis, peut-tère, pour lui dédennée le cerveau. Le n'el relaive pas, cufin l'orisez-vous ce soir avec lui, je me diest matade et resterai dans ma chamber, je sourai si pe me troupe point.

Calyste devint rouge comme une cerise, rouge du menton au front, et ses oreilles se hordèrent de feu,

- Mon Dien I s'écria-t-elle, et moi qui déprave sans y songer ton innocence de jeune fille! Pardonne-moi. Calyste, Quand 'in aimeras. In sauras mu'on est canable de mettre le fen à la Seine nour donner le moindre plaisir à l'abiet aimé, comme disent les tireuses de cartes. Elle fit une nause. Il y a des natures superbes et conséquentes qui s'écrient à un certain âge : - Si le recommençais la vie, le ferais de même! Moi qui ne me crois pas faible, je m'écrie : - Je scrais une femme comme votre mère . Calvste. Avoir un Calvste . quel honheur! Eussé-je pris pour mar i le plus sot des hommes, l'aurais été femme humble et soumise. Et cependant je n'ai pas commis de fautes envers la société. je n'ai fait de tort qu'à mor-même. Hélas! cher enfant, la femme ne peut pas plus aller scule dans la société que dans ce qu'on appelle Petat primitif. Les affections qui ne sont pas en harmonie avec les lois sociales ou naturelles, les affections qui ne sont nas obligées enfin, nous fuient. Souffrir pour souffrir, autant être utile. One m'importent les enfants de mes cousines Faucombe qui ne sont plus Faucombe, que in p'ai pas vues depuis vingt ans, et qui d'ailleurs ont épousé des prenciants! Yous êtes un fils qui ne m'avez pas coûté les enuns de la maternité, je vous laisserai ma fortune, et vous serez heureux, au moins de ce côté-là, par moi, cher trêsor de beauté, de grâce que rien ne doit altérer ni flétrir...

255

Áprès ces paroles dites d'un son de voix profond, elle déroulà ses belles paupières pour ne pas laisser lire dans ses yeux,

- Yous n'avez rien voulu de moi, dit Calyste, je rendrais votre fortune à vos héritiers.
- Enfant! dit Camille d'un son de voix profond en laissant rouler des larmes sur ses joues. Rien ne me sauvera-t-il donc de moi-même?
- Vous avez une histoire à me dire et une lettre à me..., dit le généreux enfant pour faire diversion à ce chagrin; mais il n'acheva pas, elle lui coupa la parole.
- Vocs arez raison, il faut être bonnête fille avant toot. Il était trop lard hier, mais il paraît que nous aurons bien du temps à boué adjourd hui, dit-tile d'un ton à la fois plaisant et amer. Pour acquitter ma promesse, je vas me mettre de manière à plonger sur le chemin qui nôme à la faisie.
- Calyste hei dispose dans cette direction un grand fasterell goldine et ourrist la croisée à viranz. Camillé Mapini, qui paragesit le gott oriental de l'illustre écrivain de son sexe, alla prendre un anguisfique nargible persanq que la vaix donné un anabassdeur; elle charges la cheminée de parchouli, nottos le facehettino, parfuma le traya de plume qu'elle y adapois, et dont elle ne se sevais jaunis qu'une fois, mit le feu aux feuilles junnes, plaça le vase a long coll emaillé blost ou for ce be li instrument de plaini à quelques pas d'elle, et sonna pour dennader du thé. — Si sons vouled des ciaractets. An hi l'onabile toutoiners que vous
- ne fomez pas. Une pureté comme la vôtre est si rare! Il me semble que pour caresser le duvet satiné de vos joues il faut la main d'one Eve sortie des mains de Dieu. Calvste rougit et se posa sur un tabouret, il ne vit pas la pro-

Calyste rougit et se posa sur un tabouret, il ne vit pas la profonde émotion qui fit rougir Camille.

— La personne de qui j'ai reçu cette lettre hier, et qui seripeur-fère demain ici, est la marquice de Rochegode, he bell'e-souri de nudame d'Ajinda-Pino, dit Félirité. Après avoir marcie sa file aince à un grand acigneur portugais établi pour toujours et France, le vieux Rochegode, dont la maison n'est pas aussi vieille que la voire, vosuita apparenter son fils à la haute noblèsses, afin de pouvoir lui faire avoir la pairie qu'il n'avait pu obtenir pour luinième. La comtesse de Montormel lui signals dans le département de Vivea une machamissific Réstri-rabusibleme-Rome de Casterion;

fille cadette du marquis de Casteran, qui vonlait marier ses deux filles sans dot , afin de réserver toute sa fortune au comte de Casteran, son fils. Les Casteran sont, à ce qu'il parait, de la côte d'Adam. Réatrix, née, élevée au château de Casterau, avait alors. le mariage s'est fait en 1828, une vingtaine d'années. Elle était remarquable par ce que vous autres provinciaux nommez originalité. et qui n'est simplement que de la supériorité dans les idées, de l'exaltation, un sentiment pour le beau, un certain entraînement pour les œuvres de l'art. Crovez-en une pauvre femme qui s'est laissée aller à ces pentes, il n'y a rien de plus dangereux pour une femme : on les suivant, on arrive où vous me vovez, et où est arrivée la marquise... à des abitoes. Les hommes ont seuls le bâton avec lequel on se soutient le long de ces précinices, une force qui nous manque et qui fait de nous des moustres quand nous la possédons. Sa vieille grand'mère, la donairière de Casteran, lui vit avec plaisir énouser un homme auquel elle devait être sunérieure en noblesse et en idées. Les Rochegude firent très-bien les choses. Béatrix n'eut qu'à se louer d'eux : de même que les Rochegude durent être satisfaits des Casteran, qui , liés aux Gordon , aux d'Esgrignon, aux Troisville, aux Navarreins, obtinrent la pairie pour leur gendre dans cette dernière grande fournée de nairs que fit Charles A. et dont l'annulation a été prononcée par la révolution de imilet. Le vieux Rochegude mort, son fils a en toute sa fortune. Rochegude est assez sot; néanmoins il a commencé par avoir un fils : et comme il a très-fort assassiné sa femme de luimême, elle en a eu bientôt assez. Les premiers jours du mariage sont un écueil pour les petits esprits comme pour les grands amours. En sa qualité de sot , Rochegude a pris l'ignorance de sa femme nour de la froideur, il a classé Béatrix parmi les femmes lymphatiques et froides : elle est blonde , et il est parti de là pour rester dans la plus entière sécurité, pour vivre en garçon, et pour compter sur la prétendue froideur de la marquise, sur sa fierté, sur son orqueil, sur une manière de vivre grandiose qui entoure de mille barrières une femme à Paris. Yous saurez ce que le veux dire quand yous visiterez cette ville. Ceux qui comptaient profiter de sou insouciante tranquillité lui disaient : « Yous êtes bien heureux : vous avez une femme froide, qui n'aura que des nassions de tête; elle est contente de briller, ses fantaisses sont purement artisti ues; sa jalousie, ses désirs scront satisfaits si elle se fait un salon où elle rénnira tous les beaux-esprits : elle fera des débauches. de musique, des projes de lutérature, « Et le mari de gober ces plaisanteries par lesquelles à Paris on mystifie les piais. Cependant Rochegude n'est nas un sot ordinaire : il a de la vanité, de l'orgued autant qu'un homme d'esprit, avec cette différence que les gens d'esprit se frottent de modestie et se font chats, ils vous caressent pour être caressés; tandis que Rochezude a un bon gros amour-propre rouge et frais qui s'admire en public et sourit touiours. Sa vanité se vautre à l'écurie et se nourrit à grand bruit au râtelier en tirant son fourrage. Il a de ces défauts qui ne sont conmus que des gens à même de les juger dans l'intimité, qui ne frannent que dans l'ombre et le mystère de la vie privée, tandis que dans le monde, et pour le monde, un homme paraît charmant. Bochegude devait être insupportable dès qu'il se erorait menacé dans ses fovers, car il a cette ialonsie lonche et mescume, brutale quand elle est surprise, lache pendant six mois, meurtrière le septième. Il crovait tramper sa femme et il la redoutait, deux causes de tyrannie, le jour où il s'aperceyrait que la marquise lui faisait la charité de paraître indifférente à ses infidélités. Je vous analyse ce caractère afin d'expliquer la conduite de Béatrix. La marquise a eu pour moi la plus vive admiration, mais de l'admiration à la jalousse il n'y a qu'un pas, J'ai l'un des salons les plus remarquables de Paris, elle déstrait s'en faire un , et tâchait de me prendre mun monde. Je ne sais nas garder ceux qui veulent me quitter. Elle a eu les gens superficiels qui sont amis de tout le monde par oissveté, dont le but est de sortir d'un salon des qu'ils y sont entrés; mais elle n'a pas en le temps de fonder une société. Dans ce temps-là je l'ai crue dévorée du désir d'une célébrité quelconque. Néanmoins elle a de la grandeur d'ame, une fierté royale, des idées, une facilité merveilleuse à concevoir et à comprendre tout; elle parlera métaphysique et musique, théologie et peinture. Your la verrez femme ce que nous l'avons vue ieune mariée; mais il y a chez elle un peu d'affectation : elle a trop l'air de savoir les choses difficiles, le chinois ou l'hébreu, de se douter des hiéroglynhes ou de pouvoir expliquer les papyrus qui enveloppent. les momies. Béatrix est une de ces blondes auprès desquelles la blonde Éve paraltrait une négresse. Elle est mince et droite comme un cierge et blanche comme une hostie; elle a une figure longue et pointue, un teint asses journaher, aujourd'hui couleur percale,

demain his et taché sous la neau de mille points, comme si le sanz avait charrié de la noussière nendant la nuit : son front est magni-Some, mais un neu tron audacieux : ses primelles sont vert de mer nâle et navent dans le blanc sous des sourcils faibles, sous des naunières naresseuses. Elle a souvent les veux cernés. Son nez., qui décrit un quart de cercle, est pincé des narmes et plein de finesse. mais impertinent. Elle a la bouche autrichienne, la lèvre supémeure est plus forte que l'inférieure qui tombe d'une facan dédaigneuse. Ses ioues pâles ne se colorent que par une émotion trèsvive. Son menton est assez prase le mien n'est nas monce, et peut-être ai-je tort de vous dire que les femmes à menton gras sont exigeantes en amour. Elle a une des plus belles tailles que j'air vues, un dos d'une étincelante blancheur, autrefois très-plat et qui maintenant s'est, dit-on, développé, rembourré; mais le corsage n'a nas été aussi heureux que les énaules, les bras sont restés maigres. Elle a d'ailleurs une tournure et des manières dégagées qui rachètent ce qu'elle neut avoir de défectueux, et mettent admirablement en relief ses beautés. La nature lui a denné cet air de princesse qui ne s'acquiert point, qui lus sied et révèle soudain la femme noble, en harmonie d'ailleurs avec des hanches grèles, mais du plus délicieux contour, avec le plus job pied du monde, avec cette abondante chevelure d'ange mie le ninceau de Girodet a tant cultivée, et any ressemble à des flots de lumière. Sans être irréprochablement belte ni iolie, elle produit, quand elle le veut, des impressions ineffaçables. Elle n'a qu'à se mettre en velours cerise. avec des bouillons de dentelles, à se coiffer de roses rouges, elle est divine. Si, par un artifice quelconque, elle pouvait porter le costume du temps où les femmes avaient des corsets pointus à échelles de rubans s'élançant minces et frèles de l'ampleur étoffée des iunes en brocart à plis soutenus et puissants, où elles s'entouraient de fraises condronnées, cachaient leurs bras dans des manches à crevés, à sabots de dentelles d'où la main sortait comme le nistil d'un calice, et qu'elles rejetaient les mille houcles de leur chevelure au delà d'un chionon hoelé de pierreries. Béatrix lutterait avantagement avec les beautés ideales que yous voyez vétroc sinci

Félicité montrait à Galyste une belle copie du tableau de Miéris, eù se voit une femme en satin blanc, debout, tenant un papier et chantant avec un seigneur brabancon, nendant qu'un gègre verse dans un verre à pate du vieux vin d'Espagne, et qu'une vieille femme de charge arrange des biscuits.

— Les bloodes, repric-elle, out sur nous autres feumes brunes. Tavantage d'une périciens derveils il y a cut manières d'être blonde, et il n'y et a qu'une d'être brune. Les bloodes sont plus femmes que nous, nous re-emblons trop aux hummes, nous autres brunes françaises. Est blein, dif-elle, n'allele-sons pas tomber annouvers de Béstris sur le portrait que je vous en fais, absolument comme que suis que plurite des s'ille et un Jours ? To arriverass encore trop tard, uno paurre enfant. Mais, consolicate à Le'est au promée veus les ontes.

Ces paroles furent dites avec intention. L'admiration peinte sur le visage du jeune homme était plus excitée par la peinture que par le peintre dont le faire manquait son but. En parlant, Félicité déployait les ressources de son éloquente physionomie.

- Malgré son état de blonde, continua-t-elle, Béatrix n'a pas la finesse de sa couleur; elle a de la sévérité dans les lignes, elle est élégante et dure ; elle a la figure d'un dessin sec, et l'on dirait que dans son âme il y a des ardeurs méridionales. C'est un ange qui flambe et se dessèche. Enfin ses yeux out soif. Ce on'elle a de mieux est la face : de profil, sa figure a l'air d'avoir été prise entre deux portes. Vous verrez si le me suis trompée. Voici ce qui nous a rendues amies intimes. Peudant trois ans. de 1828 à 1831, Béatrix, en jouissant des dernieres fêtes de la Restauration, en vovageant à travers les salons, en allant à la cour, en ornant les bals costumés de l'Élysée-Bourbon, juggait les hommes, les choses, les événements et la vie de toute la banteur de sa neuvée. Elle out l'esprit occupé. Ce premier mament d'étourdissement causé par le monde empêcha son cœur de se révedler, et il fut encore eugourdi par les premières malices du mariage : l'enfant, les conclus, et ce trafic de maternité que le n'anne point, de ne suis point femme de ce côté-là. Les enfants me sont insupportables, ils donnent mille chagrins et des inquiétudes constantes. Aussi trouvé - le qu'un des grands bénéfices de la société moderne, et dont nous avons été privées par cet hypocrite de Jean-Jacques, était de nous laisser libres d'être ou de ne pas être mères. Si je ne suis pas scule à penser ainsi, je sujs scule à le dire. Béatrix alla de 1830 à 1831 passer la tourmente à la terre de son mari et s'y ennuya comme un saint dans sa stalle au paradis. A son retour à Paris , la marquise jugea peutêtre avec justesse que la révolution, en apparence purement politique aux yeux de certaines gens, allait être une révolution morale. Le monde auquel elle appartenait n'avant pu se reconstituer pendans le triamphe inespéré des quinze années de la Bestauration, s'en irait en miettes sous les cours de bélier mis en œuvre par la bourgenisie. Cette grande parole de monsieur Lainé : Les rois s'en vont! elle l'avait entendue. Cette opinion, ie le crois, n'a pas été sans in-Quence sur sa conduite. Elle prit une part intellectuelle aux nouvelles doctrines qui pullu'èrent durant trois ans, après Juillet, comme des moucherons au soleil, et qui ravagèrent plusieurs têtes femelles : mais comme tous les nobles , en trouvant ces nouveautés superbes, elle voulait sauver la noblesse. Ne vovant plus de place pour les supériorités personnelles, voyant la baute noblesse recommencer l'opposition appette qu'elle avait faite à Napoléon , ce qui était son seul rôle sous l'empire de l'action et des facts, mais ce qui, dans une énouse aporale, équivant à donner sa démission, elle préféra le bonheur à ce mutisme. Quand nous respirantes un neu , la marquise trouva chez moi l'homme avec qui je crovais figir ma vie. Gennaro Conti, le grand compositeur, d'origine napolitaine, mais né à Marseille. Conti a beaucoup d'esprit, il a du talent comme compositeur. quoign'il ne puisse jamais arriver au premier rang. Sans Meverbeer et Rossini, peut-être cut-il passé pour un homme de génie. Il a sur eux un avantage, il est en musique vocale ce qu'est Pagamini sur le violon , Liszt sur le piano , Taglioni dans la danse , et ce qu'était enfin le fameux Garat, qu'il rappelle à ceux qui l'ont entendu. Ce n'est pas une voix , mon ami , c'est une âme. Quand ce chant répond à certaines idées, à des dispositions difficiles à peindre et dans lesquelles se trouve parfois une femme, elle est perdue en entendant Gennaro. La marquise concut pour lui la plus folle passion et me l'enleva. Le trait est excessivement provincial, mais de bonne guerre. Elle conquit mun estime et mon amitié par la manière dont elle s'y prit avec moi. Je lui paraussus femme à défendre mon bien. elle ne savait nas one pour moi la chose au monde la plus ridicule dans cette position est l'objet même de la lutte. Elle vint chez moi. Cette femme si fière était tant éprise qu'elle me livra son secret et me rendit l'arbitre de sa destinée. Elle fut adorable : elle resta femme et marquise à mes veux. Je vous durai , mon ami , que les feunnts sont parfois mauvaises; mais elles ont des grandeurs secrètes que ismais les hounnes ne sauront apprécier. Ainss, comme is

puis faire mon testament de femme au bord de la vieillesse qui m'attend, je vous dirai que j'étais fidèle à Conti, que je l'eusse été jusqu'à la mort, et que cenendant je le connaissais. C'est une nature charmante en apparence, et détestable au fond. Il est charlatan dans les choses du cœur. Il se rencontre des hommes, comme Nathan de qui je vous ai déjà parlé, qui sont chariatans d'extéricur et de bonne foi. Ces hommes se mentent à eux - mêmes. Montés sur leurs échasses, ils croient être sur leurs pieds, et font leurs jongleries avec une sorte d'innocence : leur vanité est dans leur sang : ils sont nés comédiens, vantards, extravagants de forme comme un vase chinois; ils riront peut-être d'eux-mêmes. Leur personnalité est d'ailleurs générouse, et, comme l'éclat des vêtements royaux de Murat, elle attire le danger. Mais la fourberie de Conti ne sera iamais connue que de sa maîtresse. Il a dans son art la célèbre jalousie italienne qui porta le Carlone à assassiner Piola, qui valut un coup de stylet à Paësiello. Cette envie terrible est cachée sous la camaraderie la plus gracieuse. Conti n'a pas le courage de son vice, il sourit à Meyerbeer et le complimente quand il voudrait le déchirer. Il sent sa faiblesse, et se donne les apparences de la force ; paus il est d'une vanité qui lui fait jouer les sentiments les plus éloignés de son cœur. Il se donne pour un artiste qui recoit ses inspirations du ciel. Pour lui l'art est quelque chose de saint et de sacré. Il est fanatique, il est sublime de monuerie avec les gens du monde : il est d'une éloquence qui semble partir d'une conviction profonde. C'est un voyant, un démou, un dieu, un auge, Enfin, quoique prévenu. Calvate , your serez sa dupe. Cet homme méridional , cet artiste bouillant est froid comme une corde à puits. Écoutez-le : l'artiste est un missionnaire. l'art est une religion qui a ses prêtres et doit avoir ses martyrs. Une fois parti . Gennaro arrive au pathos le plus échevelé que jamais professeur de philosophie allemande ait dégurgité a son auditoire. Vous admirez ses convictions, il ne croit à rien. En vous enlevant au ciel par un chant qui semble un flui le mystérieux et qui verse l'amour, il jette sur vous un regard extatique; mais il surveille votre admiration, il se demande : Suis-je bien un dien nour eux? An même moment parfois il se dit en lui-même : l'ai mangé trop de macaroni. Vous yous crovez année, il yous bait, et yous pe savez nonrouoi : mais ie le savais , moi : il avait vu la veille une femme, il l'aimait nar caprice; et m'insultait de quelque faux amour, de caresses hypocrites, en me faisant payer oher sa fidélité

forcée. Enfin il est insatiable d'applaudissements , il singe tout et se joue de tout ; il feint la joie aussi bien que la douleur ; mais il réussit admirablement. Il plait, on l'aime, il neut être admiré quand il le veut. Je l'ai laissé haïssant sa voix, il lus devait nlus de succès qu'à son talent de compositeur ; et il préfère être homme de génie comme Rossini à être un exécutant de la force de Rubini. J'avais fant la faute de m'attacher à lui, i'étais résignée à parer cette idole jusqu'au bout, Conti, comme beaucoup d'artistes, est friaud; il aime ses auses, ses jouissances; il est coquet, recherché, bien mis; eh! bien, je flattais toutes ses passions, l'aimais cette nature faible et astucieuse. J'étais enviée, et je sourrais parfois de pitié. J'estimais son courage; il est brave, et la bravoure est, dit-on, la seule vertu qui n'ait pas d'hypocrisie. En voyage, dans une circonstance, je l'ai vu à l'épreuve : il a su risquer une vie qu'il aime; mais, chose étrange ! à Paris, je lui ai vu commettre ce que je nomme des làchetés de pensée. Mon anu, le savais toutes ces choses. Je dis à la pauvre marquise: - Yous ne savez dans quel ahime yous mettez le pied. Yous étes le Persée d'une pauvre Andromède, vous me délivrez de mon racher. S'il vous aime, tant mieux! mais i'en doute, il n'aime que lui. Gennaro fut au sentième ciel de l'orgueil. Je n'étais pas marquise, je ne suis pas née Casteran, je fus oubliée en un jour. Je me donnar le sauvage plaisir d'aller au fond de cette nature. Sûre du dénouement, je voulus observer les détours que ferait Conti. Mon nauvre enfant, ie vis en une semaine des borreurs de sentiment, des pantalonnades infâmes. Je ne veux men vous en dire, vous verrez cet homme ici. Seulement, comme il sait one le le connais, il me hait aujourd'hui. S'il pousait me poignarder avec quelque sécurité, je n'existerais pas deux secondes. Je n'ai jamais dit un mot à Béatrix. La dernière et constante insulte de Gennaro est de croire que le suis capable de communiquer mon traste savoir à la marquise. Il est devenu sans cesse inquiet. réveur; car il ne croit aux bons sentiments de personne. Il joue encore avec moi le personnage d'un homme malheureux de m'avoir muittée. Vous trouverez en lui les cordialités les plus pénétrantes ; il est caressant, il est chevaleresque. Pour lui, toute femme est une madone. Il faut vivre long-temps avec lui pour avoir le secret de cette fausse bonhomie et connaître le stylet invisible de ses mystifications. Son air convaincu tromperait Dieu. Aussi serez-vous enlacé par ses manières chattes et ne croirez-vous iamais à la proBÉATRIX. 363

fonde et ranide arithmétique de sa pensée intime. Laissons-le. Je noussai l'indufférence jusqu'à les recevoir chez moi. Cette circanstance fit que le monde le plus perspicace, le monde parissen, ne sut rien de cette intrugue. Ounsque Gennaro fot ivre d'orgueil, il avait besoin sans doute de se poser devant Béatrix; il fut d'une admirable dissimulation. Il me surpret, je m'attendars à le voir demandant un éclat. Ce fut la marquise qui se compromit après un an de bouheur soumis à toutes les vicissitudes, à tous les hasards de la vie parisienne. A la fin de l'avant-dernier hiver, elle p'avait pas vu Gennaro depuis plusieurs iours, et le l'avais invité à diner chez moi, où elle devait venir dans la soirée Rocheonde ne se dontait de rien : mais Réatrix connaissait si bien son mari, qu'elle aurait préféré, me disait-elle souvent . les plus grandes misères à la vie qui l'attendait auprès de cet homme dans le cas où il aurait le droit de la méneser ou de la tourmenter. J'avais choisi le jour de la soirée de notre amie la comtesse de Montcornet. Après avoir vu le café servi à son mari. Béatrix quitta le salon pour aller s'habiller, quoiqu'elle ne commencat jamais sa toilette de si bonne heure. -- Votre coiffeur n'est pas venu, lui fit observer Bochegude quand il sut le motif de la retraite de sa femme. - Thérèse me coiffera répundit-elle. - Mais on allez-vous donc? vous n'allez nas chez madame de Montenenet à huit heures. - Non , dit-elle , mais i'entendrai le premier acte aux Italiens, L'interrogeant bailli du Huron dans Voltaire est un muet en comparaison des maris oisifs. Béatrix s'enfort pour ne pas être agestionnée dasantage, et n'entendit pas son mari qui lui rénoudait : - Eh! bien, nous irons ensemble. Il n'y mettait aucune malice, il n'avait aucune raison de soupconner sa femme, elle avait tant de liberté! il s'efforçait de ne la géner en rien , il v mettait de l'amour-propre. La conduite de Réatrix n'officait d'ailleurs pas la moindre prise à la critique la plus sévère. Le marquis comptait aller ie ne sais où, chez sa maîtresse neut-être! Il s'était habille avant le diner, il n'avait qu'à prendre ses gants et son chapeau, lorson il entendit rouler la voiture de sa femme dans la cour sous la marquise du perron. Il passa chez elle et la trouva prête , mais dans le dernier étonnement de le voir. - Ou allez-vous? lui demanda-t-elle. - Ne vous ai-je pas dit que je vous accompagnais aux Italiens? La marquise réprima les mouvements extérieurs d'une violente contrariété : mais ses joues prirent une teinte de rose vif, comme si elle eût mis du rouge. --- Eh! bien, partons, dit-elle. Rochegude la suivit sans prendre garde à l'émotion trabie par la voix de sa femme, que dévorait la colère la plus concentrée. — Aux Italiens? det le mary - Aon s'écris Réstriy chez mademoiselle des Tonches. J'ai quelques mots à lui dire , reprit-elle quand la portière fut fermée. La voiture partit, - Mais, si vous le vouliez, renrit Béatrix, je vous conduirais d'abord aux Italiens, et i'urais chez elle après. - Non , répondit le marquis , si yous n'avez que quelques mots à lui dire, l'attendrai dans la voiture : il est sent henres et demie. Si Béatrix avait dit à son mari : - Allez aux Italiens et laissez-mon tranquille, il aurait paisiblement obfi. Comme toute femme d'esprit, elle cut peur d'éveiller ses soupcons en se sentant coupable, et se résigna. Quand elle voulut quitter les Italiens pour venir chez moi, son mari l'accompagna. Elle entra rouge de colère et d'impatieuce. Elle vint à moi et me dit à l'oreille de l'air le plus tranomile du monde : - Ma chère Félicuté, le partirai demain soir avec Conti pour l'Italie, præz-le de faire ses préparatifs et d'être avec que voiture et un passe-port ici. - Elle partit avec son mari. Les passions violentes veulent à tout prix leur liberté. Béatrix souffrait denuis un au de sa contrainte et de la rarcté de ses rendezvons, elle se regardait comme note à Gennaro. Ainsi rien ne me surprit. A sa place, avec mon caractère, l'eusse agi de même. Elle se résulut à cet éclat en se voyant contrariée de la manière la plus innu . cente. Elle présint le malheur par un malheur plus grand. Conti fut d'un bonheur qui me navra, sa vanuté seule était en ieu. -- C'est être aimé, cela! me dit-il au milieu de ses transports. Combien peu de femmes sauraient perdre ainsi toute leur vie, leur fortune. leur considération! - Oui, elle vous aime, lui dis-ie, mais vous ne l'aimez pas! Il devint furieux et me fit que scène : il nérora. me querella, me neignit son amour en disant qu'il n'avait iamais cru qu'il lui serait possible d'aimer autant. Je fus impassible et lui prêtaj l'argent dont il pouvant avoir besoin pour ce vovage qui le prenait au dépourvu Beatrix laissa pour Rochegude une lettre, et partit le lendemain soir en Italie. Elle v est restée div-huit mois; elle m'a plusieurs fois écrit, ses lettres sont ravissantes d'amitié; la pauvre enfant s'est attachée à moi comme à la seule femme qui la comprenne. Elle m'adore : dit-elle. Le besoin d'argent a fait faire un opéra français à Genuaro, qui n'a pas trouvé en Italie les ressources nécuniaires qu'ont les compositeurs à Paris. Voici la lettre tle Béalrix, votts pourret maintenant la comprendre, a à votre âge BÉATRIX. 365

on peut analyser déjà les choses du cœur, dit-elle en lui tendant la lettre.

En ce moment Claude Vignon entra. Cette apparition inattendue rendit pendant un moment Calyste et Félicité silencieux, elle par surprise, lui par inquiétude vague. Le front immense, haut et large de ce jeune homme chauve à trente-sept aus semblait obscurci de nuages. Sa bouche ferme et inducieuse exprimait une frosde ironie. Claude Vignon est imposant, malgré les dégradations précoces d'un visage autrefois magnifique et desenu livide. Entre dix-huit et vingt-cinq ans, il a ressemblé presque au divia Ranhaël: mais son nez, ce trait de la face humaine qui change le plus, s'est taillé en pointe; mais sa physionomie s'est tassée pour ainsi dire sous de mystérieuses dépressions ; les contours ont acquis une plénitude d'une mauvaise couleur; les tous de plomb dominent dans le teint fatigué, sans qu'on connaisse les fatigues de ce ieune homme, viedli neut-être nar une amère solitude et par les abus de la compréhension. Il scrute la neusée d'autrui, sans but ni système. Le pic de sa critique démolit toujours et ne construit men. Aussi sa lassitude est celle du manœuvre, et non celle de l'architecte. Les yeux d'un bleu pâle , brillants jadis , ont été voilés par des peines inconnues, ou ternis par une tristesse morne. La débauche a estompé le dessus des sourcils d'une teinte noirâtre. Les tempes ont perdu de leur fraîcheur. Le menton, d'une incomparable distinction, s'est doublé sans poblesse. Sa voix, déjà peu sonore, a faibli : sans être ni éteinte ni enrouée, elle est entre l'enrouement et l'extinction. L'impossibilité de cette belle tête , la fixité de ce regard couvrent une irrésolution, une faiblesse que trahit un sourcre spirituel et moqueur. Cette faiblesse frappe sur l'action et non sur la pensée ; il y a les traces d'une compréhension encyclopédique sur ce front, dans les habitudes de ce visage enfantin et suncrhe à la fois. Il est un détail qui neut explinuer les bizarreries du caractère. L'homme est d'une haute taille, legèrement vouté déjà, comme tous ceux qui portent un monde d'idées. Jamais ces grands longs corns n'ont été remarquables par une énergie continue, par une activité créatrice. Charlemagne, Narsès, Bélisaire et Constantin sont, en ce genre, des exceptions excessivement remarquées. Certes . Claude Vignon offre des mystères à deviner. D'abord il est très-simple et très-fin tout ensemble. Quoiqu'il tombe avec la facilité d'une courtisane dans les excès, sa pensée demeure

inaltérable. Cette intelligence, qui peut critiquer les arts, la science, la littérature, la politique, est inhabile à gouverner la vie extérieure. Claude se contemple dans l'étendue de son royaume intellectuel et abandonne sa forme avec une insouciance diogénique. Satisfait de mut nénétrer, de tout comprendre, il méprise les matérialités : mais. atteint par le doute dès qu'il s'agit de créer, il voit les obstacles sans être ravi des beautés, et, à force de discuter les moyens, il demeure les bras pendants , sans résultat. C'est le Turc de l'intelligence endormi par la méditation. La critique est son opium, et son harem de livres faits l'a dézoûté de toute œuvre à faire. Indifférent aux plus petites comme aux plus grandes choses, il est obligé, par le poids même de sa tête, de tomber dans la débauche pour abdiquer pendant quelques instants le fatal pouvoir de son omnipotente analyse. Il est tron préoccupé par l'envers du génie, et vous pouvez maintenant contevoir que Camille Mauoin essavât de le mettre à l'endroit. Cette tâche était séduisante. Claude Vignon se crovait aussi grand politique que grand écrivain : mais ce Machiavel inédit se rit en lui-même des ambitioux, il sait tout ce qu'il peut, il prend instinctivement mesure de son avenir sur ses facultés, il se voit grand, il regarde les obstacles, pénètre la sottuse des parvenus, s'effraie ou se dégoûte, et laisse le temps s'écouler sans se mettre à l'œuvre. Comme Étienne Lousteau le feuilletoniste, comme Nathan le célèbre auteur dramatique, comme Blondet, autre journaliste, il est sorti du sein de la hourgeoisie, à laquelle on doit la plupart des grands écrivains.

- Par cù donc étes-vous venu? lui dit mademoiselle des Touches surprise et rougissant de bonheur ou de surprise.
  - Par la porte, dit sèchement Claude Vignon.
- Mais, s'écria-t-elle en haussant les épaules, je sais bien que vous n'êtes pas homme à entrer par une fenêtre.
   L'escalade est une espèce de croix d'honneur pour les femmes
- aimées.
  - Assez, dit Félicité.

    Je vous dérange? dit Claude Vignon.
- Monsieur, dit le naïf Caliste, cette lettre...
- Gardez-la, je ne demande rien, à nos âges ces choses-là se comprennent, dit-il d'un air moqueur en interrompant Calyste.
- Mais, monsieur... dit Calyste indigné.
   Calmez-vous, jeune homme, je suis d'une indulgence excus-
- Calmez-vous, jenne homme, je suis d'une indulgence excussive pour les sentiments.

- Mon cher Calyste... dit Camille en vohlant parler.
- -- Cher? dit Vignon qui l'interrompit.
  -- Claude plaisante, dit Comitle en continuant de parler à Ca-
- lyste, il a tort avec vous qui ne connaissez rien aux mystifications parisiennes.
  - Je ne savais pas être plaisant, répliqua Vignon d'un air grave.
     Par quel chemin étes-vous venu? voilà deux heures que je ne
- cesse de regarder dans la direction du Croisic.

   Yous ne regardiez pas toujours, répondit Vignon.
  - Yous êtes insupportable dans vos railleries.
  - Je raille?
  - Calyste se leva.
- Yous n'êtes pas assez mal ici pour yous en aller, lui dit Vignou.

  Au contraire, dit le bouillant jeune homme à qui Camille
  Haupin tendit sa main qu'il baisa, au lieu de la serrer, en y laissant
- une larme brûlante.

   Je voudrais être ce petit jenne homme, dit le critique en s'assevant et prenant le bout du houka. Comme il aimera !
- Trop, car alors il ne sera pas aimé, dit mademoiselle des Touches. Madame de Rochegude arrive ici.
  - Bon! fit Claude, avec Conti?
  - Elle y restera seule, mais il l'accompagne.
    - Il y a de la brouille? — Non.
- Jouez-moi une sonate de Reethoven, je ne connais rien de la musique qu'il a écrite nour le plano.

Claude se mit à charger de tabac turc la cheminée du houka, en examinant Camille beaucoup plus qu'elle ne le croyait. Une pensée horrible l'occupait, il se croyait pris pour dupe par une femme de bonne foi. Cette situation était neuve.

Galyste en éen aliant ne pensit plus à Bétrix de Rochegude ni à a lettre, il éta fineren canter Chode Vignon, il se courrougait de ce qu'il prenant pour de l'indélicatesse, il plaignait la pateure Pélieilé. Comment être aimé de cette subbine fenume et ne pas l'adorer à genoux, ne pas la corire sur la foi d'un regard on d'un sourire? Après areir été le témoin privilégié des donieurs que caussil Pateute à Pélicht, Proire vue bournain la tête vers le Croissi, il s'étulis sent l'écnie de déchiere ce spectre plate et freid; ignoceant, comme le hiu s'aut dit Pélicht, le pusyfiliations de pensée surquelles ercellent les reinleurs de la Presse. Pour lui, l'amour était une religion humaine. En l'apercevant dans la cour, sa mère ne put retenir une exclaunation de joie, et aussitôt la vieille mademniselle du Guénic sulla Variotte.

- Mariotte, voici l'enfant, mets la lubine.
  - Je l'ai vu, mademoiselle, répondit la cuisinière.

La mère, un peu inquière le la tristesce qui sièguit sur le front de Calyste, sans se douter qu'olic était causée par le prétendu manvais traitement de Viguou entres Féliniés, se mit a tapisorier. La vicilie tante prit son tricot. Le baron donna na fusteuil à son fis, a vicilie tante prit son tricot. Le baron donna na fusteuil à son fis, a ten pomen adam la salle comme pour se dévouller les jambes avant d'alter faire un tour an jardan. Jamais tableau flaumand on ballandais si a représenté d'intérieur d'un ton ai herun, meublé de figures si harmonnessement suaves. Ce beun joune homme vêtu de révoins môr, crette mère encores à helle et les deux visillards onca-drés dans cette selle antaque, experiment les plus touchantes harmonies domestiques. Fanny aurait biers voule questonner clayste, mais il avait ur de sa poche cette lettre de fileatrix, qui peu-être alait défuiter, la vise insegination de Calyste luit moutra la marquite et-ter comme la his vaux faristérieures diféreits comité le situat par sur farisérieurement dépointe Camillé. Bu la dépliant, la vise insegination de Calyste luit moutra la marquite et-ter comme la his vaux farisérieurement dépointe Camillé. Bu la dépliant, la vise insegination de Calyste luit moutra la marquite et-ter comme la his vaux farisérieurement dépointe Camillé. Bu la

## LETTRE DE BÉATRIX A FÉLICITÉ.

## 4 Genes, le 2 juilles.

Je ne vons ai pas écrit depuis notre séjour à Florence, chère amie; mais Venies et Romo ent abombe mon tennys, et vous le savez, le bombeur tent de la place dans la vic. Nous n'en sammes n'ilme ni l'aume; à l'aume à l'aume; de la place dans la vic. Nous n'en sammes n'ilme ni l'aume; à l'aume à l'aume à l'aume à l'aume à l'aume à l'aume à l'aire de la lassitude. Voitre ani a one de heaut triomplies à la Scala, à la Fenice, et ces jours derniers à Saint-Charles. Trois opéras italiens en dit-luit minsi vois ne direz au pur l'aumoir le rond parseeux. Nous avons défe partout accedifici à merveille, mais j'eusse préfère le silence et la cuitoule. Viet ce pas la seule unaire d'être qui renoiseme à des feumes en opposition directe avec le monde? Je croyais qu'il en restrai aissa. L'amour, una chère, et un maître plus exigant que restrai aissa. L'amour, una chère, et un maître plus exigant que restrai aissa. L'amour, una chère, et un maître plus exigant que restrai aissa. L'amour, una chère, et un maître plus exigant que restrai aissa. L'amour, una chère, et un maître plus exigant que restrai aissa. L'amour, una chère, et un maître plus exigant que restrai aissa. L'amour, una chère, et un maître plus exigant que restrai aissa. L'amour, una chère, et un maître plus exigant que restrai aissa. L'amour, una chère, et un maître plus exigant que restrai aissa. L'amour, una chère, et un maître plus exigant que de la comme d

le mariage : mais il est si doux de lui obéir! Après avoir fait de l'amour toute ma vie, je ne savais pas qu'il faudrait revoir le monde, même par échappées, et les soins dont on m'y a entourée étaient autant de blessures. Je n'y étais plus sur un nied d'égalité avec les femmes les plus élevées. Plus on me marquait d'égards, plus on étendait mon infériorité. Gennaro n'a nas comoris ces finesses : mais il était si heureux que l'aurais eu mauvaise grâce à ne nas immoler de netites vanités à une aussi grande chose que la vie d'un artiste. Nous ne vivons que par l'amour : tandis que les hommes vivent par l'amour et par l'action , autrement ils ne seraient pas hommes. Cependant il existe pour pous autres femmes de grands désavantages dans la position où ie me suis mise, et vous les aviez évités : vous étiez restée grande en face du monde, qui n'avait aucun droit sur vous: vous aviez votre libre arbitre, et je p'ai plus le mien. Je ne narle de ceci que relativement aux choses do cœur, et non aux choses sociales desnuelles i'ai fait un entier socrifice. Your pouviez être connette et volontaire, avoir toutes les grâces de la femme qui aime et neut tout accorder ou tout refuser à son gré : yous aviez conservé le privilére des caprices, même dans l'intérêt de votre amour et de l'homme qui vous plaisait. Enfin , aujourd'hui , vous avez encore votre propre aveu : moi , je n'ai plus la liberté du cœur, que je trouve toujours délicieuse à exercer en amour, même muand la passion est éternelle. Je n'ai pas ce droit de quereller en riant, auquel nous tenons tant et avec tant de raison : n'est-ce pas la sonde avec laquelle nous interrogeons le cœur? Je n'ai pas une menace à faire, je dois turer tous mes attraits d'une obéassance et d'une douceur illimitées, je dois imposer par la grandeur de mon amour; j'aimerais mieux mourir que de quitter Gennaro, car mon pardon est dans la sainteté de ma passion. Entre la dignité sociale et ma petite dignité, qui est un secret pour ma conscience, le n'ai nau hésité. Si l'ai quelques mélancolies semblables à ces nuazes qui passent sur les cieux les plus purs et auxquelles nous autres femmes nous aimons à nous livrer, je les tais, elles ressembleraient à des regrets. Mon Dieu , l'ai si bien apercu l'étendue de mes obligations, que je me suis armée d'une indulgence entière : mais jusqu'à présent Gennaro n'a pas effaronché ma si susceptible jalousie. Enfin, je n'apercois point par où ce cher beau génie pourrait faillir. Je ressemble un peu, chère ange, à ces dévots qui discutent avec leur Dieu, car n'est-ce nas à vous que je dois mon bonheur? Aussi l'Italie, enfin! comme vous l'avez vue, comme on doit la voir, éclairée dans notre âme par l'amour, comme elle l'est par son beau soleil et par ses chefs-d'œuvre. Je plains ceux qui sont incessamment remués par les adorations qu'elle réclame à chaque pas, de ne nas avoir une main à serrer, un cœur où jeter l'exubérance des émotions qui s'y calment en s'y agrandissant. Ces dix-buit mois sont nour moi toute ma vie, et mon souvenir y fera de riches moissons. N'avez-vous pas fait comme moi le projet de demeurer à Chiavari, d'acheter un palais à Venise, une maisonnette à Sorrente, à Florence une villa? Toutes les femmes aimantes ne craignentelles pas le monde? Mais moi, jetée pour toujours en dehors de lui, ne devais-je pas souhaiter de m'ensevelir dans un beau paysage, dans un monceau de fleurs, en face d'une jolie mer ou d'une vallée qui vaille la mer, comme celle qu'on voit de Fiesole? Mais, hélas! nous sommes de nauvres artistes, et l'argent ramène à Paris les deux bohémiens. Gennaro ne veut pas que je m'aperçoive d'avoir quitté mon luxe, et vient faire répéter à Paris une œuvre nouvelle, un grand opéra. Vous comprenez aussi bien que moi, mon bel ange, que je no saurais mettre le pied dans Paris. Au prix de mon amour, je ne voudrais pas rencontrer un de ces regards de femme ou d'homme qui me feraient concevoir l'assassinat. Qui, le hacherais en morceaux quiconque m'honorerait de sa nitié, me convrirait de sa bonue grâce, comme cette adorable Châteauneuf, lanuelle, sous Heuri III, je crois, a poussé son cheval et foulé aux pieds le prévôt de Paris, pour un crime de ce genre. Je vous écris donc pour vous dire que je ne tarderai pas à venir vous retrouver aux Touches. s attendre, dans cette Chartreuse, notre Gennaro, Yous voyez comme je suis hardie avec ma bienfaitrice et ma sœur? Mais c'est que la grandeur des obligations ne me mènera pas, comme certains cœurs, à l'ingratitude. Yous m'avez tant parlé des difficultés de la route que le vais essaver d'arraver au Croisic par mer. Cette idée m'est venue en apprenant ici qu'il y avant un petit navire dancis désà chargé de marbre qui va y prendre du sel en retournant dans la Baltique. J'évite par cette voie la fatigue et les dépenses du voyage par la poste. Je sais que vous n'êtes pas seule, et i'en suis bien benreuse : j'avais des remords à travers mes félicités. Vous êtes la seule personne auprès de laquelle je pouvais être seule et sans Conti. Ne sera-ce pas pour vous aussi un plaisir que d'avoir auprès de vous une

femme qui comprendra votre bonheur sans en être jaiouse? Allons, à bientôt. Le vent est favorable, je pars en vous envoyant un haiser. »

- Hé! bien, elle m'aime aussi, celle-là, se dit Calyste en repliant la lettre d'un air triste.

Cette tristesse jaillit sur le cœur de la mère comme si quelque Jueur lui eût éclairé un ahîme. Le baron venait de sortir. Fanny alla pousser le verrou de la tourelle et revint se poser au dossier du fauteuil où était son enfant, comme est la sœur de Didon dans le tableau de Guérin; elle lui baisa le front en Juj disant : - Ou'asau, mon Calyste, qui t'attriste? Tu m'as promis de m'expliquer tes assiduités aux Touches; je dois, dis-tu, en bénir la maîtresse.

- Oui, certes, dit-il, elle m'a demontré, ma mère chêrse, l'insuffisance de mon éducation à une époque où les nobles doivent conquérir une valeur personnelle pour rendre la vie à leur nom. L'étais aussi Join de mon siècle que Guérande est Join de Paris. Elle a été un peu la mère de mon intelligence.

- Ce n'est pas pour cela que le la héniral, dit la baronne dont les yeux s'emphrent de larmes.

- Maman, s'écria Calvste sur le front de qui tombèrent ces larmes chaudes, deux perles de maternité endolorse! maman, ne pleurez pas, car tout à l'heure je voulais, pour lui rendre service, parcourir le pays depuis la berge aux douaniers jusqu'au bourg de Batz, et elle m'a dit : « Dans quelle inquiétude serant votre mère ! » - Elle a dit cela? Je puis donc lui pardonner bien des choses . dit Fanns.

- Félicité ne veut que mon bien, reprit Calyste, elle retient souvent de ces paroles vives et doutouses qui échappent aux artistes. pour ne nas ébranler en moi une foi qu'elle ne sait pas être inébranlable. Elle m'a raconté la vie à Paris de quelques jeunes gens de la plus haute noblesse, venant de leur province comme je puis en sortir, quittant une famille sans fortune, et y conquérant, par la puissance de leur volonté, de leur intelligence, une grande fortune. Je puis faire ce qu'a fait le baron de Rastignac, au Ministère anioned'hui. Elle me donne des lecons de niano, elle m'apprend l'italien, elle m'initie à mille secrets sociaux desquels personne ne se doute à Guérande. Elle n'a pu me donner les trésors de l'aniour. elle me donne ceux de sa vaste intelligence, de son esprit, de son génie. Elle ne veut pas être un plaisir, mais une lumière pour moi ;

elle ne heurte aucune de mes religions : elle a foi dans la noblesse, elle aime la Bretagne, elle...

- Elle a change notre Calyste, dit la vitille avengle en l'interrompan, car je ne comprenda rion de se pardes. Tas a sun entainon solitée, sono bean noveu, de vieux parents qui 'adorrat, de bonat vieux donnesiques; un peux équisse une bonne petite. Beréanne, en une fille religieuxe et accomplie qui te rendra bien bestreux, et un peux riserver te ambitions pour troi fis ante, qui sear treis fois plas riche que ta ne l'es, a in sais vivre tranquille, économiquement, à l'embre, dans la pais dis Ségieuxe, pour d'éggiere les terres de notre maison. C'est simple comme un cœur breton. Tu ne serannas si reconstenent, mais lous sidiement un riche ecultiboume.
- Ta tante a raison, mon ange, elle s'est occupée de ton bonher avec autant de sollicitude que moi. Si je ne réussis pas à te marier avec miss Margaret, la fille de ton oncie lord Fitz-William, il est à peu près sir que mademoisselle de Pen-Hoël donnera son bériage à celle de ses nives que tu chériras.
- D'ailleurs on trouvera quelques écus ici, dit la vieille tante à voix basse et d'un air mystérieux.
- Me marier à mon âge?... dit-il en jetant à sa mère un de ces recards qui font mollir la raison des mères.

Serais-ie donc sans belles et folles amours? Ne pourrais-je trembler, palpiter, craindre, respirer, me concher sous d'implacables regards et les attendrir? Faut-il ne pas connaître la beauté libre, la fantaisie de l'âme, les nuages qui courent sous l'azur du bonbeur et que le souffle du plaisir dissipe? N'irais-je pas dans les petits chemins détournés, humides de rosée? Ne resterais-je pas sous le ruisseau d'une gouttière sans savoir qu'il pleut, conune les amoureux vus par Diderot? Ne prendrais-je pas, comme le duc de Lorraine. un charbon ardent dans la paunie de ma main? N'escaladerais-je pas d'échelles de soie? ne me suspendrais-ie nas à un vieux treillis. pourri sans le faire plier? ne me cacherais-ie nas dans une armoire ou sous un lat? Ne connaîtrais ie de la femme que la soumission conjugale, de l'amour que sa flamme de lamne égale? Mes curiosités seront-elles rassasiées avant d'être excitées? Vivrais-ie sans éprouver ces rages de cœur qui grandissent la puissance de l'homme? Seraisje un moine conjugal? Non! j'ai mordu la pomme parisienne de la civilisation. Ne voyez-vous pas que vous avez, par les chastes, par les ignorantes mœurs de la famille, préparé le feu qui me dévore et que je serais constanté sans avoir adoré la divinaté que je vois partout, dans les fouilliges verts, comme dans les sables allomés par le sociel, et dans toutes le frames belier, sobles, élégrates, dépentes par les livres, par les poèmes dévorés chec Camillet Hétas d'e ces formass, il n'es et giune à Guirradio, et c'et vons, ma mère l'Osbraux oiseaux bleus de mes rèves, la viennent de Paris, ils sortest d'entre les pages de lord Byron, de Scott : Cest Parisias, Ellie, Minas I faint c'est in reyale durbes que j'ai vee dans les landes, à travers les bruyères et les genêts, et dont l'aspect me mettait tout le sang au courri.

La baronne vit toutes ces pensées plus claires, plus belles, plus vives que l'art ne les fait à celui qui les lit; elle les embrases rapides, toutes jetées par ce regard comme les flèches d'un carquois qui se renverse. Sous svoir jamais lu Beaumarchais, elle pensa, avec toutes les femmes, que ce servit un crime de marier ce Chérubin.

— Oh! mon cher enfant, dit-elle en le prenant dans ses brav, le serrant et bausant ses beaux cheveux qui étaient encore à elle, marie-toi quand tu voudras, mais sois heureux! Mon rôle n'est pas de te tourmenter.

Mariotte vint mettre le couvert. Gasselin était sorti pour promener le chexal de Calyste, en diespis deux mois ne le nontait plas. Ces trois fenumes, la mier, la tante et Mariotte s'entendaient avec la russ naturelle aux femmies pour fêter Calyste quand il dinait an logis. La pauvreté bretonne, armée des souvenirs et des habitudes de l'enfance, essayait de lutter avec la civilisation parisiennes si fiébliment expéciante ha deux pas de Guérande, aux Touches. Mariotte essayait de dégoûter son jeune maître des préparations savantes de la cuisine de Camille Mupila, comme sa mêre et as tante rivialisaient de soiss pour enserrer leur enfant dans les rets de leur tendresse, et rendre toute comparation impossible.

— Ah1 vous avez une lubine (le bar), monsieur Calyste, et des bécassines, et des crépes qui ne peuvent se faire qu'ici, dit Mariotte d'un air sournois et triomphant en se mirant dans la nappe blanche, une vraie tombée de neize.

Après le diner, quand sa vieille tante se fut remise à tracoter, quand le curé de Guérande et le chevalier du Halga revinrent, allèchés par leur partie de mouche, Calyste sortit pour retourner aux Touches, prétextant la lettre de Béatrix à rendre.

Claude Vignon et mademoiselle des Touclies étaient encore à la-

ble. Le grand critique avait une pente à la gourmandise, et ce vice était caressé nar Félicité qui savait combien une femme se rend indispensable par ses complaisances. La salle à manger, complétée dennis un mois par des additions importantes, annoncait avec quelle souplesse et quelle promptitude une femme épouse le caractère. embrasse l'état : les passions et les goûts de l'homme qu'elle aime on yeur aimer. La table offrait le riche et brillant aspect que le luxe moderne a imprimé au service , aidé par les perfectionnements de l'industrie. La pauvre et noble maison du Guénic ignorait à muel adversaire elle avait affaire, et quelle fortune était nécessaire nour fouter avec l'argenterie réformée à Paris et apportée par mademoiselle des Touches, avec ses porcelaines ingées encore honnes pour la campagne, avec son beau linge, son vermeil, les colifichets de sa table et la science de son cuisinier. Calvste refusa de prendre des liqueurs contennes dans un de ces magnifiques cabarets en bois précieux qui sont comme des tabernacles.

- Voici votre lettre, dit-il avec une innocente estentation en regardant Claude qui dégustait un verre de liqueur des îles.
- Eh! bien, qu'en dites-vous? lui demanda mademoiselle des Touches en jetant la lettre à travers la table à Vignon qui se mit à la lire en prenant et déposant tour à tour son petit verre.
- Mais... que les femmes de Paris sont bien heureuses, elles ont toutes des hommes de génie à adorer et qui les aiment.
- Eh! bien, vous êtes encore de votre village, dit en riant Félicité. Comment ? vous n'avez pas vu qu'elle l'aime déjà moins, et the.....
- C'est évideut! dis Claude Vignon qui n'avait encore parcours que le premier Reulliet. Observe-t-on quei que ce soit de sa situation quand on anne véritablement? est-on aussi aubiti que la marquis-» calcule-t-on, distingue-t-on? La chère Bétaris est attachée. à Conti par la ferté, elle est condannée à l'aimer quand même.
  - Pauvre femme! dit Gamille.

Calyste avait les yeux fixés sur la table, il n'y royait plus rien. Lá helle femme dans le bostume fautatique dessiné le matin par Féticité lui était apparue brillante de lumière; elle lui souriait, elle agitait son éventail; el l'autre main, sortant d'un sabot de dentelle el de velours nacarat, tombait hlanche et pure sur les plis bouffants de sà rube spiendide.  Ce serait bien votre affaire, dit Claude Vignon en souriant d'un air sardonique à Calyste.

Calyste fut blessé du mot affaire.

- Ne donnez pas \( \frac{1}{2} \) ce cher enfant l'idée d'une intrigue pareille, vous ne sarez pas cumbien ces plassativries sont dangereuses. Je connais Béatrix. elle a trop de grandiose dans le caractère pour changer, et d'adleurs Couti serait l\( \frac{1}{2} \).
- Ah! dit railleusement Claude Viguon, un petit mouvement de jalousie?...
  - Le croiriez-vous? dit fièrement Camille.
- Yous êtes plus perspicace que ne le serait une mère, répondit railleusement Claude.
- Mais cela est-ll possible? dit Camille en montrant Calyste.
   Cependant, reprit Vignon, ils scraient bien assortis. Elle a dix
- Cepenoam, reprit vignon, its seratent men assortis, car a onx ans de plus que lui, et c'est lui qui semble être la jeune fille.

   Tine ienne fille, monseur, ani u délà vu le feu deux fois dans
- la Vendée S'il s'était seulement trouvé vingt mille jeunes filles seublables....
- Je falsais votre éloge, dit Yignon, ce qui est bien plus facile que de vous faire la barbe.
   L'ai que épée qui la fait à ceux qui l'ont trop longue, répon-
- dit Calyste.

   Et moi je fais très-bleg l'épigramme, dit en souriant Vignon.

nous sommes Français, l'affaire peut s'arranger. Mademoiselle des Touches leta sur Calvste un regard suppliant

- qui le calma soudain.

   Pourquoi, dit Félicité pour briser ce débat, les jeunes geus comme mon Calyste commencent-ils par aimer des femmes d'un certain âre!
- Je ne nals pas de seutiment qui soit plus naif ni plus généreux, répondit vignon, il est le conséquence des adorables qualités de la quences. D'alleur, comment les vielles fenunes finitaine-telles sans cet amour? Yons étes jeune et helle, vous le serce encore pendant vags aux, on peut s'engliquer desant vous, ajouta-t-le ne plant ou regard fit à mademoiséelle der Touches. D'abort la semi-douairières aurquelles s'adressent les jeunes grus savent beaucoup mieur aimer que s'alment les jeunes femmes. Un adulte ressemble trop à une jeune femme pour qu'une jeune femme lui plaise. Une telle passion fits la falle de Sarvisse. Outre cotte répagnance, il y a, je crois, en-

tre eux une inexpérience mutuelle qui les sépare. Ainsi la raison qui fait que le contr des jeunes femmes ne neut être compris que par des bommes dont l'habileté se cache sous une passion vraie ou feinte, est la même, à part la différence des esprits, qui rend une femme d'un certain âge plus ante à séduire un enfant : il sent admirablement. en'il rénssira près d'elle, et les vanités de la femme sont admirablement flattées de sa noursuite. Il est enfin très-naturei à la jeunesse de se jeter sur les fruits, et l'automne de la femme en offre d'adquirables et de très-savoureux. N'est-ce donc rien que ces regards à la fois hardis et réservés, languissants à propos, trempés des dernières lueurs de l'amour , si chaudes et si suaves? cette savante élégance de parole, ces magnifiques épaules dorées si poblement développées, ces rondeurs si picines, ce galbe gras et comme ondovant, ces mains trouées de fossettes, cette peau pulpeuse et nourrie, ce front plein de sentiments abondants où la lumière se traine, cette chevelure si bien ménagée, si bien sorgnée, où d'étroites raies de chair blanche sont admirablement dessinées, et ces cols à plis superbes, ces nunnes provoquantes où toutes les ressources de l'art, sont déployées. nour faire briller les oppositions entre les cheveux et les tons de la peau, pour mettre en relief toute l'insolence de la vie et de l'amour? Les brunes elles-mêmes prepaent alors des teintes blondes, les couleurs d'ambre de la maturité. Puis ces femmes révèlent dans leurs sourires et déploient dans leurs paroles la science du monde : elles savent causer, elles yous livrent le monde entier pour yous faire sourire, elles ont des dignités et des fiertés sublimes, elles poussent des cris de désespoir à fendre l'âme, des adieux à l'amour qu'elles savent rendre inutiles et qui ravivent les passions ; elles deviennent jeunes en variant les choses les plus désespéramment simples ; elles se font à tout moment relever de leur déchéance proclamée avec coquetterie, et l'ivresse causée par leurs triomphes est contagneuse; loues dévouements sont absolus : elles vous écoutent, elles vous aiment enfin , elles se saisissent de l'amour comme le condamné à mort s'accroche aux plus petits détails de la vic , elles ressemblent à ces avocats qui plaident tout dans leurs causes sans empuyer le tribunal, elles usent de tous leurs movens, enfin on ne connaît l'amour absolu que par elles. Je ne crois pas qu'on puisse iamais les oublier, has plus qu'on n'oublie ce qui est grand, sublime. Une jeune femme a mille distractions, ces femmes-là n'en ont aucune : elles n'ont plus ni amour-propre, ni vanité, ni petitesse : leur amour,

c'est la Loire à son embouchure : il est immense , il est grossi de toutes les déceptions, de tous les affluents de la vie, et vuilà pourmuni..... ma fille est muette, dit-il en voyant l'attitude extatome de mademoiselle des Touches qui serrait avec force la main de Calvste. peut-être pour le remercier d'avoir été l'occasion d'un pareil mument, d'un éloge si pompeux qu'elle ne nut y voir aucun piège.

Pendant le reste de la soirée . Claude Vignog et Félicité furent étincelants d'esprit, racontèrent des anecdotes et peignirent le monde parisien à Calvste qui s'éprit de Claude, car l'esprit exerce ses séductions urtout sur les gens de cœur.

- Je ne serais pas étonné de voir débarquer demain la marquise de Rochegude et Conti, qui sans doute l'accompagne, dit Glande à la fin de la soirée, Quand j'ai quitté le Croisic, les marins avaient reconnu un netit hàtiment danois, suédois ou norwégien.

Cette phrase rosa les jones de l'impassible Camille. Ce soir, madame du Guénic attendit encore jusqu'à une heure du matin son fils, sans pouvoir comprendre ce qu'il faisait aux Touches, puisque Félicité ne l'aimait pas.

- Mais il les gêne, se disait cette adorable mère. Ou'avezyous donc tant dit, lui demanda-t-elle en le voyant entrer,
- Oh! ma mère, je n'ai jamais passé de soirée plus délicieuse, Le génie est une bien grande, bien sublime chose! Pourquoi ne m'as-tu pas donné du génie? Avec du génie ou doit pouvoir choisir parmi les femmes celle qu'on aime, elle est forcément à vous. - Mais tu es beau, mon Calvste.
  - La beauté n'est bien placée que chez vous. D'ailleurs Claudo
- Vignon est beau. Les hommes de génie ont des fronts lumineux . des veux d'où faillissent des éclairs : et moi , malheureux , ie ne sais rien gg'aumer. - Ou dit que cela suffit, mon ange, dit-elle en le baisant au front,
  - Bien vrai?

  - On me l'a dit, je ne l'ai jamais éprouvé.
  - Ce fut au tour de Calvste à baiser saintement la main de sa mère. -- Je t'aimerai pour tous ceux qui t'anraient adorée, lui dit-il.
- Cher enfant! c'est un peu ton devoir, tu as hérité de tous mes sentiments. Ne sois donc pas improdent : tâche de n'aimer que de nobles femmes, s'il faut que tu aimes,
- Quel est le jeune homme plein d'amour débordant et de vie contenue qui n'aurait en l'idée victorieuse d'aller au Croisic voir dé-

barquer madame de Rochegode, afin de pouvoir l'examiner incoguito? Calvate surprit étrangement sa mère et son père, oui no savaient rien de l'arrivée de la belle marquise, en partant des le matin sans vouloir déjeuner. Dien sant avec quelle agilité le Breton leva le pied! Il semblait qu'une force inconnue l'aidat, il se sentit léger, il se conta le long des mors des Touches nour n'être pas ru Cet adorable enfant eut honte de son ardeur et peut-être une crainte borrible d'être plaisanté : Félicité, Claude Virnon étaient si persuicaces! Dans ces cas-là d'ailleurs, les ieunes gens crolent que leurs fronts sont diaphanes. Il suivit les déteurs du chemin à travers le dédale des marais salants, pagna les sables et les franchit comme d'un bond, malgré l'ardeur du soleil qui y nétillait. Il arriva urbs de la berge, consolidée par un empierrement, au nied de laquelle est une amison où les voyageurs trouvent un abri contre les orages. les vents de mer, la pluie et les ouragans. Il n'est nos toujours possible de traverser le petit bras de mer, il ne se trouve pas touiours des barques, et pendant le temps qu'elles mettent à venir du noct il est souvent utile de tenir à couvert les chevaux , les anes, les marchandises ou les bagages des passagers. De là , se découvrent la nleune mer et la ville du Croisic : de là . Calvate vit hientôt arriver deux barranes pleines d'effets, de paquets, de coffres, sacs de nivit et calses dont la forme et les dispositions annoucaient aux naturels du pays les choses extraordinaires qui ne pouvaient appartenir qu'à des voyageurs de distinction. Dans l'une des barques était une feune femme, en chapeau de paille à voile vert, accompagnée d'un homme. Leur barque aborda la première. Calvate de tressaillir : mais à leur aspect il reconnut un domestique et une feunme de chambre, il n'osa les questionner.

— Venez-vous au Groisic, monsieur Calvste? demandèrent les marins qui le connaissaient et auxquels il répondit par un algae de tête négatif, assez honteux d'avoir été nommé

Calyste fut charmé à la vue d'une caisse convente en toile goudronce sur laquelle on lissit : MADAUE LA MADQUES ÉS BOCHEcrens. Ce nom brillait à ses yeux comine un talisman, il y sentait je ne sis quoi de fatta! il savair, sans en pouvoir douter, qu'il aimerait extré fenunce: le plus petites choses qui la concernaient l'occupairent déjà, l'intéressaient et piquaient sa curiosité. Pourquoi l'Dans le brillant décert de ses désirs infinis et sans objet, la jeunesse n'envoie-t-elle pas foutes ses forces un la prenisité fenins. qui s'y présente! Béatrix srait héruté de l'amour que dédaignait Camille. Galyste regarda faire le débarquement, sont en Jetant de temps en temps e peut sur le Croisic, espérant voir une barque sortir du pert, venir à ce petit promottoire où mogissit la mer, et la montre cette Béatrix dég devenue dus sa praisée ce qu'était Béatrix pour Dante, une éternolle statue de marbre sux mains de laugliell il ampendrait ses filmes et couronnes. Il dessurait les bras croisée, perdu dans les méditations de l'attente. Un fait depue de la comment de la comm

- Je ne vois point les chevaux , dit la femme de chambre assise
  ser mie bulle.
  - Et moi je ne vois pas de chemin frayé , dit le domestique.
- Il est oppendant venu des chevaux ici, dit la femme de chamlire en montrant les preuves de leur séjour. Monsieur, du-elle en à adressant à Calyste, est-ce bien là la route qui mène à Guérande? — Qui, répondit-il. Qui donc attendez-vous?
- On nous a dit qu'on viendrait nous chercher des Touches. Si l'on tardait, le ne sais pas comment madame la martuise s'ha-
- billerait, dit-elle au domestique. Vous devriez aller chez mademoiselle des Touches. Quel pays de sauvages!

Calyste cut un vague soupçon de la fausseté de sa position.

- Votre maîtresse va donc aux Touches? demanda-t-il.
- Mademoiselle est venue ce matin à sept heures la chercher, répondit-elle. Ah! voici des chevaux...

Calyste se précipita vers Guérande avec la vitesse et la légèreté d'un channés, en faisant un crochet de lièrer pour un gas être recontru par les géna des Touches; mais il en rencontra deux dans le chemia étreit des marris par o ôl passa. — Entrerai-je, n'entreraije part pensal-il en voyant pondes les pins des Touches. Il est peur, il rentra pensad et contrit à Guérande, et se promuna sur le mil, o ôl I continus sé délibération. Il ressulit en voyant les Touches, il en examinait les grounetes. — Elle ne se doute pas de mon galtaion il se disaid-il. Ses pansées capricieuse sétaient autant de grapius qui s'enfonçaient dans son ceur et y attachaient la maruisse. Calyste l'avant-jusques des sons de l'avant-pròposavec Camille; il Fasair reacontreb a chrisal, et son désar étant ne comme à l'aspect d'une belle flour qu'il ett voulu cucillir. Co incertiudes composent comme des poèmes chez les âmes timides. Échauffées par les premières flommos de l'imagiustion, ces âmes se soulèrent, se courrouent, a'spaient sient à tour, et arrivent dans le silence et la soittude au plus haut degré de l'amour, avant d'avoir aborde l'objet de tant d'efforts. Calyste aperçut de loin sur le mail le cheralier du Balga qui se promenait avec mademoiselle de Pen-Hoel, il entendit promoners no none, il se ca-cla. Le cheralier et la vieille fille se croyant seuls sur le mail, y nariation à houlte vieir.

— Pausque Charlotte de Kergaronët viont, dasit te chevalier, gardez-la trois on quatre mois. Comment voulez-ross qu'elle soit coquette avec Calysie? elle ne rente janais auex long-temps pour l'entreprendre; tandis qu'en se voyant tous les jours, ce de nafanta finirult par se prendre de belle passion, et vous les marieres l'hiver prochain. Si vous dites deux most de vos intentions Charlotte, elle na una bientott dit quatre à Calyste, et un jeune fille de seite ans aura cortes rasson d'une femme de quarante et noscimes ambée.

Les deux vieilles gens se retournèrent pour revenir sur leurs pas : Calvste n'entendit plus rien, mais il avait compris l'intention de mailemoiselle de Pen-Hoël. Dans la situation d'âme où il était, rien ne devait être plus fatal. Est-ce au milieu des espérances d'un amour précoucu qu'un jeune bonune accepte nour femme une ionne fille imposée? Calvste, à qui Charlotte de Kergarquet était indifférente, se sentit disposé à la rebuter. Il était inaccessible aux considérations de fortune, il avait depuis son enfance accoutumé sa vie à la médiocrité de la maison paternelle, et d'ailleurs il ignorait les richesses de mademoiselle de Pen-Hoël en lui vovant mener une vie aussi pauvre que celle des du Guénic, Enfin, un jeune homme élevé comme l'était Calvate ne devait faire cas que des sentiments, et sa pensée tout entière appartenait à la marquise. Devant le portrait que lui avait dessiné Camille, qu'était la petite Charlotte? la compagne de son enfance qu'il traitait comme une sœur. Il ne revint au logis que vers cinq heures. Quand il entra dans la salle, sa mère lui tendit avec un sourire triste une lettre de mademoiselle des Touches.

<sup>«</sup> Mon cher Calyste, la belle marquise de Rochegude est venne,

nous comptons sur vous pour fêter son arrivée. Claude, toujours railleur, prêtend que vous serze Bice, et qu'elle sera Dante. Il y va de l'honneur de la Bretagne et des du Guénic de hien recevoir une Casteran. A bientôt donc.

## » Votre ami,

» Venez sans cérémonie, comme vous serez; autrement nous

serions ridicules, =

Calyste montra la lettre à sa mère et partit,

Que sont les Casteran, demanda-t-elle au baron.
 Une vieille famille de Normandie, alliée à Guillaume-le-Conquérant, répondut-il, Ils portent tiercé en fasce d'azur, de guenles

et de sable, au cheval élancé d'argent, ferré d'or.

— Et les Rochegude?

Je ne connais pas ce nom , il faudrait voir leur blason, dit-il.

La baronne fut un peu moins inquiète en apprenant que la marquise Béatrix de Rochegude appartenait à une vieille maison; mais elle éprouva toujours une sorte d'effroi de savoir son fils exposé à de nouvelles séductions.

Calyste éprousait en marchant des mouvements à la feis vientes et doux; il suich a gong sorte, le coura goudé, le cerveau roublé; la fièvre le déverait. Il voulait ralentir as marche, une force supérieure la précipitalt oujours. Cette impérossité des sens excitée par en vague sepsir, unos les jeunes gens l'out connue : un feu sabiul flambe intériourement, et fait rayonner aux mour d'eux comme ces minibre peints autour des drinis personages dans les tableaux religieux, et à travens lequels lis voient la mattre embraée et la freman radieux. Ne son-lis pas siors, comme les saints, ploies de foi, d'espérance, d'ardeur, de pureté Le jeune Bresto treux la consquie dans le petit sons de l'appartement de Camille, Il était dors environ aix heures : le solei en tombant répaudit pur la fenêtre ses teinters rouges, rhésée dans les arbres; l'air était calire, il y avait dans le salon cette péocubre que les femmes amont tant.

— Voici le député de la Bretagne, dit en souriant Camille Maupin à son amie en lui montrant Galyste quand il souleva la portière en tapisserie, il est exact comme un roi.

-- Vous avez reconnu son pas, dit Glaude Vignon à mademoiselle des Touches. Calyste s'inclina devant la marquise qui le salua par un geste ple tête, il ne l'avait pas regardée; il prit la main que lui tendais Claude Varion et la serra.

 Voici le grand homme de qui nous yous avons tant parlé, Gennaro Conti. Jui dit Camille sans répondre à Vignou.

Elle montrait à Calyste un homme de moyenne taille, mince et finol, aux chevens châtains, aux yeux presque rouges, au teint blanc et marqué de taches de rousser, ayant tout à fait la tâte, à connue de lord Byrou que Ja peinture en gerait superfue, mais meux portéo peut-ĉitre. Conti était assez fier de cette ressemblance.

 Je suis enchapté, pour un jour que je passe aux Touches, de renounter monsieur, dit Gennaro.

 C'était à moi de dire cela de vous, répondit Calyste ayec assez d'aisance.

- Il est beau comme un ange, dit la marquise à Félicité.

Placé entre le divan et les deux femmes. Calvate entendit coufusément cette parole, quoique dite en murmprant et à l'oreille. Il s'assit dans un fauteuil et leta sur la marquise quelques regards à la dérobée. Dans la douce lueur du couchant, il apercut alors, jetée sur le divan comme si quelque statuaire l'y eût posée, une forme blanche et serpentine qui lui causa des éblouissements. Sans le savoir, Félicité, nar sa description, avait bien servi son amie. Béatrix était supérieure au portrait peu flatté fait la veille par Camille. N'étaitce nas un neu nour le convive que Béatrix avait mis dans sa royale chevelure des touffes de bleuets qui faussient valoir le tou pâle de ses boucles crépées , arrangées pour accompagner sa figure en badinant le long des joues? Le tour de ses yeux, cerné par la fatigue. était semblable à la nacre la plus pure, la plus chatovante, et son teint avait l'éclat de ses yeux. Sous la blancheur de sa peau, aussi fine que la pellicule satinée d'un œuf, la vie étincelait dans un sang blenatre. La délicatesse des traits était inquie. Le front paraissait étre diaphane. Cette tête suave et douce , admirablement nosée sur un long col d'un dessin merveilleux, se prétait aux expressions Jes plus diverses. La taille, à prendre avec les mains, avait un laissez-aller ravissant. Les énaules découvertes étincelaient dans l'ombre comme un camélia blanc dans une chevelure poire. La gorge habilement présentée, mais converte d'un fichu clair, laissait apercevoir deux contours d'une exquise mièvrerie. La robe de mousseBEATRIX. 383

line blanche semée de fleurs bleues , les grandes manches , le corsage à pointe et sans ceinture. Jes souliers à cothurnes crossés sur un has de fil d'Écosse accusaient une admirable science de toilotte. Beux boucles d'oreilles en fdigrape d'argent, miracle d'orfévrerie génoise qui allait sans doute être à la mode, étaient parfaitement en harmonie avec le flou déluciony de cette bloude chevelure étailée de blenets. En un seul coun d'œil. l'avide regard de Calvate appréhenda ces beautés et les grava dans son âme. La blonde Béatrix et la brune Eélicité ensuent rannelé ces contrastes de keonseake si fort recherchés par les graveurs et les dessinateurs anglais. C'était la Force et la Faiblesse de la femme dans tous leurs développements , une parfaite antithèse. Ces deux femmes ne nouvaient jamais être rivales, elles avaient chacane leur empire. C'était une délicate nervenche on un lis aunn's d'un sometneux et brillant payet rouge , une turquoise près d'un rubis. En un moment Calvate fut saisi d'un amour qui conronna l'œuvre secrète de ses espérances, de ses craintes, de ses incertitudes. Mademoiselle des Touches avant réverllé les seus. Réatrix enflammait le cour et la pensée. Le ieune Breton sentait en lui-même s'élever une force à tout vaincre, à ne rien respecter. Aussi ieta-t-il sur Conti le regard envieux, baineux, sombre et craintif de la ravalité qu'il n'avait iamais que nour Claude Vignou. Calvete employa toute son énergie à se contenir, en pensant néanmoins que les Turcs avaient raison d'enfermer les femmes, et ou'il devait être défendu à de belles créatures de se montrer dans leurs frritantes connetteries à des feunes gens embrasés d'amour. Ce fougueux ouragan s'anaisant dès que les yeux de Béatrix s'abaissaient sur lui et que sa douce parole se faisait entendre : déià le pauvre enfant la redoutait à l'égal de Dieu. On sonna le dîner.

 Calyste, donnez le bras à la marquise, dit mademoiselle des Touches en prenant Conti à sa droite, Vignon à sa gauche, et se rangeant nour laisser passer le ieune couple.

Descendre ainsi le vieil escalier des Touches était pour Calyste comme une première batielle : le cour lai faillat, il ne trouvait rien à dire, une petite sueur emperiait son front et lui mouiliai, le dos; son bras tremblat si fort qu'à la dermère marche la marquise lui dit : — Onvaez-vans?

 Mais, répondit-il d'une voix étranglée, je n'ai jamais vu de ma vie une femme aussi belle que vous, excepté ma mère, et je ne suis pas maître de mes émotions.

- N'avez-vous pas ici Camille Maupin?
- Ah! quelle différence, dit naivement Calvate.
- An I quese difference, all naivement cassies.

   Bien, Calyste, lus souffla Félicité dans l'oreille, quand je
- Bien, Calyste, Iur soulla Félicité dans l'oreille, quand je vous le dissis que vous m'oublieriez commes ji e n'avais pas existé. Mettez-vous là, près d'elle, à sa droite, et Vignon à sa gauche. Quant à toi, Gennaro, je te garde, ajouta-t-elle en riant, nous surreillerous ses coquetteries.

L'accent particulier que mit Camille à ce mot frappa Claude, qui lui jeta ce regard sournois et quasi distrait par lequel se trahit en lui l'observation. Il ne cessa d'examiner mademoiselle des Touches pendant tout le diner.

— Des coquetteries, répondit la marquise en se dégantant et montrant ses magnifiques mains, il y a de quoi. J'ai d'un côté, ditelle en montrant Claude, un poête, et de l'autre la poésio.

Gennaro Conti reta sur Calvste un regard plein de flatteries. Aux lumières. Béatrix parut encore plus belle : les blanches clartés des bougies produisaient des luisants satinés sur son front, allumaient des naillettes dans ses your de gazelle et nassaient à travers ses houcles sovenses en les brillantant et y faisant resplondir quelques fils d'or. Elle rejeta son écharge de gaze en arrière par un geste gracieux, et se découvrit le col. Calyste apercut alors une murue délicate et blanche comme du lait, creusée par un sillon vigoureux qui se séparait en deux ondes perdues vers chaque épaule avec une moelleuse et décevante symétrie. Ces changements à vue que se permettent les femmes produisent peu d'effet dans le monde où tous les regards sont blasés, mais ils font de cruels ravages sur les âmes neuves comme était celle de Calyste. Ce col, si dissemblable de celui de Camille, annoncast chez Béatrix un tout autre caractère, Là se reconnaissaient l'orgneil de la race, une ténacité narticulière à la noblesse, et je ne sais quoi de dur dans cette double attache, qui pent-être est le dernier vestige de la force des anciens conquérants.

Calyste eut mil'e peines à paraître manger, il éprovasit des mourements aereur qui lui ôtaient la fain. Comme ches tous les jeunes gens, la nature était en proie aux convulsions qui précèdent le premier amour et le gravent si profundément dans l'âme. À cet âge, l'ardeur du cœur, contenie par l'ardeur morale, amée un combaintérieur qui explique la longue hésitation respectueuse, les profundes méditations de tendresse, l'abserce de tout calcul, straits paratier de la comme de l'arches de l'abserce de tout calcul, straits para-

ticuliers aux jeunes gens dont le cour et la vie sont nues. En étudiant, quoique à la dérnbée, afin de ne nas éveiller les sonneons du faloux Gennaro : les détails qui rendent la marquise de Bocheaude su noblement belle. Calvate fut bientôt opprimé par la maiesté de la femme aimée : il se sentit rapetissé par la hauteur de certains regards, par l'attitude imposante de ce visage où débordaient les sentiments aristocratiques, par une certaine fierté que les femmes font exprimer à de légers monvements, à des airs de 16te, à d'admirables lenteurs de geste, et qui sont des effets mous plastiques, moins étudiés qu'on ne le pense. Ces muznons détails de leur changeante physionomie correspondent aux délicatesses, aux mille agitations de leurs àmes. Il y a du sentiment dans toutes ces expressions. La fansse situation où se trouvait Béatrix lui commandait de veiller sur ellemême, de se rendre imposante sans être ridicule, et les femmes du grand monde savent toutes attemdre à ce but. l'écueil des femmes vulgaires. Aux regards de Félicité, Béatrix devina l'adoration intérienre qu'elle inspirait à son voisin et qu'il était indigne d'elle d'encourager, elle jeta donc sur Calvste en temps opportun un ou deux regards répressifs qui tombèrent sur lui comme des avalanches de neige. L'infortuné se plagent à mademoiselle des Touches par un regard où se devinaient des larmes gardées sur le cour avec une énergie surhumaine, et Félicité lui demanda d'une voix anticale pourquoi il ne mangeatt rien. Calvate se bourra par ordre et eut l'air de prendre part à la conversation. Être importun au heu de plaire cette idée insoutenable lui martelait la cervelle. Il devint d'autant plus honteux qu'il apercut derrière la chaise de la marquise le domestique qu'il avait vu le matin sur la jetée, et qui, sans donte. parlerait de sa curiosité. Contrit ou heureux , madame de Rochegude ne fit aucune attention à son voisin. Mademoiselle des Touches l'avant mise sur son vovage d'Italie, elle trouva moven de raconter spirituellement la passion à brûle - pourpoint dont l'avait bonorée un diplomate russe à Florence, en se moquant des petits jeunes gens qui se jetajent sur les femmes comme des sauterelles sur la verdure. Elle fit rire Claude Vignon, Gennaro, Félicité ellemême, quoique ces traits moqueurs atteignissent au cœur de Calyste, qui, au travers du bourdonnement qui retentissait à ses oreilles et dans sa cervelle, n'entendit que des mots. Le nauvre enfant ne se jurait pas à lui-même, comme certains entêtés, d'obtenir cette femme à tout prix : non, il n'avait point de colère, il souffrait.

Quand il aperçut chez Béatrix une intention de l'immoler aux pieds de Gennaro, il se dit : Que je lui serve à quelque chose! et se hissa maltraiter avec une donceur d'agneau.

- Yous qui admirez tant la poésie, dit Claude Vignon à la marquise, comment l'accueillez-vous aussi mal 7 Ces naives admirations, si joiles dans leur expression, sans arrière-pensée et si dévonées, n'est-ce pas la poése du cœur? Avouez-le, elles vous laissent un seatiment de naisire et de hien-être.
- Certes, dit-elle; mas nous serions bien malbeureuses et surtout bien indignes si nous cédions à toutes les passions que nous inspirons.
- Si vous ne choisissiez pas, dit Conti, nous ne serions pas si fiers d'être aimés.
- Quant serai-je cholsi ed distingué par une femme, se demanda Calvate qui réprima difficilement une fention crulles. Il rougis alors comme un malade sur la plaie duquel un dougt s'est par mégarde appuyé. Mademiniselle des Touches fut frappée de l'expression quis ve pietin sur la figure de Calvate, et tacha de le consoler par un regard plein de sympathie. Ce regard, Claude Vignon le surprit. Des ce noment, l'écrisain devin d'une gleisé qu'il répandit en sarcasmes : il soutint à Béatrix que l'amour n'existit que pre le désir, que la plupart des femmes es trompeient en aimant, qu'elles aimaient pour des raisons très-souvent inconnues aux hommes et à elles-mêmes, qu'elles voulaient quelquédus se tromper, que la plus nôte d'entre elles était encora erdificiesse.
- Tenez-vons-en aux hvres, ne critiquez pas nos sentiments, dit Camille en lui lançant un regard impérieux.

Le diacr cessa d'être gai. Les moqueries de Claude Vignon avaient rendu les deux feunnes pensives. Calyse sensitu me souffacenc benzable an milleu du bonbeur que lui causait la vue de Béatrix. Couti cherchait dans les yeux de la marquise d'acurer ses penseises. Quand le diner fut finit, mademoiélle des Touches prit le bras de Calyste, donna les deux autres bonomes à la marquise et les laissa aller en avant afin de pouvoir dire au jeune Breton : — Mon cher enfant, si la marquise vous aime, elle jettera Conti par les fesiters; mais vous vous coulouix en cu mounent de manière à reasserre leurs liens. Quand elle serait ravie de vox adorations, doit-elle y faire at-

- Elle a été dure pour moi, elle ne m'aimera point, dit Calyste, et si elle ne m'aime pas, j'en mourrai.
- --- Mourir?... vous! mon cher Calyste, dit Camille, vous êtes un enfant. Yous ne seriez donc pas mort pour moi?
  - Vous vous êtes faite mon amie, répondit-il.

Après les causeries ou'engendre toujours le café . Vignon pria Conti de chanter un morceau. Mademoiselle des Touches se mit au piano. Camille et Gennaro chantèrent le Dunque il mio bone tu mia sarai , le dernier duo de Roméo et Juliette de Zingarelli : l'une des pages les plus pathétiques de la musique moderne. Lé passage Di tanti palpiti exprime l'amour dans toute sa grandeur, Calvate , assis dans le fauteuil où Félicité lui avait raconté l'histoire de la marquise, écoutait religieusement. Béatrix et Vignon étaient chacon d'un côté du niano. La voix sublime de Conti savait se marier à celle de Félicité. Tous deux avaient souvent chanté ce morceau , ils en connaissaient les ressources et s'entendaient à merveille pour les faire valoir. Ce fut en ce moment, ce que le musicien a voulu créer, un poème de mélancolie divine, les adieux de deux evenes à la vie. Quand le dun fut terminé, chacun était en proie à des sensations qui ne s'expriment point par de vulgaires a pulandissements.

- Ah! la musique est le premier des arts, s'écria la marquise.
   Camille place en avant la jeunesse et la beauté, la première
- de toutes les poésies, dit Claude Vignon. Mademoiselle des Touches regarda Claude en dissimulant une vague inquiétude. Béatrix, ne voyant point Calvste, tourna la tête comme pour savoir quel effet cette musique lui faisait éprouver, moins par intérêt nour lui que nour la satisfaction de Conti : elle anercut dans l'embrasure un visage blanc couvert de grosses larmes. A cet aspect, comme si quelque vive douleur l'eut atteinte, elle détourna promotement la tête et regarda Genuaro. Non-seulement la musique s'était dressée devant Calvate . l'avait touché de sa haguette divine . l'avait lancé dans la création et lui en avait dénouillé les voiles. mais encure il était abasourdi du génie de Conti. Malgré ce que Camille Maupin lui avait dit de son caractère, il lui crovait alors une belle àme, un cœur plein d'amour. Comment lutter avec un pareil artiste? comment une femme ne l'adorerait-elle pas toniours? Ce chant entrait dans l'âme comme une autre âme. Le pauvre enfant était autant acrablé par la poésie que par le désespoir : il se

trouvait être si peu de chose! Cette accusation ingénue de son néant se lisait mélée à son admiration. Il ne s'aperçut pas du greste de Béatrix, qui, ramenée vers Calyste par la contagion des sentiments veras, le montra par un signe à mademoiselle des Touches.

— Oh l l'adorable cœur ! dit l'élicité. Conti, vous ne recueillerez jamais d'applaudissements qui vaillent l'hommage de cet enfant. Chantons alors un trio. Béatrix, ma chère, venez ?

Quand la marquise, Camille et Conti se mirent au piano, Calyste se leva doucement à leur insu, se jeta sur un des sofas de la chambre à coucher dont la porte était ouverte, et y demeura plongé dans son désespoir.

— Qu'avez-vous, mon enfant? lui dit Clande, qui se coula silenciusement auprès de Calyste et lui prit la main. Yous aimez, vous vous cruyer désigné; mai il n'en est ries. Dans quélques Jours vous aurez le champ libre ici, vous y régnerez, vous serez aimé par plus d'une personne; eufin, si vous sevez vous bien conduire, vous verze compe un suitan.

— Que me dites-vous? s'écria Calyste en se levant et entraînant par un geste Claude dans la bibhothèque. Qui m'aime ici?

- Camille, répondit Claude.

— Camille m'aimerait, demanda Calyste. Eh! bien, vous?

- Moi , reprit Claude , moi ... Il ne continua pas. Il s'assit et s'appuya la tête avec une profonde mélancolie sur un coussin. -Je suis ennuvé de la vie et n'ai pas le courage de la quitter, dit-il après un moment de silence. Je voudrais m'être trompé dans ce que je viens de vous dire : mais depuis quelques jours plus d'une clarté vive a lui. Je ne me suis pas promené dans les roches du Croisic pour mon plaisir. L'amertume de mes paroles à mon retour, quand se vous ai trouvé causant avec Canadle, prepait sa source an fond de mon amour-propre blessé. Je m'expliquerai tantôt avec Camille. Deux esprits aussi clairvoyants que le sien et le mich ne sauraient se tromper. Entre deux duellistes de profession, le combat n'est pas de longue durée. Aussi puis-ie d'avance yous annoncer mon départ, Oui, je quitterai les Touches, demain peut-être, avec Conti. Certes il s'y passera, quand nous n'y serons plus, d'étranges, de terribles choses peut-être, et j'aurai le regret de ne nas assister à ces débats de nassion su rares en France et si dramatiques. Vous êtes bien jeune pour une lutte si dangereuse : vous m'intéressez. Sans le profond dégoût que m'inspirent les femmes, je resterais pour vous sider à jouer cette partie : elle est difficile, vous pouves in perdre, vous avez affaire à deux femmes extraordissières, et vous têtes dijs trop amoureux de l'one pour vous servir de l'autre. Béstiris doit avoir de l'obstination dans le caractère, et Camille a de la grandeur, Pena-tère, commu une chose felle et délicate, serez-rous brisé entre ces deux écueils, entrainé par les torreuts de la passone. Prenez garde

La stunéfaction de Calyste en entendant ces paroles permit à Claude Vignon de les dire et de quetter le jeune Breton , qui demeura comme un voyageur à mi , dans les Alnes, un quide a démontré la profondeur d'un abline en v jetant une pierre. Apprendre de la bouche même de Claude que lui . Calvate, était aimé de Camille au moment où il se sentart amoureux de Béatrix nour toute sa viel il y avait dans cette situation un pords tron fort pour une teune ame si naive. Pressé par un regret immense qui l'accablait dans le passé, tué dans le présent par la difficulté de sa position entre Béatrix qu'il aimait , entre Camille qu'il n'aimait plus et par laquelle Claude le disait aimé, le pauvre enfant se désespérait, il demeurait indécis, perdu dans ses pensées. Il cherchait inublement les raisons qu'avait eues Félicité de rejeter son amour et de courir à Paris y chercher Claude Vignon. Par moments la voix de Béatrix arrivait nure et fraiche à ses oreilles et lui causait ces émotions violentes qu'il avait évitées en quittant le petit salon. A plusieurs reprises il ne s'était plus senti maître de réprimer une féroce envie de la saisir et de l'emporter. Ou'allait-il devenir? Reviendrait-il aux Touches? En se sachant aimé de Camille , comment pourraitil v adorer Béatrix? Il ne trouvait aucune solution à ces difficultés. Insensiblement le silence régna dans la maison. Il entendit sans y faire attention le bruit de plusieurs portes qui se fermaient. Puis tout à coup il compta les douze coups de minuit à la pendule de la chambre voisine, où la voix de Camille et celle de Claude le réveillèrent de l'engourdissante contemplation de son avenir et où brillait une lumière au milieu des ténèbres. Avant qu'il se montrât, il put écouter de terribles paroles prononcées par Vignon.

— Yous êtes arrivée à Paris éperdument amoureuse de Lalyste. dissuit-il à Pélicité; mais vous étite épourantée des suites d'une sembiable passion à votre âge: elle vous menait dans un abline, dans un enfer, au suicide peut-être l'L'amour une subsiste qu'en se croyant écrenel, et vous sperceviex à quelques pas dans votre vie une sécrenel, et vous parperceix à quelques pas dans votre vie une sé-

paration horrible : le dégoût et la vieillesse terminant hentôt un noeme sublime. Yous yous êtes souvenue d'Adolphe, énouvantable dénogement des amours de madame de Staël et de Reniamin Canstapt, qui cenendant étaient bien plus en rapport d'êge que vous ne l'étes avec Calvate. Vous m'avez alors pris comme on prend des fascines nour élever des retranchements entre les ennemis et soi. Mais, si vous vouliez me faire aimer les Touches, n'était-ce pas nour y namer vos jours dans l'adoration secrète de votre Dien? Pour accountir votre plan, à la fois ignoble et sublime, vons deviez chercher un homme valgaire ou un homme si préoccapé par de hautes pensées un'il pût être facilement trompé. Yous m'avez eru simple. facile à abuser comme un homme de génie. Il paraît que je suis seulement un homme d'esprit : se vous as devinée. Quand hier le vous ai faut l'éloge des femmes de votre âge en vous expliquant pourquoi Calyste vous annaît , crovez-vous que i'aie pris nour moi vos regards. ravis, brillants, enchantés? N'avais-te nas déià lu dans votre âme? Les veux étaient bien tournés sur moi , mais le cour hattait nour Calvate. Your n'avez iamais été aimée, ma pauvre Maunin, et vous ne le serez iamais après vous être refusé le beau fruit que le basard. vous a offert aux portes de l'enfer des femmes, et qui tournent sur leurs gonds poussées par le chiffre 50!

— Pourquoi l'amour m'a-t-il donc fuic, dit-elle d'une voix sitérée, dites-le moi, vous qui savez tout?...

— Mais vous n'étes pas sumble, repri-il, vont ne vous piur pas l'Armour, il dois piur è vous. Vous pourze pau-tier vous adonner aou mulicos et à l'entrain des gamins; mas vous n'avez paus d'enfance au ceur, il y a tomp de professioler dans voire ceptir, vous n'avez paus été naivez jamois été naive, et vous ne commencerez pas l'être aujour-d'hui. Voire grâce vient du mysière, elle est abstrate et nou arte. Enfin voire force doigne les gene treb-fors qui prévioient une lutte. Voire puissance peut plaire à de jouses aimes qui, semblables celle de Calpat, aiment à être proféssées ; mais, là la longue, elle faitgue. Vous étes grande et sublime : subissez les inconvéaisents de ces deux nosibles, elles cauxilent.

- Quel arrêt l s'écria Gamille. Ne pois-je être femme, suis-je
  - Peut-être . dit Claude.
  - Nous verrous, s'écria la femme piquée au vif.
  - Adieu, ma chère, demain je pars. Je ne vous eu venz pas,

Camille : le vous trouve la plus grande des femmes : mais si le continuais à vous servir de paravent ou d'écran, dit Claude avec deux savantes inflexions de voix , vous me mépriseriez singulièrement. Nous pouvous nous quatter sans chagrin ni remords : nous n'avons ni bonheur à regretter ni esperances déjouées. Pour vous , comme pour quelques hommes de génie infiniment rares. l'amour n'est mas ce que la nature l'a fait : un besoin ininérieux à la satisfaction duquel elle attache de sus mais de passagers plaisurs, et qui meurt : vous le voyez, tel que l'a créé le christianisme : un royaume idéal. plein de sentiments nobles, de grandes petitesses, de poésies, de sensations spirituelles , de dévoyements , de fleurs morales , d'harmonies enchanteresses, et situé bien au-dessur des grossièretés vulgaires, mais où vont deux créatures réunies en un ange, enlevées par les ailes du plaisir. Voilà ce que j'espérais, je crovais saisir une des clefs qui nous ouvrent la porte fermée pour tant de gens et par laquelle on s'élance dans l'infini. Yous y étiez déjà, vous! Ainsi vous m'avez trompé. Je retourne à la misère , dans ma vaste prison de Paria. Il m'aurait suffi de cette tromperie au commencement de ma carrière pour me faire foir les femmes : aujourd'hui , elle met dans mon âme un désenchantement qui me plonge à jamais dans une solitude énouvantable, le m'y trouverai sans la foi qui aidait les peres à la peupler d'images sacrées. Voilà, ma chère Camille, où nous mi ne la supériorité de l'esprit : nous pouvons chanter tous deux l'hymne horrible qu'Alfred de Vigny met dans la bouche de Moise parlant à Decu :

Seigneur, your m'ayor fait puissant et solitaire!

En ce moment Calyste parut,

- Je ne dos pas vous laisser ignorer que je suis là , dit-il.

Mademoiselle des fouches exprima la plus vive crainte, une ro:geur subte colora son visage impassible d'un ton de feu. Pendant toute cette scène, elle demeura plus belle qu'en aucun moment de sa vie.

ser : peu d'entre elles connaissent la volupté des douleurs entretenues par le désir, c'est une des magnifiques passions réservées à l'homme; mais elle est un peu homme ! dit-il en raillant. Votre passion nour Réstrix la fera souffrir et la rendra heureuse tout à la fois.

Des Izmes viverest aux yenr de medemoiseile des Tonches, qui no noait regarder ni le terrible Claude Vignon ai l'ingian Calytte. Elle était effaryée d'avoir été comprise, elle ne crovait pas qu'il fui possible à un homme, quelle que fit la portée, de étreire une dé-licatesse si cruelle, un l'évoitme aussa élevé que l'était le sien. Es at trouvant si humillée de voir se grandress dévoillée, Coljate partages l'émoiten de cette (enume qu'Il avant mise si hast, et qu'Il tages l'émoiten de cette fearme qu'Il avant mise si hast, et qu'Il contemplait abstant. Calyta et part, par un mouverement irrésistible, aux piecs de Camille, et lui baisa les mains en y cachant son visage couvert de pleure.

— Clonde, dit-elle, ne m'abandonnez pas, que deviendrais jet. Qu'avez vons à craindra l'expontit le critopue. Cabpte aime déjà la marquise counne un fou. Certes, vous ne sauries trouves une barrière plas forte cutre vous che ci que cet aime excité par vous-mène. Cette passon ne vant bien. Bien, il y avait du danger pour vous expoire jus justi appuir dui tout vous sare bonbere maternet, dit-il ce lui iançant un regard railleur. Vous serze fière de ses troimpbes.

Blademoiselle des Touches regarda Calyste, qui, sur ce mot, avait relevé la tête par un mouvement brusque. Claude Vignon, pour toute vengeance, prenaît plaisir à voir la confusion de Calyste et de Félicité.

— Yous l'avez poussé vers madame de Rochegude, reprit Claude Vignon, il est maintenant sons le charme. Yous avez creusé vousmême votre tombe. Si vous vous étiez confiée à moi, vous eussiez évité les malheurs qui vous attendent.

— Des malheurs, s'écria Camille Maupin en prenant la tête de Colyste et l'éterant jusqu'à elle et la baisant dans les cheveux et y versant d'abondantes larmes. Non, Calyste, vous oublièrez tout ce que vous venez d'entendre, vous ne me compterez pour rien! Elle se let-a, se dressa devant ces deux hommes et les terrassa

par les éclairs que lancèrent ses yeux où brilla toute son âme.

— Pendant que Claude parlait, repris-elle, j'ai conçu la heauté, la grandeur d'un amour sans espoir, n'est-ce pas le seul sentiment qui nous rapproche de Dieu? Ne m'aime pas, Calyste, moi je t'aineraz comme acume ferme d'aimera!

Ce fut le cri le plus sauvage que jamais un aigle blessé aut poussé dans son aire. Claude fléchit le genou, prit la main de Félicité et la lui baisa.

 Quittez-nous, mon ami, dit mademoiselle des Touches au jeune homme, votre mère pourcait être inquiète.

Galyste revint à Goérande à pas lents en se retournant pour voir la humber qua histilia aux croisées de l'appartement de Bétairs. Il fut surpris lui-nème de rescentir peu de compassion pour Camille. Il nice avoidair persque d'avoir été privé de quame mois de bouheur. Pois parfoit il dyrouvrait en lui-nême les tressaillements que Camille veasit de lus camer, il sentait dans ser chever les lentante qu'elle y avait histories, il souffrait dans ser chever les lentante qu'elle y avait histories, il souffrait des souffrance, il croy aut estendre les géninsements que ponssait sam donte cette grande femme, tant désirée quelques jours suparvant. En ouverant la porte du logis patemen doi réguait un profond silence, il aperçut par la croisée. La lacerd ce cette lampe d'une si naive construction, sa mère qui travaillait en l'attendant. Des larmes mouillérent les yeux de Calyste à cet aspect.

- Que t'est-il donc encore arrivé, demanda Fanny dont le vi-

Pour toute réponse, Calyste prit sa mère dans ses bras et la baisa sur les joues, au front, dans les cheveux, avec une de ces effissions passionnées qui ravissent les mères et les pénêtrent des subtiles flaumnes de la vie qu'elles ont donnée.

— C'est toi que j'aunc, dit Calyste à sa mère presque honleuse et rougissant, toi qui ne vis que pour moi, toi que je voudrais rendre heureuse.

Mais tu n'es pas dans ton assiette ordinaire, mon enfant, dit la baronne en contemplant son fils. Que t'est-il arrivé?
 Camille m'aime, et le ne l'aime plus, dit-il.

La baronne attire Calote à elle, le baiss aux le front, et Calyste entrodit dans le prodont distence de cette vielle saile braue et tapissée, les coups d'une vive palystation au cœur de sa mère. L'it-landanse était jaboure de Camille, et presentait la vienté. Cette mère arait, en attendant son fits toutes le units, cremé la passion de cette femme; elle avait, conduite par les heurstré d'une méditation obstunée, présentée dans le cour de Camille, et, auss pouvers ne l'expliquer, elle avait imagnis chez cette fille nun fatuissie de maternaté. Le récit de Calyste éponsants cette mête sun leget et taire.

— Hé I bien, dit-ello après une pause, aime madame de Rochegude, elle ne me causera pas de chagrin.

Béatrix n'était pas libre, elle ne dérangeait aucun des projets formés pour le bonheur de Calyste, du moins Fanny le croyait, elle soyait une espèce de belle-falle à aimer, et non une autre mère à combattre.

- Mais Béatrix ne m'aimera pas , s'écria Calvste.

-- Peut-être, répondit la baronne d'un air fin. Ne m'an-tu pas dit qu'elle allait être seule demain.

- Oni.

— Est hien, non enfant, sjouta la mère en rougissant. La joienne sie est so fond de tous nos cours, eç in es saxia pea la trouver un jour au fond du mien, car je ne croyas pas qu'on dât ato disposte l'affection de mon Calyste I Elle soupira. Je croyas, dit-elle, que le mariage sent pour toi ce qu'il à été pour moi. Quelles lheurs tu as jetes dans mon âme depuis deux moist de quels relates as colores ton amour si naturel, pauve augle I Elb i ben, ail viair de toujours ausser ta madenoiselle des Touches, la marquisse et sera joines et to l'autojours ausser ta madenoiselle des Touches, la marquisse et sera joines et to l'autojours.

— Oh! ma bonne mère, Camille ne m'aurait pas dit cela, s'écria Calyste en tenant sa mère par la taille et la baisant sur le cou,

— Tu me rends bien perverse, mauvais enfant, dit-elle tout heureuse du risage radieux que l'espérance fassait à son fils qui monta gaiement l'escaher de la tourelle. Le lendemain main. Calvste dit à Gasselin d'alier se mettre cu

sentinelle sur le chemin de Guérande à Saint-Nazaire, de guetter au passage la voiture de mademosselle des Touches et de compter les personnes qui s'y trouveraient. Gasselm revint au moment où toute la famille était réunie et déjennait.

 — Qu'arrive-t-il? dit mademoiselle du Guénic, Gasselin court comme s'il y avait le feu dans Guérande.

— Il aurait pris le mulot, dit Mariotte qui apportait le café, le lait et les rôties.

 Il vient de la ville et non du jardia, répondit mademoiselle du Guénic.

 Mais le mulot a son trou derrière le mur, du côté de la place, dit Marsotte.

- Monsieur le chevalier, ils étaient cinq, quatre dedans et le cocher.

- Deux dames au fond? dit Calvate.

- Et deux messieurs devant, reprit Gasselin,
- Selle le cheval de mon père, cours après, arrive à Saint-Nazaire au moment où le bateau nart pour Paimboud, et si les deux

## hommes s'embarquent, accours me le dire à bride abattue.

- Mon neveu, vous avez le diable au corps, dit la vieille Zéphiripe.
- Lisser-le douc s'amuser, ma sœur, s'écria le baron, il était triste comme un hibou, le voils gai comme un pinson.
- Yous issue avez post-être dit que notre chère Charlotte arrive,
  s'écria la vieille fille en se tournant vers sa belle-seur.
  - --- Non , répondit la baronne.
  - Je crayais qu'il voulait aller au-devant d'elle, dit malicieusemont mademoiselle du Guénic.
- -- Si Charlotte reste trois mois chez sa tante, il a bien le temps de la voir, répondit la baronne.
- Oh! ma sœur, que s'est-il donc passé depuis hier, demanda la vieille fille. Vous éticz si heurcuse de savoir que mademoiselle de Pen-Hoël allait ce matin nous chercher sa nièce.
- Jacqueliue vent me faire épouser Charlotte pour m'arracher à la perditon, ma tante, dit Calyste en riant et lançant à sa mère en coup d'eul d'inelligence. Victais sur le mail quend mademoisélle de Pen-Boël parlait à monsieur du Halga, mais elle n'a pas pensé que ce serait une bien plus grande pordition pour moi de me mirrier à mon gaz.
- Il est écrit là baut, s'écria la veille fille en interrompant Calyste, que je ne unourrai ni tranquille ni heureuse. J'aurais vooit voir notre famille continuée, et quelques-unes de nos terres rachetées, il n'en sera rien. Peur-tu, mon beau neveu, mettre quelque chose en balance avec de tels devoirs?
- Mais, dit le haron, est-ce que mademoiselle des Touches empêchera Calyste de se marier quand d le faudra? Je dois l'aller voir.
- Je puis vous assurer, mon père, que l'élicité ne sera jamais un obstacle à mon mariage.
- Je n'y vois plus clair, dit la vieille aveugle qui ne savant rien de la subite passion de son neveu pour la marquise de Rochegude.
- La mère garda le secret à son fils; en cette matière le salence est instinctif chez toutes les femmes. La vicile fille tomba dans une profonde méditation, écoutant de toutes ses forces, épiant les voix

et le bruit pour pouvoir deviner le mystère qu'on lui cachait. Gassein arriva bientét, et dit à son jeune matire qu'il n'avait pas eu besoin d'aller à Saint-Nazaire pour avoir que madenoiselle des Touches et son auie reviendraient senles, il l'avait appris en ville chez Bernus, le messager qui s'était chargé des paquets des deux messagers.

- Elles seront seules au retour, yécris Calyste, Selle mon chemal.

  An ton de son jeune maltre, Casselin crut qu'il y avant quelque
  chose de grave; il alla seller les deux chemars, charges les pintolers
  sons rien dire à personne, et s'abilità pour suivre Calyste. Calyste
  chais s'outent de savoir Claude et Genarop parts, qu'il a esongesit pas à la rescontre qu'il aliait faire à Sista-Azazire, il ne persuit qu'a plasire d'accompagere la marquies. Il persuit les mains
  de son veux père et les lui serrait tendrennent, il embrassit sa
  marte. Il servait au zielle une neu fu taille.
  - Enfin, je l'aime mieux ainsi que triste, dit la vieille Zéphirine.
  - Où vas-tu, chevalier? lui dit son père.
  - A Saint-Nazaire,
- Peste! Et à quand le manage? dit le baron qui crut son fils empressé de revoir Charlotte de Kergarouët. Il me tarde d'être grand père, il est temps.
- Quand Gasselin se montra dans l'intention assez évidente d'accompagner Calyste, le jeune homne pensa qu'il pourrait revenir dans la voitore de Camille avec Béatras en laissant son cheval à Gasselin, et il lui frappa sur l'épaule en diant: —Tu as eu de l'esprit, — Le le crois bien. "Fondit Gasselin.
- Mon gárçon, dit le père en venant avec l'anny jusqu'à la tribune du perron, ménage les chevaux, ils auront douze lieues à faire
- Calyste partit après avoir échangé le plus pénétrant regard avec
- Cher trésor, dit-elle en lui voyant courber la tête sous le cintre de la porte d'entrée.
- Que Dicu le protége! répondit le baron, car nous ne le referiens pas.
- Ce mot assez dans le ton grivois des gentalshommes de province fit frissonner la baronne.
- -- Mon neveu n'aime pas assez Charlotte pour aller au-devant d'elle , dit la vieille fille à Mariotte qui était le couvert.

- --- Il est arrivé une grande dame, une marquise aux Touches, et il court après! Bah! c'est de son âge, dit Mariotte.
  - Elles nous le tueront , dit mademoiselle du Guénic.
- Ça ne le tuera pas, mademoiselle; au contraire, répondit Mariotte qui paraissait heureuse du bonheur de Calyste.

Calyste allait d'un train à crever son cheral, lorsque Gasselin demanda fort heureusement à son matire s'il voulait arriver avant la départ du bateau, ce qui n'était nollement son dessein; il ne désirait se faire voir ni à Conti ni à Claude. Le jeune heume rabuit alors le pade son cheral, et se mit à regarder complaisament les doubles raies tracées par les rouse de la calbéhe sur lès parties subhonnesse de la route. Il s'âtt d'une guéré folls à cette seule pensée : elle a passé par là, elle reviendra par là, ses regards se sont arrelés sur ces bois, sur ces arbres!— Le charmant chemin, dir-il à Casser.

- Ah! monsseur, la Bretague est le plus beau pays du monde, répondit le domestique. Y a-t-il autre part des fleurs dans les haies et des chemins frais qui tournent comme celui-là?
  - Dans aucun pays, Gasselin.
  - Voilà la voiture à Bernus , dit Gasselin.
- Mademoiselle de Pen-Hoël et sa nièce y seront : cachons-nous , dit Calyste,
- Ici, monsierr. Ètre-vous fou 7 Nons sommes dans les sables. La voiture, qui montait en effet une côte asset sablonneuse audessus de Saint-Nazaire, apparet aux regards de Calysie dans la naive simplicité de sa construction bretonne. Au grand étonnement de Calyste, la voiture étant pleine.
- Nous avons laissé mademoiselle de Pen-Hoël, sa sœur et sa nièce, qui se tourmentent; toutes les places étaient prises par la douane, dit le conducteur à Gasselin.
  - Je suis perdu , s'écria Calyste.

En effet la volture était remplie d'employés qui sans donte alliant releter ceux des marais salants. Quand Calyste arriva sur la petite esplande qui tourne autour de l'église de Saint-Nazaire, et d'oi l'on découvre Paimbouel et la majastoeuse embouchute de la Loire lottant avec la mer, il y trours Camille et la marquise agiant leurs monchoirs pour dire un dernier adieu aux deux passagers qu'emportait le batrau à vapeur. Béatrix était ravissante ainsi: le visage adout jure le reflet d'un chapeau de paille de ris sur lequel étaient

jetés des coquelicots et nocé par un ruban couleur ponceau, en robe de mousseine à Benrs, avançant son petut pied fluet chaussé d'une guêtre vete, s'appuyant sur sa frète onhelle et montrant sa belle mann bien gantée. Ruen n'est plus grandione à l'œil qu'une femme en haut d'un rocher comme une states sur son piédestal. Conti unt alors sur Calviet abordant Camille.

- J'ai pensé, dit le jeune homme à mademoiselle des Touches, me vous reviendriez seules.
- Vous avez bien fait, Calyste, répondit-elle en lui serrant la main.

Beatru se retourna, regarda son jeune anuant et loi lança le plus impérieux conp d'oil de son répertoire. Le sourire que la marquise surprit sor les doquentes lèvres de Camille lui fit comprendre la vulgarité de ce moyen, digne d'une bourgeoise. Madame de Rocheguéd et la clars à Calyste en souriant : — N'estre-c pas une légère impertinence de croire que je pouvais ennuyer Camille en route ?

 Ma chère, un homme pour deux veuves n'est pas de trop, dit mademoiselle des Touches en prenant le bras de Calyste et laissant Béatrix occupée à regarder le bateau.

En ce moment Galyste entendut dans la rue en pente qui descund à ce qu'il fant appeler le port de Saint-Nazaire la soix de mademoiselle de Pen-Hoël, de Charlotte et de Gasselin, babillant tous trois comme des pies. Ja vielle fille questionnali Gasselin et vonhit savoir pourquoi son naître et lui se trouvaient 3 saint-Nazaire, o la voiture de mademoiselle des Touches faisait esclandre. A sant que le jeune homme cêt pus er ettirer, il avait étés vale Chârdicte.

- Voilà Calyste, s'écrua la petite Bretonne.

— Allez leur proposer ma voiture, leur femme de chambre so mettra près de mon cocher, dit Camille, qui savait que madame de Kergarouët, sa fille et mademoiselle de Pen-Hoël n'avaient pas eu de places.

Calyste, qui ne pouvait s'empécher d'obér à Camille, vust s'acquitre de son message. Des qu'elle seu qu'elle voyagerait avec la marquise de Rochegude et la célèbre Camille Mauplin, madame de Kergarouët ne voulut pas comprendre les réticences de sa seur ainte, quis edélend de profiser de ce qu'elle nomanis la carriole du diable A Nantes on était sous une latitude un peu plus cruluée qu'à Guérande ; on y admirait Camille, elle était à comme la muse de la Bestagne et l'honneur du pays; elle y excisait autant de curiotité que de jalousie. L'absolution donnée à Paris par le grand monde, par la mode, était consacrée par la grande fortune de mademoiséele des Touches, et peu-être par ses anciens succès à Namer qui se flutait d'avric été le breccas de Camillé Mappin. Aussi la vicontisse, folie de corrossité, entraîta-1-elle su vieille sœur saus prêtes l'orcelle se si prémiades.

- Bonjour , Calyste , dit la petite Kergaronët.

— Bonjour, Charlotte, répondit Calyste sans his offrir le beras. Tous deux intereths, l'une de la mid de froideur, hid des acrussif, remontérens le ravio creux qu'on appelle une rue à Sant-Xasaire et suivirent en Bience les deux soures. En un moment la pette fille de soise ans vis v'écronire le château en Espagne bâti, memblé par ses romanesques espérances. Elle et Calyste avaient se souvent poud ensemble pendant leur cețance, elle étant si liée avec lui qu'elle croysis son seveni inattequable. Elle accourait emportée par un. bombeur éboordi, comme un oiseau fond sur un champ de hilé elle fut arrétée daus son vol aus nouvoir pusaire l'abstacle.

— Qu'as-tu, Calyste, lui demanda-t-elle en lus prenant la main.
— Rien, répondit le jeune homme qui dégagea sa main avec un horrible empressement en pensant aux projets de sa tante et de mademoiselle de Pen-Hoël.

Des larmes monillèrent les yeux de Charlotte. Elle regarda sans haite le beau. Calyste; mais elle allait éprouver son premier mouvement de jalousée et sentir les effroyables rages de la rivalité à l'aspect des deux belles Parisiennes et en soupçunnant la cause des froideurs de Calyste.

D'une taille ordinaire, Charlotte Kergarouel avait une vulgaire frichteur, une petite fiquer conde éveillée par deux yeux noues qui jouaient l'esprit, des cheveux bruns abondants, une taille roude, un do pâts, de hes maigres, le parter bere d'écéde des filles do province qui ne veulent pas avoir l'air de petites niaises. Ellé était perfondat gâté de la fmillé à cano de la préditection de sa tante pour elle. Elle gardait en ce moment sur elle le manteau de mérano écossais à granda carreaux, doublé de sois ever, qu'elle avait sur le battenu à supeur. Sa robe de voyage, en stoff assez connemo, à correagé na chatement en guimpe, orné d'une collectre à mille plis , aittit lui parattre horrable à l'aspect des fraiches toutette ab faire. de faire de la configie de la configie d'action de bas blusce sont de la configie de la configie d'action de bas blusce de la configie de la configie

salis dans les roches : dans les harques où elle avait sauté ; et de méchants souliers en neau , choisis exprès pour ne rien gâter de beau en voyage, selon les us et coutumes des gens de province. Quant à la vicomtesse de Kergarouët, elle était le type de la provinciale. Grande, sèche, flétrie, pleine de prétentions cachées qui ne se montraient ou après avoir été blessées, parlant beaucoup et attrapant à force de parler quelques idées, comme on carambole au billard. et mi lui denuaient une réputation d'espett essayant d'humiber les Parissens par la prétendue honhomie de la sacresse départementale et par pp faux honheur incessamment mis en avant, s'abaissant pour se faire relever, et furiouse d'être laissée à genoux : néchant . selon une expression anglaise, les compliments à la liene et n'en prepant pas toniours : avant une toilette à la fois exagérée et peu soignée : prepant le manque d'affabilité nour de l'impertipence , et crovant embarrasser beaucoup les gens en ne leur accordant au-· cune attention : refusant ce qu'elle désirait pour se le faire offrir deux fois et avoir l'air d'être priée au delà des bornes : occupée de ce dont on ne parle plus, et fort étonnée de ne pasêtre au courant de la mode : enfin se tenant difficilement une houre sans faire arraver Nantes, et les tigres de Nantes, et les affaires de la bante société de Nantes, et se plaignant de Nantes, et critiquant Nantes. et prepant pour des personnalités les phrases arrachées par la complaisance à ceux qui, distraits, abondaient dans son sens. Ses manières, son langage, ses idées avaient plus ou moins déteint sur ses quatre filles. Convaltre Camille Maupin et madame de Rochegude. il y avait nour elle un avenir et le fond de cent conversations!... aussi marchait-elle vers l'église comme si elle eût voulu l'emporter d'assaut, agitant son mouchoir, qu'elle déplia pour en montrer les coins lourds de broderies domestiques et garnis d'une dentelle invalide. Elle avait une démarche passablement cavalière, qui, pour une femme de quarante-sept ans , était sans conséquence.

— Monsicur le chevalier, dit-elle à Camille et à Béatrix en montrant Calyste qui venait piteusement avec Charlotte, nous a fait part de votre aimable proposition, mais nous craugnons, ma sœur, ma 6lle et moi, de vous cêner.

— Ce ne sera pas moi, ma scorr, qui gênerai ces dames, dit la vieille fille avec augreur, car je trouverai bien dans Soint-Nazarre un cheval pour revenir.

Camille et Béatrix échangèrent un regard oblique surpris par

Calyste, et ce regard suffit pour anéantir tous ses souvenirs d'enfance, ses croyances aux Kergarouët-Pen-floël, et pour briser à jamais les projets conçus par les deux familles.

— Nose pouvous trè-bent tenir cinq dans la voiture, répondit mademoisile des Touches, à qui Jacqueline tourna le doc. Quand nous serions horriblement génées, rc qui a est pas possible à causse de la finese de vos tail'es, je serais bien dédonnagée par le plassif en rendre service aux anis de Calyse. Votre fennue de chambre, madame, trouvers place; et vos paqu is, s, it vous en avez, peuvent tenir dretrière la calèbre, i en ali sea sumen de donneits.

La vicontesse se confoodit en reunerchments et grouds au sezur Jacquefine d'avoir vouln si promptement as nière qu'elle ne lavait pas permis de venir dans au voutre par le chenna de terre; amis il est vrai que la route de poste fait non-seulement longue, mais coûtesse; elle devast revenir prouptement à Nance son della laissait trois autres petites chattes qui l'attendaient arec impainene, dif-telle en acressant le cou de sa fille. Charlotte reut alors un petit air de vactume, en lavant les yeux vers su mère, qui fi supposer que la vicontesse emuyait prodificiensement ses quatre filles en le metatat aussi souvent en jou que le caperal Trius aos boment.

- Vous êtes une heureuse mère, et vous devez... dit Camille qui s'arrêta en pensant que la marquise avait dû se priver de son fils en suivant Conti.
  - Oh! reprit la vicomtesse, si j'ai le malheur de passer ma vie

    à la campagne et à Nantes, j'ai la consolation d'être adorée par mes
    enfants. Avez-vous des enfants, demanda-t-elle à Camille.
  - Je me nomme mademoiselle des Touches, répondit Camille.
     Madame est la marquise de Rochegude.
- Il faut vous plaindre alors de ne pas connaître le plus grand bonheur qu'il y ait pour nous autres pauvres simples feaunes, n'est-ce pas, madame? du la vicomtesse à la marquise pour réparer sa faute. Mais vous avez tant de dédommagements!
- Il vint une larme chaude dans les yeux de Béatrix qui se tourna brusquement, et alla jusqu'au grossier parapet du rocher où Calyste la suivit.
- Madame, dit Camille à l'oreille de la vicomtesse, ignorezrous que la marquise est séparée de son mari, qu'elle n'a pas vu son fils depuis dix-huit mois, et qu'elle ne sait pas quand elle le verra!

- Bah! dit madame de Kergarouët, cette pauvre dame! Est-ce judiciairement?
  - Non , par goût , dit Camille.

    Hê ! bien , le comprends cela , répondit intrénidement la vi-
- contisse.

  La vielle Pen-Hoël, au dévespoir d'être dans le camp ennemi, s'était retranchée à quatre pas avec sa chère Charlotte. Calyste après avoir examiné si personne ne pouvait les voir, saissi la main de la marquise et la lauss en y bissont une larme. Béarirs se re-tourna. Les wux sérbés, ara la colère: cle allalit burcer quelque.
- not terrible, et ne put rien dire en retrouvant ses pieurs sur la belle figure de cet ange aussi douloureusement atteint qu'ellemême.

  — Mon Dieu, Calyste, lui dit Camille à l'oreille en le voyant revenir avec madame de Rochegude, vous auriez erla pour belle-
- mère, et cette petite bécasse pour femme !

   Parce que sa tante est riche, dit immiguement Calvate.
- Le groupe entier se mit en marche vers l'auberge, et la vicomtesse se crut obligée de faire à Camille une satire sur les sanvages de Saint-Azzire.
  - J'aime la Bretagne, madame, répondit gravement Félicité, je suis née à Guérande.
- Culyue ne pouvait s'emplecher d'admirer mademostelle des Touhers, qui, par le sou de sa voix, la tranquillité de ser regurds et le calanc de ses manières, le metait à l'aise, unagre les terribles décharations de la sche qui avait eu lieu pendant la nuit. Elle paraissist finalmois un peu fitiguée : ses traits aunonquieu une nisommie, ils étaient comne grossis, mais le front dominait l'orage inférieure au me habitifilé cruelle.
- Quelles reines! dt.-il à Charlotte en lui montrant la marquise et Camille et donnant le bras à là jeune fille au grand contentement de mademoiselle de Pen-Hoël.
- Quello idée a cue la mère, dit la vieille fille en donnant aussi son bras sec à sa nièce, de se mettre dans la compagnie de cetté répresurée.
- Oh! ma tante, une femme qui est la gloire de la Bretague!
  - La honte, petite. Ne vas-tu pas la cajoler aussi?
- Mademoiselle Charlotte a raison, vous n'étes pas juste, difficultes.

- Oh! vous, répondit mademoiselle de Pen-Hoël, elle vous a ensorcelé.
  - Je lui porte , dit Calyste , la même amitié qu'à vous.

     Dennis quand les du Guénic mentent-ils? du la vieille fille.
  - Depuis que les Pen-Hoël sont sourcles : réplique Calvite.
- Depuis que les ren-rioei sont sources , repuiqua caryste.

  Tu n'es pas amoureux d'elle , demanda la vieille fillé enchantée.
  - Je l'ai été, je ne le suis plus, répondit-il.
- Méchant enfant! pourquoi nous as-tu donné tant de sour: I savais bien que l'amour est une sottise, il n'y a de solide que le mariage, lui dit-elle en regardant Charlotte.

Charlotte, un peu rassurée, espéra pouvoir reconquérir ses arantages en s'appuyant sur tous les souvenirs de l'enfance, et serra le bras de Calyste, qui se promit alors de s'expliquer nettement avec la petite héritière.

Les ches-aux étaient mis, Camille fit passer au fond de la voiture. la vicontese et Charlotte, cur Jacquéline avait disparus puis elle se paiça sur le derant ave la narquise. Calyste, boligé de renoncer au plaisar qu'il se premettait, accompagna la voiture à cheval, et les chevaux fatigués allivent assez lentement pour qu'il pot regarder Béatrix. L'histoire a perdu les conversations étranges des quaire personnes que le hasard avait si sinquilèrement révoincé dans cette voiture, car il est impossible d'admettre les cent et quelques versions qui courent à Naties sur les récis, les répiques, les mois que la viconnesse tiens de la célèbre Camille Manpin fusi-mémac. Elle s'est blen gardée de répéter ni de comprendre les réponses de des auteurs cutendent si souveat, et par lesquelles on leur fuit reutellement espre leurs rarse plaisire leurs arres plaisire.

- Comment avez-vous fait vos livres? demanda la vicomtesse.
- Mais comme vous faites vos ouvrages de femme, du filet ou de la tapisserie, répondit Camille.
- --- Et où avez-vous pris ces observations si profondes et ces ta--bleaux si sédquants ?
- Où vous prenez les choses spirituelles que vous dites, anadame. Il n'y a rien de si facile que d'écrire, et si vous vouliez...

- Ah! le tout est de vouloir, je ne l'aurais pas cru! Quelle est celle de vos compositions que vous préférez?
- Il est bien difficule d'avoir des prédilections pour ces petites chattes.

   Yous êtes blasée sur les compliments, et l'on ne sait que
- vous dire de nouveau.

   Crovec, madame, que je suis sensible à la forme que vous
- Crojec, madame, que je suis sensible à la forme que vous donnez aux vôtres.

La vicomtesse ne voulut pas avoir l'air de négliger la marquise et dit en la regardant d'un air fin ; — Je n'oublierai jamais ce voyage fait entre l'Esprit et la Beauté.

— Yous me flattez, madame, dit la marquise en riant; il n'est pas naturel de remarquer l'esprit auprès du génie, et je n'ai pas encore dit grand'chose.

Charlotte, qui sentait vivement les ridicules de sa mère; la regarda comme pour l'arrêter, mais la vicomtesse continua hravement à linter avec les deux rieuses Parisicones.

Le jeune homme, qui trotait d'un trot lont et abandonné le long de la calèche, ne pouvat uvir que les deux fennae assées spre de crant, et soa regard les embrasait tour à tour en trabissant das pensées auxe douloureuss. Porcée de se hisser voir, fléatris évit aconstanment de jetre les yeut sur le jeune homme par une manurer d'éneglévaite pour les gan qui aiment, elle tenait son châte croisé sous ses majos croisées, et paraissoit en proie à une méditation personale. Au ne notiroi do la route est embragée, humide et verte comme un délicieux senlier de farét, où le bruit de la calèche s'entendait à petin, où les feuilles effencier des locapes, « ole verta apportait des odeurs balamiques, Camille sit remarquer ce lien pleis d'harmonies, « et appun as main sur le genou de Réatrix en lai monteant Calyste : — Comme il monte blem à cheral I i al dis-silve.

- Calvste? reprit la wicomtesse, c'est un charmant cavalier.
- Oh! Calvate est bien gentil, dit Charlotte.
- Il y a tant d'Auglais qui lui ressemblent! répondit indolemment la marquise sans achever sa phrase.
- Sa mère est Irlandaise, une O'Brien, repartit Charlotte qui se crut attaquée personnellement.

Camille et la marquise entrèrent dans Guérande avec la vicomtesse de Kergarouët et sa fille, au grand étonnement de toute la ville élabir; elles hiasèrent leurs compagnes de vergage à l'entrée de la ruelle du Geolic, où peu o' écolic, où peu o' écolit ou sit -e formit on st-troupement. Calpute avait pressé le pas de son cheval pour aller prévaire sa tante et as mère de l'agricée de cette compagnie attendue à diner. Le regne avait été rétardé conventionnellement endue à diner. Le regne avait été rétardé conventionnellement deux d'unes; pois il baiss la main de Camille ce repérant pouvoire deux d'unes; pois il baiss la main de Camille ce repérant pouvoire deux d'unes; pois il baiss la main de Camille ce repérant pouvoire de très sux parties deux d'unes; pois l'absis la main de Camille ce repérant pouvoire de et à l'appelle il jeta les plus vives prières dans un regard inutilement mossillé.

- Petit niais , lui dit Camillo en lui effleurant l'oreillo par un modeste bai-er plein d'amitié
- C'est vrai, se dit en hij-même Calyste pendant que la calèche tournait, j'oublie les recommandations de ma mère; mais je les oublierai, je crois, toujours.

Mademoiselle de Pen-Hoël intrépidement arrivée sur un cheval de fouage , la vicointesse de Kergarouët et Charlotte trouvèrent la table mise et furent traitées avec cordialité, sinon avec luxe, par les du Guénic. La vieille Zéphirine avait indiqué dans les profondeurs de la cave des vins fins, et Mariotte s'était surpassée en ses plats bretons. La vicomtesse, enchaptée d'avoir fait le voyage avec l'illustre Camille Maunin , essava d'expliquer la littérature moderne et la place on'y tenait Camille: mais il en fut du monde littéraire comme du whist ; ni les du Guénic, ni le curé qui survint, ni le chevalier du Halga n'y compruent vien. L'abbé Grimont et le vieux marin prirent part aux lieueurs du dessert. Dès que Mariotte , aidée par Gasselin et par la femme de chambre de la vicomtesse, eut ôté le couvert, il v eut un cri d'enthousiasme pour se livrer à la mouche. La joie régnait dans la maison. Tous crovaient Calvate libre et le vovaient marié dans neu de temps à a petite Charlotte. Calvate restait silencieux. Pour la première fois de sa vie, il établissait des comparaisons entre les Kergarouët et les deux femmes élégantes, spirituelles, pleines de goût, qui pendant ce moment devaient bien se moquer des deux provinciales, à s'en rapporter au premier regard qu'elles avaient échangé. Fanny, qui connaissait le secret de Calvate, observait la tristesse de son fils. sur qui les coquetteries de Charlotte ou les attanues de la vicomtesse avaient peu de prise. Evidemment son cher enfant s'ennuvait, le corps était dans cette salle où iadis il se serait amusé des plaisanteries de la mouche, mais l'esprit se promenait aux Touches. Comment l'europer chez Camille? se demandait la mère qui sympathasait avec son fils, qui aimant et s'ennuyait avec lui. Sa tendresse énue lui donna de l'esprit.

— Tu meurs d'envie d'alter aux Touches de veir, dit Faus) y Foreille de Calyste. L'enfant répondit par un sourire et par une rougeur qui firent tressuille cette advable mère jouque dans les deraiers replis de son cour. — Mahame, dit elle à la vicontiese. Vous serre hem mid dennis dans la volure da message, et sertout forcée de partir de bonne heure; ne vaudrait-il pas mieux que vous presie la vioitre de madeuniselle de Touches IV a., Calyste, dit-elle en regerdant son fils, arranger cette affaire aux Touches, mays reviens-nous arronnements.

 Il ne me faut pas dix minutes, s'écria Calyste qui embrassa follement sa mère sur le perron ou elle le suivit.

Calyste courut avec la légèreté d'un faon, et se trouva dans le péristyle des Touches quand Camille et Béatrix sortaient du grand salon après leur d'îner. Il eut l'esprit d'offrir le bras à Félicité.

- Yous avez abandonné pour nous la vicomiesse et sa fille, ditelle en lui pressant le bras, nous sommes à même de connaître l'étendue de ce sacrifice.
- --- Ces Kergarouët sont-ils parents des Portenduère et du vieil amiral de Kergarouët, dont la veuve a épousé Charles de Vandenesse? demanda madame de Rochegude à Camille.
  - Sa petite-nièce, répondit Camille.
- C'est une charmante joune personne, dit Béatrix en se posant dans un fauteuil gothique, ce sera bien l'affaire de monsieur du Guénic.
  - Ge mariage ne se fera jamais, dit vivement Camille.
- Abattu par l'air froid et calme de la marquise, qui montrait la petite Bretonne comme la seule créature qui pût s'appareiller avec lui, Calyste resta sans voix ni esprit.
  - Et pourquos, Camille? dit madame de Rochegude.
- Ma chère, reprit Camille en voyant le désespoir de Calyste, je n'ai pas conseillé à Conti de se marier, et je crois avoir été charmante pour lui : vous n'êtes pas générouse.

Béatrix regarda son atme avec une surprise mélée de soupçaus indéfinissables. Calyste comprit à peu près le dévouement de Camille en voyant se méler à ses joues cette faible rougeur qui chez elle annonce ses fenctions les plus vulcities; il vint assez ganchemat apprès d'éle, lei prit la min et la basa. Camille se unt nightgement au pisso, comme une fentue site de son amie et de l'adorateur qu'elle s'attribusit, en leur tournant le doset les hassant presque souls. Elle împrovia des varrations sur quotiques thèmes chefiei à son inns par son caprit, car ils firerest d'une métarrestierestier. La marquise parissait couter, mass elle observait Caprise, qui, trop joune et trop naif pour joure le role que loi donate Camille, d'ait en extans d'estant a véritable solte. Après une heure, pendant laquelle mattempoielle des Tourches se his-a nativentement aller à su jitouise, Estairis er ertera fect elle. Camille fit aussitif passer Calyste dans au chambre, afin de ne pas être écontect, car les semmes out un admirable instituté de débance un constituer.

- Mon enfant, bui det-elle, avez l'air de m'aimer, on vous rèce perdin. Vous êtes un enfant, vous ne connaissez rien aux femures, vous ne avez qu'aimer. Aimer et se faire aimer sont deux clusses han différentes. Vous allet tomber en d'horribles souffrances, et p vous veux heurers. Si vous contrarez non pas l'orquet, mas l'entètement de Béstrix, elle est capable de s'envoler à quelques heursde Paris, auroris de Conti. Our detioners-vous ainer.
  - Je l'aimerai, répondit Calyste.
  - Yous ne la verrez plus.
     Oh! si, dit-il.
  - Et comment ?
  - Je la suivrai.
  - Mais tu es aussi pauvre que Job, mon enfant.
- Mon père, Gasselin et moi, nous sommes restés pendant trois mois en Vendée avec cent cioquante francs, marchant jour et non.
- Lalyste, dit mademoiselle des Touches, écoutez-moi hico. Je vois que vous avez trop de candeur pour feindre, je ne veus pas corrompre un aussi heau naturel que le vôtre, je prendrai tont sur paoi. Vous serez aimé de Beatra.
  - Est-ce possible? dit-il en joignant les mains.
- Ou, répundit Lamille, mais il faut vaiorce chez elle les eugagements qu'elle a pris ave celle-même. Je mentrai dune pour voix. Seulement ue dérangez rieu dans l'euvre assez ardue que je vais entreprendre. La marquise possède une finesse aristocratique, elle est spirituellement défante; jamais chasseur ne rencontra de proie plus difficule à prendre : ici donn, mou pauvre garcon, le chassen

doit écouter son chien. Me promettez-vous une obéissance aveugle? Je serai voire Fox, dit-elle en se donnant le nom du meilleur lé-vrier de Calyste.

- Oue dois-je faire ? répondit le jeune homme.

- Très-neu de chose : reneit Camille. Vous viendrez ici tous les iones à midi. Comme une maltresse impatiente, le serai à celle des croisées du corridor d'où l'on apercoit le chemin de Guérande pour vous voir arriver. Je me sauverai dans ma chambre afin de n'être nas vue et de ne pas vous donner la mesure d'une passion qui vous est à charge : mais vous m'apercevrez quelquefois et me ferez un sione avec votre monchoir. Vous aurez dans la cour et en montant l'escalier un netit air assez ennuyé. Ca ne te coûtera pas de dissimulation, mon enfant, dit-elle en se jetant la tête sur son sein. n'est-ce pas? Tu n'iras pas vite, tu reparderas par la fenêtre de l'escalier qui donne sur le jardin en y cherchant Béatrix. Quand elle y sera, (elle s'y promènera, sois tranquille!) si elle t'anercuit. tu te précipiteras très-lentement dans le petit salon et de la dans ma chambre. Si tu me vois à la croisée espionnant les trahisons, tu te rejetteras vivement en arrière pour que je ne te surprenne pas mendiant un regard de Béatrix. Une fois dans ma chambre, tu seras mon prisonnier. Ah! nous y resterons ensemble jusqu'à quatre heures. Yous emploierez ce teums à lire et moi à fumer : yous yous ennuierez hien de ne nas la voir, mais je vous trouverai des lixres attachants. Yous n'avez rien lu de George Sand, l'enverrai cette nuit un de mes cens acheter ses œuvres à Nantes et celles de quelques autres auteurs que vous ne connaissez pas. Je sortirai la première et vous ne quitterez votre livre , vous ne viendrez dans mon petit salon qu'au moment où vous y entendrez Béatrix causant avec moi. Toutes les fois que vous verrez un livre de musique ouvert sur le piano, vous me demanderez à rester. Je vous permets d'être avec moi grossier si vous le pouvez, tout ira bien,
- Je sais, Camille, que vous avez pour moi la plus rare des affections et qui me fait regretter d'avoir vu Béatrix, dit-il avec une charmante bonne foi; mais qu'espérez-vous?
  - En huit jours Béatrix sera folle de vous.
- Mon Dieu! serait-ce possible? dit-il en tombant à genoux et joignant les mains devant Camille attendrie, heureuse de lui donner une joie à ses propres dépens.
  - Écoutez-moi bien , dit-elle. Si vous avez avec la marquise,

BÉATRIX. 409

non une conversation suivic, mais si rous échangez senlement quelques mots, enfin si vous la laissez vous interroger, si vous manquez au rôle muet que je vous donne, et qui certes est facile à jouer, sachez-le bien, dit-elle d'un ton grave, vous la perdriez à jouers,

- Je ne comprends rien à ce que vous me dites, Camille, s'écria Calvste en la regardant avec une adorable naïveté.
- Si tu comprenais, tu ne serais plus l'enfant sublime, le noble et beau Calyste, répondit-elle en lui prenant la main et en la lui baisant.

Calyste fit alors ce qu'il n'avait jamais fait, il prit Camille par la taille et la baisa au cou mignoncement, sans amour, mais avec tendresse et comme il embrassait sa unère. Mademoiselle des Touches ne put reteuir un torrent de larmes.

 Allez-vous en, mon enfant, et dites à votre vicontesse que ma voiture est à ses ordres.

Calvate voulut rester, mais il fut contraint d'obéir au geste impératif et impérieux de Camille; il revint tout joyeox, il était sûr d'être aimé sous huit jours par la belle Rochegude. Les joueurs de mouche retrousèrent en lui le Calvste perdu depuis deux mois. Charlotte s'attribua le mérite de ce changement. Mademoiselle de Pen-Hoël fut charmante d'agaceries avec Calvste, L'abbé Grimont cherchait à lire dans les veux de la baronne la raison du calme on'il y voyait. Le chevalier du ffaloa se frottait les mains. Les deux vieilles filles avaient la vivacité de deux légards. La vicomtesse devait cent sous de monches accumulées. La cunidité de Zéphirine était si vivement intéressée qu'elle regretta de ne pas voir les cartes, et décocha quelques parolès vives à sa belle-sœur, à qui le bonheur de Calyste causait des distractions, et qui par moments l'interrogeait sans nouvoir rien comprendre à ses réponses. La partie dura insqu'à onze heures. Il y eut deux défections : le baron et le chevalier s'endormirent dans leurs fauteurls respectifs. Mariotte avait fait des galettes de blé noir, la baronne alla chercher sa boîte a thé. L'illustre maison du Guénic servit, avant le départ des Kergarquet et de mademoiselle de Pen-Hoël, une collation composée de beurre frais, de fruits, de crème, et pour laquelle on sorut du babut la théière d'argent et les porcelaines d'Angleterre envoyées à la baronne par une de ses tantes. Cette apparence de splendeur moderne dans cette vicille saile, la grace exquise de la baronne, élevée

en bonne irlandaise à faire et à servir le thé, cette grande affaire des anglaixes, curent je ne stat quoi de charmant. Le luxe le plus efférén à avant pas oliente l'étét simple, modisset et oble que produisant ce sentiment d'hospitalité joyeuse. Quand il n'y ent plus daus cette salle que la baronne et son fils, elle regarda Calyste d'un afte terrone.

- Que t'est-il arrivé ce soir aux Touches ! lus dut-elle.

Calyste raconta l'espoir que Caunlle lui avait mis au cœur et ses bizarres instructions.

 La pauvre femme! s'écria l'irlandaise en joignant les maius et plaignant pour la première fois mademoiselle des Touches.

Quelques moments après le départ de Calyste, Béatrix, qui l'avait entendu partir des Touches, revent chez son amie qu'elle trouva les yeux humides. à demi renversée sur un sofa.

Ou'as-tu. Félicité? lui demanda la marquise.

- J'ai quarante aus et j'aime, ma chère! dit avec un horrible accent de rage mademoische des Touches dont les veux des meent secs et brillants. Sí tu savois . Béatrix , combien de larmes ie verse sur les jours perdus de ma jeunesse! Être aimée par pitié, savoir qu'on ne doit son bonheur qu'à des travaux pénibles, à des finesses de chatte, à des piéges tendus à l'innocence et aux vertus d'un enfant . n'est-ce nas infàme? Heureusement on trouve alors une expèce d'absolution dans l'infini de la passion, dans l'énergie du bonheur, dans la certitude d'être à lamais au-dessus de toutes les femmes en gravant son souvenir dans un feune cœur par des plaisirs ineffacables, par un dévouement insensé. Qui, s'il me le demandait, je me jetterais dans la mer à un seul de-ses signes. Par moments, je me surprends à sonhaiter qu'il le veuille, ce serait que offrande et non un sincide... Ah! Béatrix, tu m'as donné une rude tàche en venant ici. Je sais qu'il est difficile de l'emporter sur toi : mais tu aimes Conti, tu es noble et généreuse, et tu ne me troupneras nas : Lu m'aideras au contraire à conserver anon Caleste. Je m'attendais à l'impression que tu fais sur lui , mais je n'ai pas commis la faute de paraître jalouse, ce serait attiser le mal. Au contraire, le t'ai apponcée en te peignant avec de si vives couleurs que to ne pusses jamais réaliser le portrait, et par malheur tu es embellie.

Cette violente élégie, où le yrai se mêlait à la tromperie, abusa complétement madame de Rochegude. Claude Vignon avait dit à Coni les montés de son départ, Bétrix en fot naturellement inretuire, elle déplopais donc de la grievante et marquant de la froideur la Calyste; mau en ce moment il s'éleva dans son âme ce monvement de piot qui fréille au fond du creur de toutes les femmes quant élles su sextent ànisées. L'alomour qu'elles impirent à un homme comporte des éloges sans hypocrise, et qu'il est difficilde ne pas seuvere; mas quand cet homme appartent à une anie, uns hommagns causent pless que de la jole, c'est de céleste délices. Bétarts g'asset apprès de son amire et lui fit de petture scipléries.

— Tu n'as pas un cheveu blanc, lui dit-elle, tu n'as pas une ride, tes tempes sont encore fraiches, tandis que je connais plus d'une fernme de trente aus obligée de cacher les siennes. Tiens, ma chère, dit-elle en sonte-vant ses boucles, vois ce que n'a coûté mou sonage."

La marquise montra l'unperceptible fiétrissure qui fatiguait là le grain de sa peau s tendre; elleraleva ses manchettes et fit voir une pareille flétrissure à ses poignets, où la trausparence du tissu déjà froisse laissuit voir le réseau de ses vaisseaux grossis, où trois lignes profondes lui fanseient un bracelet de rides.

— N'est-ce pas, comme l'a dit un écrivain à la piste de nos misères, les deux endroits qui ne mentent point chez nous? dis-elle. Il faut avoir bien souliert pour reconnaître la vérité de sa cruelle observation; mais, heureussement pour nous, la plupart des hommes n'y connaîsseut rien, et ne lesset pas cet infalme auteur.

- Ta lettre m'a tout dit, répondit Camille, le bonheur ignore la fatuité, tu t'y vantais trop d'être heureuse. En amour, la vérité n'est-elle nas sourde, muette et avengle? Aussi, te sachant bieu des raisons d'abandonner Conti, redouté-je ton séjour ici. Ma chère, Calvate est un ange, il est aussi bon qu'il est beau, le nauvre innoceut ne résisterait pas à un seul de les regards, il t'admire trop nour ne pas t'aimer à un seul encouragement; ton dédain me le conservera. Je te l'avoue avec la làchete de la passion vrase : me l'arracher, ce serait me tuer. Anotphe, cet épouvantable livre de Beniamin Constant, ne pous a dit mie les douleurs d'Adolnhe, mass celles de la femme? bein! il ne les a pas assez observées pour nous les peindre. Et quelle femme oserait les révéler, elles déshonoreraient notre sexe, elles en humilieraient les vertus, elles en éteudraient les vices. Ah l' si je les mesure par mes cramtes ; ces souffrances ressemblent à celles de l'enfer. Mais en cas d'abandon, mon thème est fait.

 Et qu'as-tu décidé, demanda Béatrix avec une vivacité qui fit tressaillir Camille.

La les deux amies se regardèrent avec l'attention de deux inquisiteurs d'État vénitiens, par un coup d'œil rapide où leurs àmes se heurtèrent et firent fou comme deux cailloux. La marquise baissa, les veux.

— Après l'homme, il 0 y a plus que Dieu, répondit gravement la femme célèbre. Dieu, c'est l'inconua. Le m' y jettersi comme dans un abline. Calyste vient de me jurer qu'il ne l'admirait que comme on admire un tableau; mais tu es à vungt-hait ans dans tute la magnificance de la beauti. É altret vient donc de commencer extre lui et nou par un mensonge. Je sais heureusement comment un prendre pour trionalme.

- Comment feras-tu?

Ceci est mon secret, ma chêre. Laisse-moi les bênéfices de mon âge. Si Claude Vignon m'a brutalement jette dans l'abline, moi, qui m'étals élevée jurque dans un lieu que je cropais maccessible, je curillerat du moins toutes les fleurs pâles, étidées, mais délicieuses au je croisserat au fond des nérénites.

La marquise fut périre comme une cire par mademoiselle des Touches qui goitait un sauvage plasir à l'envelopper de ser ruses. Camille renvoja son amie piquée de curiosité, flottant entre la jalouse et su générosité, mais certainement occupée du beau Calyste.

 Elle sera ravie de me tromper, se dit Camille en lui donnant le baiser du bonsoir,

Puis, quand elle fut seule, l'auteur fit place à la femme; elle fondit en larmes, elle chargea de tabac lessivé dans l'opium la chominée de son house, et passa la plus grande partie de la mult à fumer, engourdissant ainsi les douleurs de son amour, et voyant à travers les nuaeres de fumés la d'élicieus étée de Calves et de de Calves

— Qued beau livre à écrire que celui dans lequel je raconterais mes douleurs! se dit-elle, mais il est fait : Sapho vivait avant moi, Sapho était jeune. Belle et louchante héroine, vraiment, qu'une feume de quarante ans? Fune ton hooka, ma pouvre Camille, tu n'as pas inôme la ressource de faire une poésie de ton malheur, il est au combil et al.

Elle ne se coucha qu'au jour, en entremèlant ainsi de larmes, d'accents de rage et de résolutions sublimes la longue méditation où parfois elle étudia les mystères de la religion catholique, ce à quoi, dans sa vie d'artiste insoucieuse et d'écrivain incrédule, elle n'avait jamais songé.

Le leadennian, Calysta, à qui sa mère arait dit de suivre eractement les connels de Camille, vint à molt, monta mystériessement dans la chandrar de mademoiseile des Touches, oil il trouva des livres. Péliculé resta dans un fautreuil à une fenêtre, occupée à fomer, en contemplant tour l'aure le savage pays des marsis, la mer et Calyste, avec qui elle échanges quelques paroles sur Béstrin. Il y ent un moment de voyant la narquièe se promeant dans le jardin, elle alla détacher, en se faisant voir de son ausie, les rideaux et les étals pour intercepter le jour, en hissant paser néamuolins une bande de lunaire qui rrayonaits ure lêvre de Calyses.

— Aujourd'hui, mon enfant, je te prierai de rester à dîner, ditelle en lui mettant ess cheveux en désordre, et tu uu refuseras en regardant la marquise, tu n'auras pas de peine à lui faire comprendre combien tu reprettes de ne nas rester.

Vers quatre heures, Camille sortit et alla jouer l'atroce comédie de son faux bonbeur auprès de la marquise qu'elle ancea dans son asalon, Calysta sortit de la chambre, il comprit ne ce moment la bonte de sa position. Le regard qu'il jeta sur Béatrix et attenda par Pélicilé fut encore plus expressif qu'elle ne le croyait. Béatrix avait fat une charmante tofellet.

- Comme vous vous êtes coquettement mise, ma mignonne? dit Camille quand Calyste fut parti.

Ce madeg dura six jours; il fat accuntpage, saus que Calysie está, est couveration les plus habiles de Camille suce on ausic. Il y out estave ces deux femmes un duel saus trêve do elles firent. Il y est estave ces deux femmes un duel saus trêve do elles firent assaust de rause, de fentete, de fixoses généroités, d'aveux menmettais à au son amour, et do cepedant le fer sign, realiga des traitteness parelles de Camille, atteiguait au fond du cœur de seu amis et y piquals quelque-se-uns de ces nauvas sentiments que les fentues bounders répriment avec tunt de peine. Bétrix arait fini par s'offerere de addiances que manifestait Camille, elle les touvaits peu honorables et pour l'une et pour l'autre, elle éstait enchastée de savair à ce grand écris ail ne petitesse de son seux, elle voulait avoir le plaisir de loi montrer où cressit sa supériorité et comment.

- Ma chère, que vas-tu lui dire aujourd'hui, demanda-t-elle en

regardant méchamment son amie au moment où l'annant présends demandat à rester. Lundi nous a tions à causer ensemble, mardi le diter ne valait rien, metredi tu ne voulsis pas l'attier la colète de la baronne, jeudi tu t'allais promeuer avec moi, hier tu lui as dit adite quand al ouvrait la bonche, eh! hieu, je veux qu'il reste autourd'hol. ce pauvre garon.

— Déjà, ma petite! dit avec une mordante ironie Camille à Béatrix. La marquise rougit. — Restez, monsieur du Guénic, dit mademoiselle des Touches à Calyste en prenant des airs de reine et de femme piquée.

Béatrix devint froide et dure, elle fut cassante, épigrammatique, et maltraita Calyste, que sa prétendue maîtresse envoya jouer la mouche avec mademouselle de Kengaronét.

— Elle n'est pas dangereuse, celle-là, dit en souriant Béatrix.

Les icunes gens amoureux sont comme les affamés, les préparatifs du cuisinier ne les rassasient pas, ils pensent trop an dénoument pour comprendre les moyens. En revenant des Touches à Guérande. Calvste avait l'Ame nicine de Béatrix, il ignorait là profende habiteté fémusine que déployait Félicité pour, en termes consacrés, avancer ses affaires. Pendant cette semaine la marquise n'avait écrit mu'une lettre à Conti, et ce symptôme d'indifférence p'avait pas échappé à Camille. Toute la vie de Calvite était concentrée dans l'instant si court pendant lequel il vovait la marquise. Cette goutte d'eau, loin d'étancher sa soif, ne faisait que la redoubler, Ce mot magique : Tu seras aimé ! dit par Camille et approuvé ner sa mère, était le talisman à l'aide duquel il contenzit la fouque de sa passion. Il dévorait le temps, il ne dormait plus, il trompait l'insomnie en lisant, et il apportait chaque soir des charretées de livres, selon l'expression de Mariotte. Sa tante maudessait mademoiselle des Touches; mais la baronne, qui plusieurs fois était montée chez son fils en v apercevant de la lumière, avait le secret de ces veillées. Quoiqu'elle en fût restée aux timidités de la jeune fille ignorante et que pour elle l'amour eût tenu ses livres fermés. Fanny s'élevait par sa tendresse maternelle susqu'à certaines édées : mais la plupart des ablutes de ce sentiment étaient obscurs et couverts de nuages, elle s'effrayait donc beaucoup de l'état dans lequel elle voyait son fils, elle s'épouvantait du désir unique, incompris qui le dévorait. Calyste n'avait plus qu'une pensée, il semblait toujours voir Béatrix devant lui. Le soir, pendant la partie, ses disBÉATRIK.

415

traciona resemblaient au sommed de son pire. En le trouvant se différent de ce qu'il était quand il crossit numer Camille, la baronne reconnaissait avec une sorte de terreur les sympholese qui signalent le véritable amour, sentiment tont à fait inconno dans ce vieux manoir. Une riviabilité éférile, une absumption constante rendalent Calyste hébété. Souvent il restant des houres entières à regordes une figure de la tapaserie. Elle lui sant conscillé le antih due pelas alle aux Touches et de lissure ces deux formes.

- Ne plus aller aux Touches! s'était écrié Calyste.
- Vas-y, ne te fâche pas, mon hien-aimé, répondit-elle en l'embrassant sur ces yeux qui lui avaient lancé des flammes.

Dans ces circonstances. Calvste faillit perdre le fruit des savantes manœuvres de Camille par la furie bretonne de son amour. dont il ne fut plus le maître. Il se jura, maigré ses promesses à Félicité, de voir Béatrix et de lui parler. Il voulant lire dans ses yeux, y noyer son regard, examiner les légers détails de sa toilette. en aspirer les parfums, éconter la musique de sa voix, suivre l'élégante composition de ses mouvements, embrasser par un coun d'œil cette taille, enfin la contempler, comme un grand général étudie le champ où se livrera quelque bataille décisive : il le voulait comme veulent les amants; il était en proje à un désir qui lui fermait les oreilles, qui loi obscurcissait l'intelligence, qui le jetait dans un état maladif où il ne reconnaissait plus ni obstacles ni distances, où il ne sentait inôme plus son corps. Il imagina alors d'aller aux Touches avant l'heure convenue, espérant y rencontrer Béatrix dans le jardin. Il avait su qu'elle s'y promenait le matin en attendant le déienner. Mademoiselle des Touches et la marquise étaient allées voir pendant la matinée les marais salants et le bassin bordé de sable fin où la mer pénètre, et qui ressemble à un lac au milieu des dunes, elles étaient revenues au logis et devisaient en tournant dans les petites allées jaunes du boulingrin.

— Si ce payage vous interesse, lui dit Camille, il faut aller avec Calyste faire le vour du Croisie. Il y a die sencies daminishes, des casacies de granit, de pettets bases ornées de curse natureiles, dan choose surpreasants de caprices, et pois la mer are se smillers de l'aguencis de marbre, un monde d'amuseunents. Vous serrer des femmes faisant de bois, c'est-d dire collant des bouses de vache le long des murs pour les desecher et los entisser comme les mottes à Paris; pais, l'hière, no se chandle de robis-la. — Yous risquez donc Calyste, dit en riant la marquise et d'un ton qui prouvait que la veille Camille en boudant Béatrix l'avait contrainte à s'occuper de Calyste.

- Ah I ma chère , quand your connaîtrez l'âme angélique d'un pareil enfant, your me comprendrez. Chez luc, la beauté n'est rien. il faut nénétrer dans ce cœur pur, dans cette naiveté surprise à channe nas fait dans le royaume de l'amour. Quelle foi! quelle candeur! quelle grâce! Les anciens avaient raison dans le culte qu'ils rendaient à la sainte beauté. Je ne sais quel voyageur nous a dit que les chevaux en liberté prennent le plus beau d'entre enx. pour chef. La beauté, ma chère, est le génic des choses; elle est l'enscigne que la nature a mise à ses créations les plus parfaites. elle est le plus vrai des symboles, comme elle est le plus grand des hasards. A-t-on iamais figuré les anges difformes? ne réunissentils nas la grâce à la force? Qui nous a fast resteit des houres entières devant certains tableaux en Italie, nù le génie a cherché nendant des années à réaliser un de ces basards de la nature? Allons. la maio sur la conscience, n'était-ce pas l'idéal de la beauté oue nous unissions aux grandeurs morales? Eh! bien. Calvate est un de ces rêves réalisés, il a le courage du lion qui demeure tranquille sans souncemer sa royauté. Quand il se sent à l'aise, il est spirituel, et j'aime sa timidité de jeune fille. Mon âme se repose dans son cœur de toutes les corruptions, de toutes les idées de la science, de la littérature, du monde, de la politique, de tous ces inutiles accessoires sous lesquels nous étouffout le hopheur. Je suis ce que je n'ai jamais été, le suis enfant! Je suis sûre de lui, mais l'aime à faire la jalouse, il en est heureux. D'ailleurs cela fait partie de mon secret.

Béatrix marchait pensive et silencieuse. Camille endurait un martyre mexprimable et lançait sur elle des regards obliques qui ressemblaient à des Gammes.

- Ah! ma chère, tu es beureuse, toi! dit Béatrix en appuyant sa main sur le bras de Camille en femme fatiguée de quelque rénistance socrète.
- Oui, bien heureuse! répondit avec une sauvage amertume la nauvre Félicité.

Les deux femnies tombèrent sur un banc, épuisées toutes deux, Jamais aucune créature de son sexe ne fut soumise à de plus véritables séductions et à un plus pénétrant machiavélisme que ne l'était la marquise depuis une semaine.

- Mais moi! moi, voir les infidélités de Conti, les dévorer...
- Et nourquoi ne le quittes-tu pas ? dit Camulle en apercevant l'heure favorable où elle pouvait frapper un coup décisif.
  - Le puis-ie?
  - Oh! pauvre enfant.
  - Toutes deux regardèrent un groupe d'arbres d'un air hébété. - Je vais aller hâter le déjeuner, dit Camille, cette course m'a
- donné de l'appétit, - Notre conversation m'a ôté le mien , dit Béatrix,
  - Béatrix en toilette du matin se dessinait comme une forme blan-

che sur les masses vertes du feuillage. Calyste, qui s'était coulé par le salon dans le jardin , prit une allée où il chemina lentement, pour y rencontrer la marquise comme par hasard; et Réatrix ne put retenir un léger tressaillement en l'apercevant.

- En quoi, madame, vous ai-je déplu hier? dit Calvste après quelques phrases banales échangées.
- Mais vous ne me plaisez ni ne me déplaisez, dit-elle d'un ton dour.
- Le ton, l'air, la grace admirable de la marquise encourageaient Calvate.
- Je vous suis indifférent, dit-il avec une voix troublée par les larmes qui loi vinrent aux yeux. - Ne devons-nous pas être indifférents l'un à l'autre? ré
  - pondit la marquise. Nous avons l'un et l'autre un attachement vrai... - Hé! dit vivement Calvste, j'aimais Camille, mais je ne l'aime
- Et que faites-vous donc tous les jours pendant toute la matinée? dit-elle avec un sourire assez perfide. Je ne suppose pas que, malgré sa passion pour le tabac, Camille vous préfère un cigare; et que, malgré votre admiration pour les femmes auteurs, vous passiez quatre heures à lire des romans femelles.
- Vous savez donc... dit ingénument le naîf Breton dont la figure était illuminée par le bonheur de voir son idole.
- Calvste? cria violemment Camille en apparaissant, l'interrompant, le prenant par le bras et l'entrainant à quelques pas, Calyste, est-ce là ce que vous m'aviez promis? COM. HEW. T. 18.

La marquise put entendre ce reproche de madeuniseile des Youhes qui diaparte en groudant et emmenant Calpter, é les demeuns stopétaile de l'aven de Calpte, aam y rieu comprendre. Madann de Rochegade n'était pas aussi forte que Clande Vignon. La véridi de role horrible et sublimie joné par Camille est une de con illumes grandeurs que les femmes i admettent qu'à la dernière extrémité. La se brisent leuro cœurs, la cesson cluer setuinness de femmes, la commence pour elles une abnégation qui les plonge dans l'enfer, on oui les même au cicl.

Pendant le déjeuner, auquel Calysie fut convié, la marquise, dont les sentiments étaient nobles et fiers, avait d'à fait un retors sur dis-même, en écultural les germes d'amors qui croisseint dans son coers. Elle fut, non pas froide et dure pour Calyste, mois d'une doncer indifférent qui le navr. Pétidici mit sur le supis la proposition d'aller le surfendemain faire une excursion dans le paysage original compris cert les fronches, le Crossic et le hourqué de Batz. Elle peix Calyste d'employer la journée du lendemain à ne procurre me harque et des matlotés et cas de promenade sur mer. Elle se charqualt des vivres, des chesant et de tout ce qu'il fallatt avric à sa disposition pour ôter tout latique à cette partie de plaisir. Béa-trix briss not en dissatt qu'elle ne éverposeralt pas à courir sinsi le pays. La figure de Calyste qui pegnait une vive joie se couvrit soutain d'un voille.

- Et que craignez-vous, ma chère? dit Camille.
- Ma position est trop délicate pour que je compromette, non pas ma réputation, mais mon bonheur, dit-elle avec emphase en regardant le jeune Breton. Vous connaissez la jalousie de Conti, s'il savait...
  - Et qui le lui dira?
  - Ne reviendra-t-il pas me chercher ?

Ce not fit pâtir Calysie. Malgré les instances de Félicité, malgrécelles du jeune Breton, madame de Rochegude fot inflexible, et montra ce que Camille appelait son enttrement. Calysie, malgré les espérances que in donna Félicité, quita les Touches en prole à un de ces chagrins d'amouvere dont la violeure arrire à la foic. Revenu à l'hôtel du Guéne; il ne sortit de sa chambre que pour diore, et y remonta quéque temps aprés. A dix heures, sa mère iaguitée vint le vour, et le trouva griffonnant un milieu d'une grandequantité de pogiers hiffse et déchirés : il devirait à Nataire, car les défait de Camille; l'air qu'avait eu la marquise pendant leur outrevae su juridin l'avait singuilirement encouragé. Jamais premières lettre d'amour n' déte, counce ou pourrait le craire, un je bribant, de l'âme. Ches tous les jeuns gens que n'a pas atteints la corragtion, une pareille lettre est accompagnée de bouillonnements trug abondants, trop multiplités, pour ne pas êrre l'étrair de phasican; lettres essayées, rejetées, recomposées. Voici celle à laquelle airreitz clayles, et qu'il lui à sa parre mère étonnée, Pour elle, catte viselle maison était comme en feu, l'amour de son fils y flambait comme la homière d'une messite.

## CALYSTE A BRATRIX.

· Madame, je rous aimais quand vous n'étiez pour moi qu'un rêve , jugez quelle force a prise mon amour en vous apercevant. Le zève a été surpassé par la réalité. Mon chagrin est de n'avoir rien à vous dire que rous ne sachiez en vous disant combien vous êtes belle: mais, pent-être vos beantés n'ont-elles jamais éveillé chez. personne autant de sentiments qu'elles en excitent en moi. Vous êtes belle de plus d'une facon ; et je vous ai tant étudiée en pensant à vous jour et muit, que j'ai pénétré les mystères de votre personne, les secrets de votre cœur et vos délicatesses méconnyes, Avez-vous iamais été comprise, adorée comme vous méritez de l'être? Sachez-le donc, il n'y a pas un de vos traits qui ne soit interprété dans mon cœur : votre fierté rénond à la mienne, la poblesse de vos resards. la grâce de votre maintien, la distinction de vos mouvements, tout en vous est en harmonie avec des pensées. avec des vœux cachés au fond de votre âme, et c'est en les devinant que je me suis cru digne de vous. Si je n'étais pas devenu depuis quelques jours un autre vous-même, vous parlerais-je de moi? Me lire, ce sera de l'égoïsme : il s'agit ici bien plus de yous que de Calvate. Pour vous écrire , Béatrix , j'ai faire taire mes vingt ans , j'ai entrepris sur moi, j'ai vieilli ma pensée, ou peut-être l'avezvous vieillie par une semaine des plus horribles souffrances, d'ailleurs innocemment causées par vous. Ne me croyez pas un de ces amants vulgaires desquels vous vous êtes moquée avec taut de raison. Le beau mérite d'aimer une jeune, une belle, une spirituelle, une noble femme! Hélas! le pe pense même pas à vous mériter. One suis-ie pour vous? un enfant attiré par l'éclat de la beauté.

par les grandeurs morales comme un insecte est attiré par la lumière, Vous ne pouvez pas faire autrement que de marcher sur les fleurs de mon âme, mais tout mon bonheur sera de vous les voir fouler aux pieds. Un dévouement absolu , la foi sans bornes, un amour insensé, toutes ces richesses d'un cœur aimant et vrai, ne sont rien : elles servent à aimer et ne font pas qu'on soit aimé. Par moments je ne comprends pas qu'un fanatisme si ardent n'échauffe pas l'idole : et quand le rencontre votre œil sévère et froid , je me sens glacé. C'est votre dédain qui agit et non mon adoration. Pourquoi? Vous ne sauriez me bair autant que je vous aime, le sentiment le plus (aible doit-il donc l'emporter sur le plus fort? J'aimais Félicité de toutes les puissances de mon cœur; je l'ai oubliée en un jour, en un moment, en vous voyant. Elle était l'erreur, vous êtes la vérité. Vous avez, sans le savoir, détruit mon bonheur, et vous ne me devez rien en échange. J'aimais Camille sans espoir et vous ne me donnez aucune espérance : rien n'est changé que la divinité. J'étais idolâtre, je suis chrétien, voilà tout, Seulement, vous m'avez appris qu'aimer est le premier de tous les bonheurs, être aimé ne vient qu'après. Selon Camille, ce n'est pas aimer que d'aimer pour quelques jours : l'amour qui ne s'accroît pas de jour en jour est une passion misérable; pour s'accroltre, il doit ne pas voir sa fin , et elle apercevant le coucher de notre soleil. A votre aspect, j'ai compris ces discours que je combattais de toute ma jeunesse, de toute la fongue de mes désirs, avec l'austérité despotique de mes vingt ans. Cette grande et sublime Camille mélait alors ses larmes aux miennes. Je puis donc vous aimer sur la terre et dans les cieux. comme on aime Dieu. Si vous m'aimiez, vous n'auriez pas à m'onposer les raisons par lesquelles Camille terrassait mes efforts. Nous sommes jennes tous deux, nous pouvons voler des mêmes ailes, sous le même ciel, saus craindre l'orage que redoutait cet aigle, Mais que vous dis-je là? Je suis emporté bien loin au delà de la modestie de mes vœux i Vous ne croirez plus à la soumission, à la patience, à la muette adoration que ic viens vous prier de ne pas blesser inutilement. Je sais, Béatrix, que vous ne nouvez m'aimer sans perdre de votre propre estime. Aussi ne vous demandé-ie aucun retour. Camille disait naguère qu'il y avait une fatalité inuée dans les noms, à propos du sien. Cette fatalité, je l'ai pressentie pour moi dans le vôtre, quand, sur la jetée de Guérande, il a frappé mes yeux au bord de l'Océan. Vous passerez dans usa vie

comme Béatrix a passé dans la vie de Dante. Mon cœur servira de piédestal à une statue blanche, vindicative, jalouse et oppressive. Il rous est défendu de m'aimer : rous souffririez mille morts , vous seriez trahie, humulée, malhoureuse; il est en vous un orgueil de démon qui vous lie à la colonne que vous avez embrassée : vous v périrez en secouant le temple comme fit Samson. Ces choses, le ne les au pas devinées, mon amour est trop aveugle : mais Camulle me les a dites. Ici, ce n'est point mon esprit qui vous parle, c'est le sien ; moi je n'ai plus d'esprit dès qu'il s'agit de vous , il s'élève de mon cœur des bouillons de sang qui obscurcissent de leurs vagues mon intelligence, qui m'ôtent mes forces, qui paralysent ma langue, qui brisent mes genoux et les font plier. Je ne puis que vous adorer, quoi que vous fassiez. Camille appelle votre résolution de l'entêtement : moi , ie vous défends , et le la crois dictée par la vertu. Vous n'en êtes que plus belle à mes veux. Je connais ma destinée : l'orgueil de la Bretagne est à la hauteur de la femme qui s'est fait une vertu du sien. Ainsi, chère Béatrix, sovez boque et consolante pour moi. Ouand les victimes étaient désignées, on les couronnait de fleurs; vous me devez les bouquets de la pitié, les musiques du sacrifice. Ne suis-je pas la preuve de votre grandeur, et ne vous élèverez-vous pas de la hauteur de mon amour dédaigné, maloré sa sincérité, maloré son ardeur immortelle? Demandez à Camille comment je me suis conduit depuis le jour où elle m'a dit qu'elle aimait Claude Vignon. Je suis resté muet, i'ai souffert en silence. Eh! bien, pour yous, je trouverai plus de force encore si yous ne me désespérez pas, si yous appréciez mon béroisme. Une seule louange de vous me ferait supporter les douleurs du martyre. Si vous persistez dans ce froid silence, dans ce mortel dédain, vous donneriez à penser que je suis à craindre. Ah! sovez avec moi tout ce que vous êtes, charmante, gase, spirituelle, aimante, Parlez-moi de Gennaro, comme Camille me parlait de Claude. Je n'ai pas d'autre génie que celui de l'amour, je n'ai rien qui me rende redoutable, et je serai devant vous comme si je ne vous aimais pas. Rejetterez-yous la prière d'un amour si humble, d'un pauvre enfant. qui demande pour toute grâce à sa lumière de l'éclairer, à son soleil de le réchauffer? Celui que vous aimez vous verra toujours : le pauvre Calyste a peu de jours pour lui, vous en serez bienfôt quitte. Ainsi, je reviendraj demain aux Touches, n'est-ce pas? yous ne refuserez pas mon bras pour aller visiter les bords du Croi. .

sic et le bourg de Batz? Si vous ne veniez pas, ce serait une réponse, et Calvate l'entendrait, «

If y axil entore quarte autres pages d'une feriture fine et service de color clayte expliquia la terrible mence que ce demir ent contenait en racentant sa jeunese et sa vie; mais il y procédait par phrases erchomistres; il y avult boucoup de ces points prodigois par la fiferature moderne dans les passages diagreeux, comme dos planches offerets d'l'imagnation de lecture pour la life fer franchir les abluses. Cette pointure môte servit une répétition dans le récit; les ai élle ne toucha par madune de l'enchepten, elle interiessariat unédifferencent les anateum d'émotions fortes; elle fi pleuere la mêtre, un diff à son fils — "En n'a n'a donc sa 46 hebreure".

Ce terrible podeme de sentiments tembés comme en orage dans ne cour de Calyse, et qui devait alle ren tourbillenant dans un autre âme, effira a la barome: elle liasit une lettre d'amour pour la première fois de sa vie. Calyste érait debout dans un terrible em barras, il ne savait comment remetire sa lettre. Le chessilier du Haiga se trouvait encore dans la salle ois se jousient les derraileres remisées d'une monte animée. Chariste de Kergrosoft, au désequir de l'indifférence de Calyste, essysat de plaire suz grands paents pour assurer par eur son nariage. Calyste savité sa mére et reparut dans la salle en garbant dans sa poche sa lettre qui loi indla le cour : il s'égaint, il a flait et reasit comme un papillon entré par mégarde dans une chambre. Edita la mére et le fils sittérent le chevalier du Blaga dans la grande salle, d'où in trenvojèrent le chevalier du Blaga dans la grande salle, d'où in trenvojèrent petit donnexique de undemoissilé de Pen-Boët et Varierott.

- Qu'unt-ils à demander au chevalier? dit la vieille Zéphirine à la vieille Pen-Hoël.
- Calyste me fait l'effet d'être fou, répondit-effe. Il n'a pas plus d'égards pour Charlotte que si c'était une paludière.

La baronne avait très-bien imaginé que, vers l'an 1780, le chevaher du Halga devait avoir navigué dans les parages de la galanterie, et elle avait dit à Calyste de le consulter.

- Quel est le meilleur moyen de faire parvenir serrétement une lettre à sa maîtresse? du Calvste à l'oreille du chevalier.
  - On met la lettre dans la main de sa femme de chambre en l'accompagnant de quelques louis, car tôt ou tard une femme de chambre est dans le secret, et il vant mieux l'y mettre tout d'abord.

répondit le chevalter dont la figure laissa échapper un sourire ; mais il vaut mieux la remettre soi-même.

- Des louis ! s'écria la baronne.

Galyste rentra, prit son chapeau; puis il courut aux Touches; et y prodiotic comme une appartioni danse i petri sidon o ili l'untendati les voix de Béatrix et de Canille. Toutes les deux étains are le dirant et parassisant être en parfaite intelligence. Calyste, avec cette soodalmeté d'esprit que donne l'amour, se jeta telx-étourdament sor le diran à toité de la marquise en lus pressant la main et y mestant a letter, sans que l'étilée, quelque attentiré qu'els foit, plut s'en apercevoir. Le cour de Calyste foit chatonillé par une montion aigné et donne tout à la foie en se sentant personne la main par celle de Béatrix, qui, sans interrompre sa phrase ni paraître décontenancies, alissait la lettre dans son mant.

- Vous tous jetez sur les femmes comme sur des divans, ditelle en riaut.
- Il n'en est cependant pas à la doctrine des Turcs, répliqua Félicité, qui ne put se refuser cette épigramme.
  Calvete se teva , brit la main de Camille et la lui haisa : puis il alla

canyase se teva, pert as main de Camme et la un assas pusa it ans au puano, en fit résonuer toutes les notes d'un coup en passant le doigt dessus. Cette vinacité de joie occupa Camille, qui lui dit de venir lui parler.

- --- Qu'avez-vous? lui demanda-t-elle à l'oreille.
- Rien , répondit-il.
- --- Il  $\gamma$  a quelque chose entre eux, se dit mademoiselle des Touches.

La marquise fut impéuérable. Canulle essaya de faire causer calyste en espérant qu'il se trabirait; mais fendan présent sur equiétude où serait sa mère, ci quitta les Touches à onze heures, non sans avoir essaye le feu d'un regard perçant de Canulle, à spri cetto phrace était dict pour la première fois.

Après les apsations d'une unit pleme de Béatris, a près être allé pendant la matinée vingt fois dans Guérande au-de-sant de la réponse qui ne venait pas, la feumne de chambre de la marquise entra dans l'hôtel du Guénic, et remit à Calyste cette réponse, qu'il alla lire au fond du jardin sous la tonnelle.

## BÉATRIX A CALYSTE.

· Vous êtes un noble enfant, mais vous êtes un enfant. Vous vous devez à Camille, qui vous adore. Vous ne trouveriez en mol ni les perfections qui la distinguent ni le bonbeur mu'elle vous prodigue. Quoi que vous pursuez penser, elle est jeune et je suis vieille, elle a le cœur plein de trésors et le mien est vide, elle a pour vous un dévouement que vous n'appréciez pas assez, elle est sans égoisme, elle ne vit qu'en vous : et moi je serais remplie de doutes, le vous entraînerais dans une vie ennuvée, sans noblesse, dans une vie gâtée par ma fante. Camulle est libre, elle va et vient comme elle veut; moi ie suis esclave. Enfin vous oubliez moe l'aime et que le suis aimée. La situation où le suis devrait me défendre de tout hommage. N'aimer ou me dire qu'on m'aime est . chez un homme, une insulte. Une nouvelle fante ne me mettraitelle pas au niveau des plus mauvaises créatures de mon sexe? Vous qui êtes ienne et plein de délicatesses, comment m'obligez-vous à your dire ces choses, qui ne sortent du cœur qu'en le déchirant? J'ai préféré l'éclat d'un malheur irréparable à la honte d'une constante tromperie, ma propre perte à celle de la probité: mais aux youx de beaucoup de personnes à l'estime desquelles je tiens, je suis encore grande : en changeant, le tomberais de quelques degrés de plus. Le monde est encore indulgent nour celles dont la constance couvre de son manteau l'irrégularité du bonheur : mais il est impitovable pour les habitudes vicieuses. Je n'ai ni dédain ni colère, je vous réponds avec franchise et simplicité. Vous êtes ieune, vous ignorez le monde, vous êtes emporté par la fantaisie, et yous êtes incapable, comme tous les gens dont la vie est pure, de faire les réflexions que suggère le malheur. J'irai plus loin. Je serais la femme du monde la plus humiliée, je cacherais d'énouvantables misères, je serais trahie, enfin je serais abandonnée, et. Dieu merci, rien de tout cela n'est possible; mais, par une vengeance du ciel, il en serait ainsi, personne au monde ne me verrait plus. Oni, je me sentirais alors le courage de tuer un homme qui me parierait d'amour, si, dans la situation où ie serais, un homme nouvait encore arriver à moi. Yous avez là le fond de ma nousée. Aussi neut-être ai-je à vous remercier de m'avoir écrit. Anrès votre lettre, et suctout après ma réponse, le puis être à mon

aise autrès de vous aux Touches. Aire au gré de mon caractère et comme vous le demandez. Je ne vous parle pas du ridicule ameromi me noursuivrait dans le cas où mes yeux cesseraient d'exprimer les sentiments dont vous vous plaignez. Un second vol fait à Camille serait une preuve d'impuissance auguel une femme ne se résout pas deux fois. Yous aimé-ic follement, fussé-ie aveugle, oublié-ie tout, le verrais toulours Camille! Son amour pour vous est une de ces barrières tron hantes nour être franchies nar asseune puissance, même par les ailes d'un ange : il n'v a qu'un démon qui ne recule pas devant ces infâmes trabisons. Il se tronve ici mon enfant, un monde de raisons que les femmes pobles et délicates se réservent et auxquelles yous n'entendez rien , yous autres hommes, même quand ils sont aussi semblables à nous que yous l'êtes en ce moment. Enfin vous avez une mère qui vous a montré ce que doit être une femme dans la vie : elle est nure et sans tache, elle a remoli sa destinée noblement : ce que le sais d'elle a monillé mes yeux de larmes, et du fond de mon cœur il s'est élevé des mouvements d'envie. J'aurais pu être ainsi l'Calvate, ainsi doit être votre femme, et telle doit être sa vie. Je ne vous renverrai plus méchamment, comme j'ai fait, à cette petite Charlotte, qui vous enquierait promptement; mais à quelque divine ieupe fille digne de vous. Si l'étais à vous, je vous ferais manquer votre vie. Il y aurait chez yous manque de foi, de constance, ou vous auriez alors l'intention de me vouer toute votre existence : le suis franche, ie la prendrais, je vous emmènerais je ne sais où. loin du monde: je vous rendrais fort malhenreux, je suis jalouse, je vois des monstres dans une goutte d'eau, je suis au désespoir de misères dont heaucoup de femmes s'arrangent; il est même des pensées inexorables qui viendraient de moi, non de vous, et qui me blesseraient à mort. Quand un homme n'est pas à la dixième année de honbeur aussi respectueux et aussi délicat qu'à la veille du iour où il mendiait une faveur, il me semble un infame et m'avilit à mes propres yeux! un pareil amant ne croit plus aux Amadis et aux Cyrus de mes rêves. Aujourd'hui, l'amour pur est une fable, et je pe vois en vous que la fatuité d'un désir à qui sa fin est inconnue. Je n'ai pas quarante ans, ie ne sais pas encore faire pher ma fierté sous l'autorité de l'expérience, je n'ai pas cet amour qui rend humble, enfin je suis une femme dont le caractère est encore trop jeune pour ne pas être détestable. Je ne puis répondre de mon bu-

meur, et chez moi la grâce est tout extérieure. Peut-être n'ai-le pas assex souffert encore pour avoir les indulgentes manières et la tendresse absolue que nous devons à de cruelles tromneries. Le bouheur a son impertinence, et je suis très-impertmente. Camillo sera toujours pour vous une esclave dévonée, et je serais un tyran déraisonnable. D'adleurs . Camille n'a-t-elle pas été mise auprès de yous par votre bon ange nour yous permettre d'atteindre au moment qui vous commencerez la vie que vous êtes destiné à mener. et à laquelle vous ne devez pas faillir? Je la connais. Félicité! sa tendresse est inéquisable : elle ignore peut-être les grâces de notre sexe, mass elle déploie cette force féconde, ce génie de la constance et cette noble intrépidité qui fait tout accepter. Elle vous mariera, tout en souffrant d'horribles douleurs; elle saura vous choisir une Béatrix libre, si c'est Béatrix qui répond à vos idées sur la femme et à vos rêves ; elle vous aplanira toutes les difficultés de votre avenir. La vente d'un arpent de terre qu'elle possède à Paris dézagera vos propriétés en Bretagne, elle vous instituera son héritier , n'a-t-elle nas détà fait de vous un fils d'adoption? Hélas! que puis-ie pour votre bonheur? rieu. Ne trahimez donc pas un amour infini qui se résont aux devoirs de la maternité. Je la trouve bien beureuse, cette Camille!... L'admiration que vous insnire la pauvre Béatrix est une de ces peccadilles pour lesquelles les femmes de l'ago de Camille sont pleines d'indulgence. Quand elles sont sures d'être aimées, elles pardonnent à la constance une infidélité, c'est même chez elles un de leurs plus vifs plaisirs que de triompher de la iennesse de leurs rivales. Camille est an-dessus des autres femmes; ceci ne s'adresse point à elle, je ne le dis que pour rassurer votre conscience. Je l'ai bien étudiée . Camille , elle est à mes yeux une des pius grandes figures de notre temps. Elle est spirituelle et bonne , deux qualités presque inconciliables chez les femmes ; elle est généreuse et simple, deux autres grandeurs qui se trouvent rarrement ensemble. L'ai vu dans le fond de son cœur de surs trésors . il semble oue Dante ait fast pour elle dans son Paradis la belle strophe sur le bonheur éternel qu'elle vous expliquait l'autre soir et qui finit par Senza brama sicura vichezza. Elle me parlait de sa destinée, elle me racontait sa vie en me prouvant que l'amour, cet obiet de nos vœux et de nos rêves, l'avait toujours fuie. et je las répondais qu'elle me paraissait démontrer la difficulté d'appareiller les choses sublimes et qui explique bien des malheurs.

Yous étes une de ces âmes angéliques dont la sœur paraît impossible à rencontrer. Ce malheur, mon cher enfaut, Camille vous l'évitera; elle vous trouvera, dût-elle en mourir, une créature avec laquelle vous puissiez être heureux en mênage.

Je vous tends une main auio et compte, non pas sur votre coeur, mass sur votre esprit, pour nous trouver maintenant easemble comme un fère et une sour, et terminer la notre correpondance, qui , des Touches la Guérande, est chose au moins bizure.

## \* BÉATRIX DE CASTERAN. \*

Émme au deruier point par les désials et par la marche des amours de son fils avec la belle Rochegude, la baronne ne put rester dans la salle où elle faisait sa tapisserie en regardant Colyste à chaque pount, elle quitte son fauteuil et vint auprès de lui d'une manière à la fois humble et hardie. La mère eut en ce moment la grâce d'une courtisane qui veut obteurs une concession.

 Eh! bien, dit-elle en tremblant, mais sans positivement demander la lettre.

Calyste lui montra le papier et le lui lut. Ces deux belles âmes , si simples , si naîves , no virent dans cette astucieuse et perfide réponse aucune des malices et des piéges qu'y avait mis la marquise.

- C'est une noble et grande fenime! dit la baronne dont les yeux étaient humides. Je prierai Dieu pour elle. Je ne croyais pas qu'une mère pôt abandonner son mari, son enfant, et conserver tant de vertus! Elle est digne de pardon.
  - N'ai-je pas raison de l'adorer? dit Calyste.
- Mais où cet amour te mêmera-t-il? s'érris la baronne. Als 1 mon enfant, combine les femmes à sentiments nobles sont dangements et les manuaises sont moiss à crainder. Épouse Charistre de Kergarozh, dégage les deux time des terres de la famille. En vendant quelques ferme, madenntielle de Pen-Roil obtendra or grant résultat, et cute boum elli de s'occupera de livre valoir tes bises. Tu peut laisser à tes enfants un bou nom, une helle fortune...
- Oublier Béatrix?... dit Calyste d'une voix sourde et les yeux fixés en terre.

Il laissa la haronne et remonta chez lus pour répondre à la mar-

quiss. Matmo du Guénia suiti la lettre de madame de Rochegudo grarvée dans le courr : elle voulut savoir à quoi s'en tenir sur les sepirances de Galyste. Vern cette heure le chrealier du Halga promensit sa chienne sur le mail; la baronne, saire de l'y livrouvre, mit un chapeus, non châle, et sorit. Voir la baronne du Gediele dans Goérande ailleurs qu'à l'égiles, ou dans les deux pôis chemins sillectionnés pour la promensad les jours de fête, quand elle y accompagnait son mari et mademoiselle de Pen-Boël, était un événement air remarquable que, dans toute la mille, deux heures après, chacon s'abordrait en se diasst : — Madame du Goénic est sortie aujour-d'hoi. Favez-cours une?

Aussi bientôt cette nouvelle arriva-t-elle aux oreilles de mademoiselle de Pen-Hoël, qui dit à sa nièce : — Il se passe quelque chose de bien extraordinaire chez les du Guénic.

 Calyste est amoureux fou de la belle marquise de Rochegude, dit Charlotte, je devrais quitter Guérande et retourner à Nantes.

En ce moment le chevalier du Halga, surpris d'être cherché par la baronne, avait détaché la laisse de Thishé, reconnaissant l'impossibilité de se partager.

- Chevalier, vous avez pratiqué la galanterie? dit la baronne.

Le capitaine du Halga se redressa par un mouvement passablement Int. Madame du Guénie, sans rieu dire de son fils ni de 1s marquise, espique la lettre d'amour en demandant quel pouvait être le sens d'une parcille réponse. Le chevalier tensis le nez au vent et se caresait le menton ; il écoutait, il faisait de petites grimaces; enfin il regarda fixement la baronne d'un air fin.

 Quand les chevaux de race doivent franchir les barrières, ils viennent les reconnaître et les flairer, dit-il. Calyste sera le plus heureux coquin du monde.

- Chut! dit la baronne.

— Je suis muet. Autrefois je n'avais que celo pour mai, dit le vient cheniler. Le tonque est baux, reprié-il après me pause, le vent est nord-est. Todicut (comme le Betle-Poule vous pincant ce vent-là le jour che. Mais, dié-il en s'intercrompas, rem sorcilles souncest, et je seus des douleurs dans les fausses-côtes, le temps hangers. Vous saver que le combat de la Betle-Poule a été si célèbre que les femmes ont porté des homess à la Betle-Poule. Madame de Korgrowth est venue la première à l'Opéris avec cette

coiffure. « Yous êtes coiffée en conquête , » lui ai-je dit. Ce mot fut répété dans toutes les loges.

La barcone écoute complaisamment le vicilired, qui, fidèle aux lois de la galanteir, reconduisi la barone i jouph à a ruelle en négligeant Thibbé. Le secret de la nissance de Thiabé échappe au chevalier. Thiabé était peuir-sile de la édificieuse Thiabé, chienne de malane l'ausinale de Kergrarout, première femme du comte de Kergravoët. Cette dernière Thiabé avait dis-buit aux. La barone monta lestement le Callyste, lépte de joie comme net de aimant pour son compte. Calyste n'était pas chez lui; mais Fanny apervut une lettre piées ser la table, adressé à madane de Rochegule, et non cacheté. Une invanière curiosité poussa cette mêre inquière à me la réposse de son dit. Cette unidirection fut cruellement puale. Elle ressentit une borrible douleur en entreroyant le précipice où l'amour faisigi volupe Calyste.

## GALYSTE A BÉATRIX.

« Et que m'importe la race des du Guénic par le temps où pons vivous, chère Béatrix! Mon nom est Béatrix, le bonheur de Béatrix est mon bonheur, sa vie ma vie, et toute ma fortune est dans son cœur. Nos terres sont engagées depuis deux siècles, elles peuvent rester ainsi pendant deux autres siècles ; nos fermiers les gardent . personne ne peut les prendre. Yous voir, vous aimer, voilà ma religion. Me marier! cette idée m'a bouleversé le cœur. Y a-t-il deux Béatrix? Je ne me marierai qu'avec vous, j'attendrai vingt ans s'il le faut; je suis jeune, et vous serez toujours belle. Ma mère est une sainte, je ne dois pas la juger. Elle n'a pas aimé! Je sais maintenant combien elle a perdu, et quels sacrifices elle a faits. Yous m'avez appris, Béatrix, à mieux aimer ma mère, elle est avec your dans mon cour, il n'y aura jamais qu'elle, voilà votre scule rivale, n'est-ce pas vous dire que vous y régnez sans partage? Ainsi vos raisons n'ont aucune force sur mon esprit. Quant à Camille, vous n'avez qu'un signe à me faire, je la prierai de vous dire elle-même que je ne l'aime pas; elle est la mère de mon intelligence, rien de moins, rien de plus. Dès que je vous ai vue, elle est devenue ma sœur, mon amie ou mon ami, tout ce qu'il vous plaira : mais nous n'avons pas d'autres droits que celui de l'amitié l'un sur l'autre. Je l'ai prise pour une femme jusqu'au moelle boit, elle écrit, elle analyse un cœur et un livre, elle n'a nas la moindee faiblesse, elle marche dans sa force; elle n'a ni vos monvements déliés , ni votre pas uni ressemble au voi d'un oiseau , ni votre your d'amour, ni vos regards fins, ni votre allure eraciense: elle est Camille Maunin , et pas autre chose ; elle n'a rien de la femme, et vous en avez toutes les choses que 1'en aime : il m'a semblé, dès le premier jour où je vous ai vue, que vous étiez à moi. Vous rirez de ce sentiment, mais il n'a fait que s'accroître, il me semblerait monstrueux que nous fussions séparés : yous étes mon âme, ma vie, et le ne saurais vivre où vous ne seriez pas. Laissezvous aimer! nous fuirons, nous nous en irons bien loin du monde, dans un pays où vous ne rencontrerez personne, et où vous pourrez. n'avoir que moi et Dieu dans le cour. Ma mère, qui vous aime, viendra quelque jour vivre auurès de nous. L'Irlande a des châteaux. et la famille de ma mère m'en prêtera bien un. Mon Dieu, partons I line barque, des matelots, et nous y serions cenendant avant que personne pût savoir où nops aurions fui ce monde que vous craignez tant! Vous n'avez pas été aimée : je le sens en relisant votre lettre, et i'v crois deviner que, s'il n'existait aucune des raisons dont vous perlet, vous vous laisseriez aimer par moi. Béstrix , up saint amour efface le passé. Peut-on penser à autre chose qu'à vous, en vous vovant? Ah! je vous aime tant que je vous voudrais mille fois infâme afin de vous montrer la puissance de mon amour en vous adorant comme la plus sainte des créatures. Vous appelez mon amour une mjure pour vous. Oh! Béatrix, tu ne le crois pas! l'amour d'un noble enfant, ne m'appelez-vous nas ainsi ? honorerait. une reine. Ainsi demain pous irons en amants le long des roches et de la mer, et vous marcherez sur les sobles de la vieille Bretagne pour les consacrer de nonveau pour moi l'Donnez-moi ce jour de bonheur; et cette aumône passagère, et peut-être, hélas! sans son-

venir pour vous, sera pour Calvate une éternelle richesse.... » La baronne laissa topiber la lettre saus l'achever, elle s'agenouilla sur une chaise et fit à Dieu une oraison, mentale en ini demandant de conserver à son fils l'entendement, d'écarter de lui toute folie, toute erreur, et de le retirer de la voje où elle le voyait.

<sup>-</sup> Que fais-tu là, ma mère? dit Calvste.

<sup>-</sup> Je prie Dieu pour toi, dit-elle en lui montrant ses yeux pleins

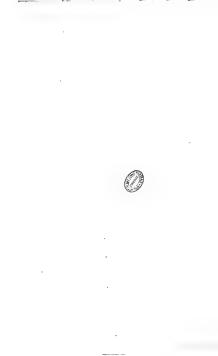



Les deux femmes en apparence indolontes , étaient à deux conchées sur le divan.

RESTRIK

BÉATRIX. 431

de larmes. Je viens de commettre la faute de lire cette lettre. Mon Calyste est fon !

- De la plus douce des folies , dit le jeune homme en embrassent sa mère.
  - Je voudrais voir cette femme, mon enfant.
- Hé l bien, maman, dit Calyste, nous nous embarquerons demain pour aller au Crosse, sols sur la jetée

Il cacheta sa lettre et partit pour les Touches. Ce qui, par-dessus toute chose, épouvantait la baronne, était de voir le sentiment arriver par la force de son instinct à la seconde vue d'une expérieuce consummée. Calyste venait d'écrire la Réatrix comme si le chevalier du Blaga l'avait conseillé.

Pent-être une des plus grandes jouissances que puissent éprouver les petits esprits on les êtres inférieurs est-elle de jouer les grandes âmes et de les prendre à quelque piége. Béatrix savait être bien audessous de Camille Maupin. Cette infériorité n'existait pas seulement dans cet ensemble de choses morales appelé talent, mais encore dans les choses du cœur nommées passion. Au moment où Calvate arrivait aux Touches avec l'impétuosité d'un premier amour porté sur les ailes de l'espérance , la marquise éprouvait une joie vive de se savoir aimée par cet adorable jeune homme. Elle n'allast pas jusqu'à vouloir être complice de ce sentiment, elle mettait son héroïsme à comprimer ce capriccio, disent les Italiens, et crovast alors égaler son amie : elle était heureuse d'avoir à lui faire un sacrifice. Enfin les vanutés particulières à la femme française et qui constituent. cette célèbre coquetterie d'où elle tire sa supériorité, se trouvaient caressées et pleinement satisfaites chez elle ; hyrée à d'immenses séductions, elle y résistait, et ses vertus lui chantaient à l'oreille un doux concert de louanges. Ces deux femmes, en apparence indolentes, étaient à demi conchées sur le divan de ce petit salon plein d'harmonies, au milieu d'un monde de flours et la fenêtre ouverte, car le vent du nord avait cessé. Une dissolvante brise du sud pailletait le lar d'eau salée que leurs yeux pouvaient voir, et le soleil enflammait les sables d'or. Leurs âmes étaient aussi profondément agitées que la nature était calme, et non moins ardentes. Brovée dans les rouages de la machine qu'elle mettait en mouvement. Camille était forcée de veiller sur elle-même, à cause de la prodigieuse finesse de l'amicale ennemie qu'elle avait mise dans sa cage; mais pour ne pas donner son secret, elle se livrait à des

contemplations intimes de la nature, elle trompait ses souffrances en cherchant un sons au mouvement des mondes, et trouvait Dieudans le sublime désert du ciel. Une fois Dieu reconnu par l'incrédule, il se iette dans le catholicisme absolu, qui, vu comme système, est complet. Le matin Camille avait montré à la marquise un front encore baigné par les lueurs de ses recherches nendant une nuit nassée à gémir. Calvate était toujours debout devant elle. comme une image céleste. Ce beau jeune homme à qui elle se dévonant, elle le regardait comme un ange gardien. N'était-ce pas lui qui la guidait vers les hautes régions où cessent les souffrances. sous le poids d'une incompréhensible immensité? Cependant l'air triomphant de Béatrix inquiétait Camille. Une femme ne gagne pas sur une autre un pareil avantage sans le laisser deviner, tout en se défendant de l'avoir pris. Rien n'était plus hizarre que le combat moral et sourd de ces deux amies, se cachant l'une à l'autre un secret, et se crovant réciproquement créancières de sacrifices iuconnus. Calvate arriva tenant sa lettre entre sa main et son gant. prêt à la chisser dans la main de Béatrix. Camille, à qui le changement des manières de son amie n'avait pas échaupé, parut ne pas l'examiner et l'examina dans une glace au moment où Calvste allait faire son entrée. Là se trouve un écueil pour toutes les femmes. Les plus spirituelles comme les plus sottes, les plus franches comme les plus astucieuses, ne sont plus maîtresses de leur secret; en ce moment il éclate aux yeux d'une autre femme. Trop de réserve ou trop d'abandon, un regard libre et lumineux. l'abaissement mystérieux des paunières, tout trahit alors le sentiment le plus difficile à cacher, car l'indufférence a quelque chose de si complétement froid qu'elle ne peut iamais être simulée. Les femmes ont le génie des nuances, elles en usent trop pour ne pas les connaître toutes: et dans ces occasions leurs veux embrassent que rivale des pieds à la tête; elles devinent le plus léger mouvement d'un nied sous la robe, la plus imperceptible convulsion dans la taille. et savent la signification de ce qui nour un homme paraît insenifiant. Deux femmes en observation jouent une des plus admirables scènes de comédie qui se puissent voir.

- Calyste a commis quelque sottise, pensa Camille remarquant thez l'un et l'autre l'air indéfinissable des gens qui s'entendent,

Il n'y avait plus ni roideur ni fausse indifférence chez la marquise, elle regardait Calyste comme une chose à elle. Calyste fut alors explicite, il rougit en vrai coupable, en homme heureux. Il venait arrêter les arrangements à prendre pour le lendemain.

- Vous venez donc décidément , ma chère ? dit Camille.
  - Oui , dat Béatrix.
- Comment le savez-vous, demanda mademoiselle des Touches
   Calvate.
- Je venais le savoir, répondit-il à un regard que lui lança madame de Rochegude qui ne voulait pas que son amie eût la moindre lumière sur la correspondance.
- Ils s'entendent déjà, dit Camille qui vit ce regard par la puissance circulaire de son œil. Tout est fini, je n'ai plus qu'à disparaltre.

Sons le poids de cette pensée, il se fit dans son visage une espèce de décomposition qui fit frémir Béatrix.

- Qu'as-tu, ma chère? dit-elle.
- Rien, Aimi, Calyste, vous enverrez met che-aux et les vitres pour que nous puissons les trouver au dels du Croisie, afin de revenir à cheval par le bourg de Batz. Nous déjeunerons au Croisse et dinerous aux Touches. Yous vous chargez des bateders. Nous partressa à hoit heures et demie du manifi, quels beaux spectacles! dit-elle a Batarix. Yous verrez Cambremer, un homme qui fait périences sur un reo pour avoir ut de vloonairements son fils. Oh! vous êtes dans un pays primitif où les hommes n'éprouvent pas des sentiments ordinaires. Calaste vous diric cett histoire.

Elle alla dans sa chambre, elle étouffait. Calyste donna sa lettre et suivit Camille

- Calyste, vous êtes aimé, je le crois, mais vous me cachez une escapade, et vous avez certainement enfreint mes ordres?
  - Aimé! dit-il en tombant sur un fauteuil.

Camille mit la tête à la porte, Béatrix avait disparu. Ce fait était biarre. Une femme ne quitte pas une chambre oà se trouve crèti qu'elle aime en ayant la certitode de le reoir, saus avoir à faire mieux. Mademoiselle des Touches se dit: — Aurait-elle une lettre de Calyste Mais elle crut l'innocent Breton incapable de cette har-dissese

- Si tu m'as désobéi, tont sera perdu par ta faute, lui dit-elle d'un air grave. Va-t'en préparer tes joies de demain.

Elle fit un geste auquel Calyste ne résista pas : il y a des douleurs muettes d'une éloquence despotique. En allant au Croisic voir les hateless, en traversont les sables et les marsis, Calyste ent des craintes. La plares de Camille éait empreinte de quedque chous de fait que trahissait à seconde vue de la maternité, Quand il sevent quatre heures après, faiglier, comptant dibre aux Touches, il trema la fomme de chambre de Camille en sentinelle sur la porte, l'attendant pour lui dire que sa malivesse et la marquise ne pourraient le recevoir es soir, Quand Calyste, surpris, voolnt questionner la femune de chambre, elle ferma la porte et se suava. Six hurres sonasient au clocher de Guérande. Calyste reutra chex. Is hurres sonasient au clocher de Guérande. Calyste reutra chex hai, se fit faire à differe et jous la mouche en proie à une souther méditation. Ces alternatures de bonleur et de malheur, l'antantissement de ses opérances succèdant à la presque certified d'être anné, hrissient cette jeune âme qui s'envolut à pleines ailes vers le cief ex arrivait à in hut que la chute devait être horritile.

- Qu'as-tu, mon Calyste? lui dit sa mère à l'oreille.
   Bien, répondit-il en montrant des veux d'où la lomière de
- l'âme et le feu de l'amour s'étaient retirés. Ce n'est pas l'espérance, mais le désespoir qui donne la mesure de nes ambitions. On se livre en secret aux beaux poèmes de l'es-
- pérance, taodis que la douleur se montre sans voile.

   Caliste, vous n'êtes pas gentil, dit Charlotte après avoir essayé vainement sur lui ces peutes agacerres de provinciale qui dégénèrent
- toujours en taquinages.

   Je suis fatigué, dit-il en se levant et soubaitant le bonsoir à la compagne.
  - Calyste est bien changé, dit mademoiselle de Pen-Hoël.

— Nons n'avons pas de helles robes garnies de dentelles, nons n'avons pas en unanches comme qu, nous ne nous posons pas ainsis, nous ne savons pas regarder de cléé, tourner la tête, dist Chariotte en unitant et chârgeout les nist, a pose et les regards de la marquies. Nous n'avons pas une vois qui part de la tête, ni cette pettet tour intérressante. Reul Reul qui semble être le soupir d'une cunter; nous avons le malière d'alori une saint robuste et d'aimer nous auns sans competterire; quand nous les regardons nous avons pas l'aime d'air du de les cannaires par un caup d'est la popertie. Nous ne savons pas pencher la tête en saule nieure et partie situables et la relevant auns !

Mademoiselle de Pen-Hoël ne put s'empêcher de rire en voyant

435

les gestes de sa nièce; mais ni le chevalier ni le baron ne comprirent cette satire de la province contre Paris.

- La marquise de Rochegude est cependant bien belle, dit la vieille fille.
- Mon ami, dit la baronne à son mari, je sais qu'elle va demain au Croisic, nous irons nous y promener, je voudrais bien la rencontrer.

Pendant que Calvate se creusait la tête afin de deviner ce qui pouvait lui avoir fait fermer la porte des Touches, il se passait entre les deux amies une scène qui devait influer sur les événements du lendemain. La lettre de Calvste avait apporté dans le cœur de madanse de Rochegude des émotions inconsues. Les femmes ne sont pas touiours l'objet d'un amour aussi jeune, aussi naîf, aussi sincère et absolu que l'était celui de cet cufant. Béatrix avait plus aimé qu'elle n'avait été aimée. Ancès avoir été l'esclave, elle éproposit un désir inexplicable d'être à son tour le tyran. Au milieu de sa joie, en lisant et relisant la lettre de Calvate, elle fut traversée nar la pointe d'une idée cruelle. Que faisaient donc ensemble Calvate et Camille depuis le départ de Claude Vignon? Si Calvste n'aimait pas Camille et si Camille le savait , à quoi donc employaient-ils leurs matinées? La mémoire de l'esprit rapprocha malicieusement de cette remarque les discours de Camille. Il semblait qu'un diable souriant fit apparaître dans un miroir magique le portrait de cette héroïque fille avec certains gestes et certains regards qui achevèrent d'éclairer Béatrix. Au lieu de lui être égale, elle était écrasée par Félicité : loin de la jouer, elle était jonée par elle ; elle n'était on'un plaisir que Camille voulait donner à son enfant aimé d'un amour extraordinaire et sans vulgarité. Pour une femme comme Béatrix, cette découverte fut un coup de foudre. Elle repassa minutieusement l'histoire de cette semaine. En un moment, le rôle de Camille et le sien se déroulèrent dans toute leur étendue : elle se trouva singuhèrement ravalée. Dans son accès de haine jalouse, elle crut apercesoir chez Camille une intention de vengeance contre Conti. Tout le passé de ces deux ans avissait neut-être sur ces deux semaines. Une fois sur la nente des défiances, des suppositions et de la colère. Béatrix ne s'arrêta point : elle se promenait dans son anpartement poussée par d'impétueux mouvements d'âme et s'assevant tour à tour en essavant de prendre un parti ; mais elle resta jusqu'à l'heure du diner en proie à l'indécision et ne descendit que pour

se mettre à table sans être habillée. En voyant entrer sa rivale, Camille devina tout. Béatrix, sans toilette, avait un air froid et une taciturnité de physionomie qui, pour une observatrice de la force de Maunin , dénotait l'hostilué d'un cœur aigri. Camille sortit et donna sur-le-champ l'ordre qui devait si fort étonner Calvate : elle pensa que si le pail Breton arrivait avec son amour insensé au miheu de la querelle, il ne reverrait peut-être iamais Béatrix en compromettant l'avenir de sa passion par quelque sotte franchise. elle voulut être sans témoin pour ce duel de tromperies. Béatrix . sans auxiliaire, devait être à elle. Camille connaissait la sécheresse de cette âme, les petitesses de ce grand orgueil auquel elle avait si justement appliqué le mot d'entêtement. Le dîner fut sombre. Chacune de ces deux femmes avait trop d'esprit et de bon poût pour s'expliquer devant les domestiques on se faire écouter aux portes par eux. Camille fut douce et bonne, elle se sentait si supérieure l La marquise fut dure et mordante, elle se savait jouée comme un enfant. Il v eut pendant le diner un combat de regards, de gestes, de demi-mots auxquels les gens ne devaient rien comprendre et qui annonçait un violent orage. Quand il fallut remonter, Camille offrit malicieusement son bras à Béatrix, qui feignit de ne pas voir le mouvement de son amie et s'élança seule dans l'escalier. Lorsque le café fut servi, mademoiselle des Touches dit à son valet de chambre un : Laissez-nous! qui fut le signal du combat. - Les romans que vous faites, ma chère, sont un peu plus

dangereux que ceux que vons écrivez, dit la marquise.

— Ils out cependant un grand avantage, dit Camille en prenant une cigarette.

- Lequel? demanda Béatrix.
- Ils sont inédits, mon ange,
- Celui dans lequel vous me mettez fera-t-il un livre?
- Je n'aı pas de vocation pour le métier d'Œdipe; vous avez l'esprit et la beauté des sphinx, je le sais; mais ne me proposez pas d'énigmes, parlez clairement, ma chère Béatrix.
- Quand pour rendre les hommes heureux, les amuser, leur plaire et dissiper leurs ennuis, nous demandons au diable de nous aider...
- —Les bommes nous reprochent plus tard nos efforts et nos tentatives, en les croyant dictés par le génie de la dépravation, dit Camille en quittant sa cigarette et interrompant son amie,

- Ils orblient l'amour qui nous emportait et qui instifiait nos excès, car où n'allons-nous pas!... Mais ils font alors leur métier d'hommes, ils sont ingrata et injustes, reprit Béatrix. Les femmes entre elles se connaissent, elles savent combien leur attitude en toute circonstance est fière, noble et, disons-le, vertueuse, Mais, Camille, le viens de reconnaître la vérité des critiques dout vous vous êtes plainte quelquefois. Oui, ma chère, vous avez quelque chose des hommes, your your conduisez comme eux, rien ne vous arrête, et si vous n'avez pas tous leurs avantages, vous avez dans l'esprit leurs allures, et vous partagez leur mépris envers pous. Je n'ai nas lien, ma chère, d'être contente de vous, et le suis trop franche nour le cacher. Personne ne me fera peut-être au cœur une blessure aussi profonde que celle dont je souffre. Si vous n'êtes pas toujours femme en amour, vous la redevenez en vengeance. Il fallait une femme de génie pour trouver l'endroit le plus sensible de nos délicatesses; je veux parler de Calvate et des roueries, ma chère (voilà le vrai mot), que vous avez employées contre moi. Justin'où, vous, Camille Mannin, êtes-vous descendue, et dans quelle intention?

- Toujours de plus en plus sphinx! dit Camille en souriant.

— Vous avez voulu que je me jetasee à la tête de Calyate: je suis encere trop jeune pour avoir de telles façons. Pour moi l'amoure est Tamour avec ses atroces jalousses et ses volontés absolues. Je ne suis pas auteur: il m'est impossible de voir des idées dans des sentiments.

— Yous vous croyez capable d'aimer sottement? dit Camille. Rassurez-vous, vous avez encoro beancoup d'esprit. Yous vous calonniez, ma chère, vous êtes assez froide pour toujours rendre votre tête juge des hauts faits de votre cœur.

Cette épigramme fit rougir la marquise; elle lança sur Camille un regard plein de biane, un regard plein de consa foulement et en funant ales cherches de son carquois. Camille qui pétilla d'injures su mortantes qu'il est impossible de la rapporte. En Batrix, irribe par le clambe de son adversure, chercha d'flor-ribles personnalirés dans l'âge anquel atteignais mademoiseile dus Tonoches.

Est-ce tout? dit Camille en poussant un mage de fumée.
 Atmez-rous Calyste?

- Non . certes.
- Tant mieux, répondit Camille, Moi je l'aime, et beaucoup trop pour mon repos. Peut-être a-t-il pour vous un caprice, vous êtes la plus délicieuse blande du monde, et moi je suis noire comme une taune : vous êtes syelte . élancée . et moi j'ai tron de dignité dans la taille : enfin yous êtes jeune l' soilà le grand mot, et yous ne me l'avez pas épargné. Vous avez abusé de vos avantages de fenune contre moi , ni plus ni moins qu'un petit journal abuse de la plausanterie. J'au tout fait nour empêcher ce qui arrive , dit-elle en levant les veux au plafond. Quelque peu femme que je sois, je le suis encore assez, ma chère, pour qu'une rivale ait besoin de moi-même pour l'emporter sur moi... (La marquise fut atteinte au cœur par ce mot cruel dit de la facon la plus innocente.) Yous me prenez pour une femme bien maise en croyant de moi ce que Calvate vent yous en faire croire. Je ne suis ni si grande ni si petite, ic suis femme et très-femme. Ouittez vos grands airs et donnex-moi la main, dit Camille en s'emparant de la main de Béatrix. Yous n'aimez pas Calvste, voilà la vérité, n'est-ce pas? Ne vous emportez donc point! Sovez dure, froide et sévère avec lui demain, il finira par se soumettre après la querelle que je vais lui faire, et surtout après le raccommodement, car le n'ai pas énuisé les ressources de notre arsenal, et, anrès tout, le Plaisir a touiours raison du Désir. Mais Calyste est Breton. S'il persiste à vous faire la cour, dites-le-moi franchement, et vous arez dans une petite maison de campagne que le possède à six lieues de Paris , où vous trouverez toutes les aises de la vic, et où Conti pourra venir. Oue Calvste me calomoje, ch! mon Dieu! l'amour le plus pur ment six fois par jour, ses impostures accusent sa force.
- Il y ent dans la physionomic de Camille un air de superbe froideur qui rendit la marquise inquiète et craintive. Elle ne savait que répondre. Camille lui porta le dernier coup.
- Je suis plus confiante et moins aigre que veus, reprit Camille, je ne vous suppose pas l'intention de couvir par une récrimination une attaque qui compromettrali ma vie : vous me connaissez, je ne survivrai pas à la perte de Calyste, et je dois le perdre tôt ou tard. Calrste m'aime d'ailleurs, je le sais.
- Voilà ce qu'il répondait à une lettre où je ne lui parlais que de vous, dit Béatrix en tendant la lettre de Calyste.
- Camille la prit et la lut; mais, en la lisant, ses yeux s'emplurent

de larmes; elle pleura comme pleurent toutes les femmes dans leurs vives douleurs.

— Mon Dieu I dit-elle, il l'aime. Je mourrai donc sans avoir été ni comprise ni aimée!

Elle resta quelques moments la tête appuyée sur l'épaule de Béatrix : sa douleur étant véritable, elle éprouvait dans ses entrailles le coup terrible qu'y avait requ la baronne du Guénic à la lecture de cotte lettre.

L'ainne-tu' dit-elle en se dressant et repardant Béatrix. As-tu

pour lut cette adoration infinie qui triomphe de toutes les douleurs et qui survit au niépris, à la trahison, à la certitude de n'être plus jamais aimée? L'aimes-tu pour loi-même et pour le plassir même de l'aimer?

 Chère amie, dit la marquise attendrie; ch! bien, sois tranquille, je partira; demain,

— Ne pars pas, il t'aime, je le vois! Et je l'aime tant que je serais au désespoir de le voir souffrant, malheureux. J'avais formé bien des projets pour lui; mais s'il t'aime, tout est fini.

 Je l'aime, Camille, dit alors la marquise avec une adorable naïveté, mais en rougissant,

- Tu l'aimes, et tu peux lui résister, s'écria Gamdie. Ah! tu ne l'aimes pas.

— Je ne sais quelles vertus nouvelles il a réveillées en mei, mais certes il m'à rendue bonteuse de moi-même, dit Béatrix. Je voudrais être vertueuse et libre pour lui sacrifier autre chose que les restes de mon cœur et des claines infantes, Je ne veux d'une destinée incomplète en pour lui il pour moi.

-Tôte froide; aimer et calculer! dit Camille avec une sorte d'horreur.

— Tout ce que vous vondrez, mais je ne vent pas fétrir as vie, être à son cou comme une pierre, et devenir un regret éternel. Si je ne pois être sa femme, je ne serat pas sa maîtresse. Il m'a... Vous ne vous unequerez pas de moi? nou. Eh! bien, son adorable amour m'a purifié.

Camille jeta sur Béatrix le plus fauve, le plus farouche regard que jamais femme jalouse ait jeté sur sa rivale.

—Sur ce terrain, dit-elle, je croyais être seule. Béatrix, ce mot nous sépare à jamais, nous ne sommes plus amies. Nous commençons un combat horrible. Maintenant, je te le dis ; tu succomheras ou tu fuiras.... Félicité se précipita dans sa chambre après avoir montré le visage d'une lionne en fureur à Béatrix stupéfaite. — Viendrez-rous au Croisic demain? dit Camille en soulevant la nortière.

-- Certes, répondit orgueilleusement la marquise. Je ne fuirai pas et je ne succomberai pas.

Je joue cartes sur table : j'écrirai à Couti, répondit Camille.
 Béatrix devint aussi blanche que la gaze de son écharpe.

 Chacune de nous joue sa vie, répondit Béatrix qui ne sarait plus que résoudre.

Les violentes passoins que cette écrite avait soulevées cutre ces deux fermes se calmèrent pendant la muit. Touts deux erraisonaires et reviernent au sentionent des perifides temporisations qui soldieste la plaquet des femmes y sixteme excéllent entre elles et les hemmes, manvais entre les femmes. Ce fut au milieu de cette dermète tempéte que medemostrée des Touches entendit la grande voix qui triomphe des plus intrépides. Béstrir écous les cansseils el a jurisprudence mondaine, el le ent puer du méptir de la acciété. La dernière tempéte pois moter les parties de la contra de la principa de la disciplina de la dernière tempéte, ent donc un ploin succès. La faute de Calysse des fait réparée, mais une nouvelle méterétion pourait à jumais ruiner ses souérances.

On arrivait à la fin du mois d'août, le ciel était d'une pureté magnifique. A l'horizon, l'Océan avait, comme dans les mers méridionales, une teinte d'argent en fusion, et près du rivage papillotaient de petites vagues. Une espèce de fumée brillante produite par les rayons du soleil qui tombaient d'aplomb sur les sables, y produisait une atmosphère au moins égale à celle des troniques. Aussi le sel fleurissait-il en petits millets blancs à la surface des mares. Les couragenx naludiers, vêtus de blanc précisément pour résister à l'action du soleil , étaient dès le matin à leur poste, armés de leurs longs râteaux, les uns appuvés sur les netits murs de bone qui séparent chaque propriété, regardant le travail de cette chimie naturelle, à eux connuc dès l'enfance : les autres jouant avec leurs petits gars et leurs femmes. Ces dragons verts. appelés douaniers, formaient leurs pipes tranquillement. Il y avait je ne sais quoi d'oriental dans ce tableau , car, certes, un Parisien subitement transporté là ne se serait pas cru en France. Le baron et la baronne, qui avaient pris le prétexte de venir voir comment

ollait la récolte de sel, étaient sur la jetée admirant ce silencieux paysage où la mer faisait seule entendre le mujéssement de ses vagues en temps égaux, où des barques sillonnaisent la mer, et où la ceioture verte de la terre cultivée produisait un effet d'autant plus gracieux qu'il est excessivement rare sur les bords toujours désolés de l'Créan.

— Hé! bien, mes amis, j'aurai vu les marais de Guérande encore une fois avant de mourir, dit le baron à des paludiers qui se groupèrent à l'entrée des marais pour le saluer.

- Est-ce que les du Guéric meurent! dit un paludier.

En ce moment, la caravane partie des Touches arriva dans le petit chemin. La marquise allait seule en avant, Calyste et Camille la suivaient en se donnant le bras. A viogt pas en arrière venait Gasselin.

- Voilà ma mère et mon père, dit le jeune homme à Camille.

La marquise s'arreta. Madame du Geinic éprouva la plus valente répubsion en voyant Béatrix, qui cependant étant mise à son avantage : un chapeau d'Italio orné de bluets et à grands bords, secheveux crépés dessous, une robe d'une étofie écrue de couleur gristire, une ceinture bleue a longs bouts flottants, enfin un air de princesse déquisée en bergère.

- Elle n'a pas de cœur, se dit la baronne.

— Mattemoiselle, dit Calyste à Camille, voici madaine du Guénic et mon père. Puis il dit au baron et à la baronne: — Mademoiselle des Tourbes et madaine la marquise de Rochegude, née de Casteran, mon père.

Le baron salua mademoiselle des Touches, qui fit un salut humble et plein de reconnaissance à la baronne.

 Celle-là, pensa Fanny, aime vraiment mon fils, elle semble me remercier d'avoir mis Calvste au monde.

— Yous venez voir, comme je le fais, si la récolte sera bonne; mais vous avez de meilleures raisons que moi d'être curieuse, dit le baron à Camille, car vous avez là du bien, mademoiselle.

-- Mademoiselle est la plus riche de tous les propriétaires, dit un de ces paludiers, et que Dieu la conserve, elle est bonno dame.

Les deux compagnies se saluèrent et se quittèrent.

— On ne donnerait pas plus de trente ans à mademoiselle des Touches, dit le bonhomme à sa femme. Elle est hien belle. Et Calyste préfère cette haridelle de marquise parisienne à cette excellente fille de la Bretagne?

- Hélas! out. dit la baronne.

Une barque attendait au pied de la ietée où l'embarquement se fit sans gareté. La marquise était froide et digne. Camille avait grondé Calvste sur son manque d'obéissance, en lui expliquant l'état dans lequel étaient ses affaires de cœur. Calvite, en proje à un désespoir morne, jetait sur Réatrix des regards où l'amour et la haine se combattaient. Il ne fut pas dit une parole pendant le court traiet de la jetée de Guérande à l'extrémité du port du Croisic, endroit où se charge le sel que des femmes apportent dans de grandes terrines placées sur leurs têtes, et qu'elles tiennent de facon à ressembler à des cariatides. Ces femmes vont pieds nus et n'ont qu'une jupe assez courte. Beaucoup d'entre elles laissent insoucieusement voltiger les mouchoirs qui couvrent leurs bustes; plusieurs n'ont que leurs chemises et sont les plus fières, car moins les femmes ant de sétements, plus elles déployent de midianes noblesses. Le netit navire danois achevait sa cargaison. Le déharquement de cex deux belles personnes excita donc la curusité des porteuses de sel : et nour y échanner autant que nour servir Calyste. Camille s'élança vivement vers les rochers, en le laissant à Béatrix, Gasseliu mit entre son maître et lui une distance d'au moins deux cents nas. Du côté de la mer. la presqu'ile du Croisic est bordée de roches granitiques dont les formes sont si singulièrement capricieuses. qu'elles ne peuvent être appréciées que par les voyageurs qui ont été mis à même d'établir des comparaisons entre ces grands snectacles de la nature sauvage. Peut-être les roches du Crossic ontelles sur les choses de ce genre la supériorité accordée au chemin de la grande Chartreuse sur les autres vallées étroites. Ni les côtes de la Lorse où le granit offre des rescifs bien hizarres, ni celles de la Sardaigne, où la nature s'est livrée à des effets grandioses et terribles, ni les roches basaltiques des mers du Nord n'ont un caractère si complet. La fantaisic s'est amusée à composer là d'interminables arabesques où les figures les plus fantastiques s'euroulent et se déroulent. Toutes les formes v sont, L'imagination est neut-être fatignée de cette immense galerie de monstruosités où par les temps de fureur la mer se glisse et a fini par polir toutes les aspérités. Your rencontrez sous une voute naturelle et d'une hardiesse imitée de loin par Brunelleschi , car les plus grands efforts de

l'art sont toujours une timide contrefacou des effets de la nature. une cuve polie comme une baignoire de marbre et sablée par un sable uni, fin, blanc, où l'on peut se baigner sans crainte dans quatre pieds d'eau tiède. Vous allez admirant de petites anses fraiches, abritées par des portiques grossièrement taillés, mais majestueux, à la manière du palais Pitti, cette autre imitation des caprices de la nature. Les accidents sont innombrables, rien n'y manque de ce que l'imagination la plus dévergondée pourrait inventer ou désirer. Il existe même, chose si rare sur les bords de l'Océan que peut-être est-ce la seule exception, un gros buisson de la plante qui a fait créer ce mot. Ce buis, la plus grande cursosité du Croisic, où les arbres ne peuvent pas venir, se trouve à une lieue environ du port, à la pointe la plus avancée de la côte. Sur un des promontoires formés par le granit, et qui s'élèvent au-dessus de la mer à une hauteur où les vagues n'arrivent jamais, même dans les temps les plus furieux, à l'exposition du midi, les caprices diluviens ont pratiqué une marge creuse d'environ quatre pieds de saillie. Dans cette fente, le hasard, ou peut-être l'homme, a mis assez de terre végétale pour qu'un buis ras et fourni , semé par les oseaux, y ait poussé. La forme des racines indique au moins trois cents ans d'existence. Au-dessous la roche est cassée net. La commotion, dont les traces sont écrites en caractères ineffacables sur cette côte, a emporté les morceaux de granit je ne sais où. La mer arrive sans rencontrer de rescifs au pied de cette lame, où elle a plus de cinq cents pieds de profondeur; à l'entour, quelques roches à fleur d'eau, que les bouillonnements de l'écume indiquent. décrivent comme un grand cirque. Il faut un peu de courage et do résolution pour aller jusqu'à la cime de ce netit Gibraltar, dont la tête est presque rande et d'où quelque coup de vent peut précipiter les curieux dans la mer ou , ce qui serait plus dangereux , sur les roches. Cette sentinelle gigantesque ressemble à ces lanternes de vieux châteaux d'où l'on pouvait prévoir les attaques en embrassant tout le pays; de la se voient le clocher et les arides cultures du Croisic, les sables et les dunes qui menacent la terre cultivée et qui ont envahi le territoire du bourg de Batz. Quelques vieillards prétendent que, dans des temps fort reculés, il se trouvait un château fort en cet endroit. Les nécheurs de sardines ont donné un nom à ce rocher, qui se voit de loin en mer; mais il faut pardonner l'oubli de ce mot breton, aussi difficile à prononcer qu'à retenir.

1. LIVBE, SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE. 444 Calyste menaît Béatrix vers ce point, d'où le coup d'œil est superbe et où les décorations du granit surpassent tous les étonnements qu'il a pu causer le long de la route sablogneuse qui côtoie la mer. Il est inutile d'expliquer pourquoi Camille s'était sauvée en avant. Comme one bête sauvage blessée, elle aimait la solitude; elle se perdait dans les grottes, reparaissait sur les pics, chassait les crabes de leurs trous ou surprenait en flagrant délit leurs mœurs originales. Pour ne nas être gênée par ses habits de femme, elle avait mis des pantalons à manchettes brodées, une blouse courte. un chapeau de castor, et pour bâton de voyage elle avast une cravache, car elle a toujours eu la fatuité de sa force et de son azilité: elle était ainsi cent fois plus belle que Béatrix : elle avait un petit châle de soie rouge de Chine croisé sur son buste comme on le met anx enfants. Pendant quelque temps, Béatrix et Calvste la virent voltigeant sur les cimes ou sur les ablmes comme un feu foliet, essavant de donner le change à ses souffrances en affrontant le néril. Elle arriva la première à la roche au buis et s'assit dans une des anfractuosités à l'ombre, occupée à méditer. Que pouvait faire une femme comme elle de sa vieillesse, après avour bu la coupe de la ploire que tous les grands talents, trop avides pour détailler les stunides jouissances de l'amour-propre, vident d'une gorgée? Elle a depuis avoué que la l'une de ces réflexions suggérées par un rien. par un de ces accidents qui sont une maiserie peut-être pour des gens vulgaires, et qui présentent un abline de réflexions aux grandes âmes, l'avait décidée à l'acte singulier par lequel elle devait en finir avec la vie sociale. Elle tira de sa poche une petite boite où elle avait mis . en cas de soif . des pastilles à la fraise : elle en prit plusieurs; mais, tout en les savourant, elle ne put s'empêcher de remarquer que les fraises, qui n'existaient plus, revivaient cependant dans leurs qualités. Elle conclut de là qu'il en pouvait être ainsi de nous. La mer lui offrait alors une image de l'infini. Nul grand esprit ne peut se tirer de l'infini, en admettant l'immortalité de l'âme, sans conclure à quelque avenir religieux. Cette idée la poursuivit encore quand elle respira son flacon d'eau de Portugal. Son manège pour faire tomber Béatrix en partage à Calvste lui parut. alors bien mesquin : elle sentit mourir la femme en elle, et se dégager la noble et angélique créature voilée jusqu'alors par la chair. Son immense esprit, son savoir, ses connaissances, ses fausses

amours l'avaient conduite face à face, avec quoi ? qui le lui eût dit?

BÉATRIX. 445

arec la mère ficonde, la connotairec des filligés, l'Église Romaine, si donce aux repentirs, si poétique avec les poètes, a unhe avec les enfants, si profionde et si mysérieuse pour les regris inquiets et saurages qu'il sy peur toujours creuser en satudissant toujours leurs insatiables curionités, saus cese creitées. Elle feis les yeux sur les détours que Calyste fui avait fait faire, et les comparaits sux hechenias torteurs de cos rechers. Calyste édat toujours à ses yeux le bean messager du cel, su dévia conducteur. Elle étouffa l'amour terrestres na l'amour divin.

Après avoir marché pendant quelque tempa en silence, Calyste ne put s'empécher, sur une exclamation de Béatrix relative à la beanté de l'Océan qui diffère beaucoup de la Méditerranée, de comparer, comme pureté, comme étendue, comme agitation, comme profondeur, comme éternide, cette mer à son amour.

- Elle est bordée par un rocher, dit en riant Béatrix.

— Quand vous me parlex ainsi, répondit-il en lui lançant un regard divin, je vous vois, je vous entends, et puis avoir la patience des anges; maus quand je suis seul, vous auriez pitté de moi si vous pouvez me voir. Ma mère pleure aiors de mon chagrin.

- Écontez. Calvate, il faut en finir, dit la marquise en regasmant le chemin sablé. Peut-être avons-nous atteint le seul lieu propice à dire ces choses, car iamais de ma vie je n'ai vu la nature plus en harmonie avec mes pensées. J'ai vu l'Italie, où tout parle d'amour : l'ai vu la Suisse, où tout est frais et exprime un vrai bonheur, un bonheur laborieux; où la verdure, les eaux tranquilles. les lignes les plus riantes sont opprimées par les Alpes couronnées de neige : mais le n'ai rien vu qui peigne mieux l'ardente aridité de ma vie que cette petite plaine desséchée par les vents de mer, corrodée par les vaneurs marines, où lutte une triste agriculture en face de l'immense Océan, en face des bouquets de la Bretagne d'où s'élèvent les tours de votre Guérande, Eh! bien, Calvate, voilà Béatrix. Ne vous y attachez donc point. Je vous aime, mais ie ne serai jamais à vous d'aucune manière, car j'ai la conscience de ma désolation intérieure. Ah l vous ne savez pas à quel point je suis dure pour moi-même en vous parlant ainsi. Non, vous ne verrez pas votre idole, su je suis une idole, amoindrie, elle ne tombera pas de la hauteur où sous la mettez. J'ai maintenant en horreur une passion que désavouent le monde et la religion, je ne veux nlus être humiliée ni cacher mon bonheur ; je reste attachée où je suis.

ie serai le désert sablonneux et saus végétation, sans fleurs ni verdure que voici.

- Et si vous étiez abandonnée? dit Calvste.
- Eh! bien, j'ırai mendier ma grace, je m'humilierai devant l'homme que j'ai offensé, mais je ne courrai famais le risque de me jeter dans un bonheur que je saus devoir finir.
- Finir, s'écris Calvste.
- La marquise interrompit le dithyrambe auquel allait se livrer son amant en répétant : Finir ! d'un ton qui lui imposa silence.
- Cette contradiction émut chez le jeune homme une de ces muettes fureurs internes que connaissent seuls ceux qui ont aimé sans espoir. Béatrix et lui firent environ trois cents pas dans un profond silence, ne regardant plus ni la mer, ni les roches, ni les champs dn Croisic.
  - Je vous rendrais si heureuse I dit Calyste.
- Tous les hommes commencent par nous promettre le bonbenr. et ils nous lèquent l'infamie. l'abandon : le dépoût. Je n'airien à reprocher à celui à qui le dois être fidèle : il ne m'a rien promis, je suis allée à lui : mais le seul moven qui me reste pour amoindrir ma faute est de la rendre éternelle.
- Dites, « madame, que vous ne m'aimez pas! Moi qui vous aime, je sais par moi-même que l'amour ne discute pas, il ne voit que lui-même, il n'est pas un sacrifice que je ne fasse. Ordonnez. je tenterai l'impossible. Celui qui jadas a méprisé sa maîtresse pour avoir ieté son gant entre les lions en lui commandant d'aller le reprendre, il n'aimait pas l'il méconnaissait votre droit de nous énrouver pour être sûres de notre amour et ne rendre les armes qu'à des grandeurs surhumaines. Je vous sacrifierais ma famille, mon nom, mon avenir.
  - Quelle insulte dans ce mot de sacrifices! dit-elle d'un ton de reproche qui fit sentir à Calyste la sottise de son expression.
  - Il n'v a que les femmes qui aiment absolument ou les conuettes pour savoir prendre un point d'appui dans un mot et s'élancer à une hauteur prodigieuse : l'esprit et le sentiment procèdent là de la même manière : mais la femme aimante s'afflige, et la consesse méprise.
  - Yous avez raison, dit Calvate en laissant tomber deux larmes, ce mot ne peut se dire que des efforts que vous me demandez.
    - Taisez-yous, det Béatrix saisse d'une réponse où pour la pre-

mière fois Calyste peignait bien son amour , j'ai fait assez de fautes, ne me tentez pas.

Ils étaient en ce unement au pied de la roche au heix. Calyste ferrouva les plus cinvitates (Éticlés à soutenir la margine en gravissant ce rocher où elle voulut aller jusqu'à la cime. Ce fut pour ce pauvre enfant la dernière faveur que de serrer cotte taille, de sestur cette femme un peu tremblante : elle avait hesoin de lau! Ce plaisé insepéré lui tourna la tête, il ne vit plus rien, il sasist Béatrux par la ceiture.

- Eh! bien? dit-elle d'un air imposant.
- Ne serez-vous jamais à moi, lui demanda-t-il d'une voix étouffée par un orage de sang.
- Jamais, mon ami, répondit-elle. Je ne puis être pour vous que Béatrix, un rêve. N'est-ce pas une douce chose? nous n'aurons ni amertume, ni chazrin, ni renentur.
  - Et vous retournerez à Conti?
- Il le faut bien.
- Tu ne seras donc jamais à personne, dit Calyste en poussant la marquise avec une violence frénétique.

Il voulut écouter sa chute avant de se précipiter après elle, mais il n'entendit qu'une clameur sourde, la stridente déclirure d'une étoffe et le bruit grave d'un corps tombaut sur la terre. Au lieu d'aller la tête en bas. Béatrix avait chaviré, elle était renversée dans le buis : mais elle aurant roulé néanmoins au fond de la mer si sa robe ne s'était accrochée à une pointe et n'avait en se déchirant amorti le poids du corps sur le buisson. Mademoiselle des Touches. qui vit cette scène , ne put crier, car son saisissement fut tel qu'elle ne put que faire signe à Gasselin d'accourir. Calvite se nencha par une sorte de curiosité féroce, il vit la situation de Béatrix et frémit : elle paraissant prier, elle crovait mourir, elle sentait le buis près de céder. Avec l'habileté soudaine que donne l'amour, avec l'agilité surnaturelle que la jeunesse trouve dans le danger, il se lassa couler de neuf pieds de hauteur, en se tenant à quelques aspérités, iusqu'à la marge du rocher, et put relever à temps la marquise en la prenant dans ses bras, au risque de tomber tous les deux à la mer. Quand il tint Béstrix : elle était sans connaissance : mais il la pouvait croire toute à lui dans ce lit aérien où ils allaient rester lang-temps seuls, et son premier mouvement fut un mouvement de plaisir.

- Ouvrez les veux , pardonnez mon , disait Calvate , ou pous
- mourrons ensemble. Mourir? dit elle en ouvrant les yeux et dénouant ses lèvres
- pâles.
  Calyste salua ce mot par un baiser, et sentit alors chez la marmise un frémissement convulsif qui le ravit. En ce moment, les

souliers (errès de Gasselin se firent entendre au-dessus. Le Breton était suivi de Camille, avec laquelle il eraminait les moyens de sauver les deux amants.

- Il n'en est qu'un seul, mademoiselle, dit Gasselin: je vais m'y couler, ils remonteront sur mes épaules, et vous leur donnerez la main.
  - Et toi? dit Camille.
- Le domestique parut surpris d'être compté pour quelque chose au milieu du danger que courait son jeune maître.
- Il vaut mieux aller chercher une échelle au Croisic , dit Camille.
- Elle est malicieuse tout de même, se dit Gasselin en descendant.
- Béatrix demanda d'une voix faible à être couchée, elle se sentait défaillir. Calyste la coucha entre le granit et le buis sur le terreau frais.
- Je vous ai vu , Calyste , dit Camille. Que Béatrix meure ou soit sauvée, ceci ne doit être jamais qu'un accident.
  - Elle me haīra, dit-il les yeux mouillés.
- Elle t'adorera, répondit Caunille. Nous voilà revenus de notre promenade, il faut la transporter aux Touches. Que serais-tu donc devenu si elle était morte? lui dit-elle.
  - Je l'aurais suivie.
- -- Et ta mère ?... Puis, après une pause ; Et moi ? dit-elle faiblement.

Calyste resta pile, le dos appuyé au granti, immobile, silencieux. Cassein restul prompionenci d'une de spicites ferme deparse dans les champs en courrait avec une échelle qu'il y avait trouvée. Béatir avait repris nedeques forces. Quend Gasselin est place l'écheller, la marquise put , sidée par Gasselin qui pris Calyste de passer le châle rouge de Camille sous les bras de Béaturs et de jui en apportter le bout, arriver sur la plate – forme ronde , où Gasselia la prit dans ses bras comme un enfant, et le descendis sur la plage.  Je n'aurais pas dit non à la mort; mais les souffrances! ditelle à madeuniselle des Touches d'une voix (aible

La faiblesse et le brisement que ressentait Béatrix forcèrent Camille à la faire porter à la ferme où Gasselin avait emprunté l'échelle. Calyste, Gasselin et Camille se dépouillèrent des vêtements qu'ils nouvaient nutter, firent un matelas sur l'échelle, y niacèrent Béatrix et la portèrent comme sur une civière. Les fermiers offrirent. leur lit. Gasselin courut à l'endroit où attendaient les chevaux , en prit un, et alla chercher le chirurgien du Croisic, après avoir recommandé aux bateliers de venir à l'anse la plus voisine de la ferme. Calvate, assis sur une escabelle, répondait par des monvements de tête et par de rares monosvilabes à Camille, dont l'inquiétude était excitée et par l'état de Béatrix et par celui de Calvste. Après une saignée, la malade se trouva mieux ; elle put parier, consentit à s'embarquer, et vers cinq heures du soir elle fut transportée de la jetée de Guérande aux Touches, où le médecin de la ville l'attendait. Le bruit de cet événement s'était répandu dans ce pays solitaire et presque sans habitants visibles avec une inexplicable rapidité.

Calvste passa la nuit aux Touches, an pied du lit de Béatrix, et en compagnie de Camille. Le médecin avait promis que le lendemain la marquise n'aurait plus qu'que courbature. A travers le désespoir de Celvate éclatait une joie profonde : il était au pied du lit de Béatrix, il la regardait sommeillant on s'éveillant; il pouvait étudier son visage påle et ses moindres mouvements. Camille souriait avec amertume en reconnaissant chez Calvste les symptômes d'une de ces passions qui teignent à jamais l'âme et les facultés d'un bomme en se mélant à sa vie , dans une énouve où multe nensée . nul soin ne contrarient ce cruel travail intérieur. Jamais Calyste ne devait voir la femme vraie oui était en Béatrix. Avec quelle naiveté le ieune Breton ne laissait-il pas lire ses plus secrètes pensées?... Il s'imaginait que cette femme était sienne en se trouvant ainsi dans sa chambre, et en l'admirant dans le désordre du lit. Il épiait avec une attention extatique les plus légers mouvements de Béatrix ; sa contenance annoncait une si iolie curiosté, son bonheur se révélait si naivement qu'il y eut un moment où les deux femmes se regardèrent en souriant. Quand Calvete vit les beaux yenz vert de mer de la malade expressant un mélange de confusion, d'amour et de raillerie, il rongit et détourna la tête.

Ne rous ai-je pas dit, Calyste, que rous autres hommes rous
COM, HIM. T. III.
29

nous promettiez le bonheur et finissiez par nous jeter dans un précance?

En catendant cette plaisanterie, dite d'un ton charmant, et qui annonçait quelque chaugement dans le cœur de Béatris, Calyste se mit à geaoux, prit une des mans moites qu'elle laussa prendre et la baisa d'une façon très-soumise.

 Vous avez le droit de repousser à jamais mon amour, et moi ie n'ai plus le droit de vous dire un seul moi.

— Ah! s'écria (amille en voyant l'expression peinte sur le visage de Béstrix et la comparant à celle qu'avazent obtenue les ellorts de sa diplomatic, l'amour aura toujours plus d'esprit à lui seul que tout le monde! Prenex voire calmant, ma chère anue, et dormas.

Cotte unit, passée par Calyste apprès de mademoissile des Touches, quil int de livres de théològie pristique pondant que Calysse lisait Indiana, le premier ouvrage de la célèbre rivale de Camille, et où se trovarui la captrunie mage d'un jeune bomme simunt arce idollière et dévouement, avec une tranquillité mysérieuse et pour toute sa vre, une femme placée dans la situation fausse où design Béstris, livre qui fut d'un fais de remple pour lui c'este nut laisse des races inoffiquéble dans le cour de ce pauvre jeune bomme, à qui Féchris fic comprendre qu'à monna étre une monatre, une femme ne pouvait être qu'houreuse et flattée dans toutes ses vanites d'avrie été l'obiet d'un crime.

— Yous ne n'auriez pas jetée à l'eau, moi! dit la pauvre Camille en essuyant une larme.

Vers le matin, Calyste, accablé, s'était endormi dans son fautouil. Ce fut au tour de la marquise à contempler ce charmant enfant, pâli par ses émotions et par sa première veille d'amour; elle l'estendit murmurant son nom dans son sommeil.

- Il aime en dormant, dit-elle à Camille.

— Il faut l'envoyer se coucher chez lui , dit Félicité qui le réveille.

Personne n'éxit inquiett à l'ibbel du Guénic, madenniculle dus Touches avid écrit un mût à la Benone. Chiştue revini dilear aux. Touches, il retrouva Béatrix lerée, pile, faible et lasse; mais il n'y avait pius la moindre dureté dans sa parole ni la moindre dureté dans ser regards. Depuis cette suirée, remplié de masque par Camille qui se mit au piano pour laisser Calyste presadre et serrer les maias de Béatrix sans que ni l'û un il l'autre possent parier, il n'y est plus de Béatrix sans que ni l'û un il l'autre possent parier, il n'y est plus de l'aux de l'aux de l'aux l'autre possent parier, il n'y est plus de l'aux de l'au le moindre prage aux Touches. Félicité s'efface complétement, Les femmes froides, frèles, dures et minces, comme est madame de Rochegude : ces femmes , dont le col offre une attache osseuse qui leur donne une vague ressemblance avec la race féline, ont l'âme de la couleur năle de leurs veux clairs, gris ou verts; aussi, pour fondre, pour vitrifier ces cailloux, faut-il des coups de foudre. Pour Béatrix , la rage d'amour et l'attentat de Calvate avaient été en coup de tonnerre anquel rien ne résiste et qui change les natures les plus rebelles. Béatrix se sentait intériencement mortifiée. l'amour pur et vrai lui baignait le cour de ses molles et finides ardeurs. Elle vivait dans une douce et tiède atmosphère de sentiments inconnus où elle se trouvait agrandie , élevée : elle entrait dans les cieux où la Bretagne a , de tout temps , mis la femme. Elle susonrait les adorations respectuenses de cet enfant dont le houlieur luit colitait non de chose , car un peste, un regard , une namle satisfalsaient Calvate. Ce haut prix donné par le cour à ces riens la touchait excessivement. Son gant effleuré pouvait devenir pour cet ange plus que toute sa personne p'était pour celui par qui elle aurait dû être adorée. Ouel contraste! Ouelle femme aurait ou résister à cette constante défication? Elle était sûre d'être obéle et comorise. Elle ent dit à Calvate de risquer sa vie pour le moindre de ses caprices. If n'est même pas réfléchi. Aussi Béatrix prit-elle je ne sais quai de noble et d'imposant ; elle vit l'amour du côté de ses grandeurs, elle v cherche comme un point d'annui nour demeurer la n'us magnifique de tontes les femmes aux yeux de Calvste, sur qui elle roulut avoir on empire éternel. Ses connetteries furent alors d'autant plus tenaces qu'elle se sentit plus faible. Elle jour la malade pendant tonte une semaine avec une charmante hypocrisie. Combleu de fois ne fit-elle pas le tour du tanis vert qui s'étendait devant la facade des Touches sur le fardin , apouvée sur le bras de Calvste , et rendant alors à Camille les souffrances qu'elle lui avait données nendant la première semaine de son sciour,

 — Ah! ma chère, tu lui fais faire le grand tour, dit madémoiselle des Touches à la marquise.

Avant la pronuesade au Croisic, un soir ces deux femmes devisaient sur l'amour et rialent des différentes manières dont s'y prenaent les hommes pour faire leurs déclarations, en s'avonant à elles-mênies que les plus habiles et auturellement les moins atmants ne s'amosient pas à se promener dans le labrimithe de la sensiblerie, et avaient raison, en sorte que les gens qui aiment le mieux étaient pendant un certain temps les plus maltraités. - Ils s'y prennent comme La l'ontaine pour aller à l'Académie l dit alors Camille. Son mot rappelant cette conversation à la marquise en lui reprochant son machiavélisme. Madame de Rochegude avait une puissance absolue pour conteuir Calyste dans les bornes où elle voulait qu'il se tint, elle lui rappelait d'un geste ou d'un regard son horrible violence au bord de la mer. Les yeux de ce pauvre martyr se remplissaient alors de larmes, il se taisait et dévorait ses raisonnements, ses vœux, ses souffrances, avec un béroisme um certes eût touché toute autre femme. Elle l'amena par son infernale coquetterie à un si grand désespoir qu'il vint un jour se jeter dans les bras de Camille en lui demandant conseil. Béatrix , armée de la lettre de Caleste, en avait extrait le passage où il disait qu'aimer était le premier bonheur. qu'être aimé venait après, et se servait de cet axiome pour restreindre sa passion à cette idolâtrie respectueuse qui lui plaisait. Elle aimait tant à se laisser caresser l'âme par ces doux concerts de loganges et d'adorations que la nature suggère aux ieunes gens : il y a tant d'art sans recherche, tant de séductions innocentes dans leurs cris, dans leurs prières, dans leurs exclamations, dans leurs appels à eux-mêmes, dans les hypothèques qu'ils offrent sur l'avenir, que Béatrix se gardait bien de répondre. Elle l'avait dit, elle dontait! il ne s'agissart pas encore du bonheur, mais de la permission d'aimer que demandait toujours cet enfant, qui s'obstinait à vouloir prendre la piace du côté le plus fort, le côté sporal. La femme la plus forte en paroles est souvent très-faible en action. Après avoir su le progrès nu'il avait fait en poussant Béatrix à la mer, il est étrange que Calvate ne continuât pas à demander son bonheur aux violences : mais l'amour chez les jeunes gens est tellement extatique et religieux qu'il yeut tout obtenir de la conviction morale: et de la vient sa sublimité.

Néanmoins un jour le Breton, poussé à bout par le désir, se plaimit virement à Camille de la conduite de Béstrix

— l'ai voulu te guérir en te la faisant premptement connaître, répondit mademoiselle des Touches, et tu as tout brisé dans ton impatence. Il y a dix jours tu étais son maître; aujourd'hui tu es l'esclave, mon pauvre garçon. Ainsi tu n'auras jamais la force d'estérates mes ordres.

<sup>-</sup> One faut-il faire?

453

 Lui chercher querelle à propos de sa rigueur. Une femme est toujours emportée par le discours, fais qu'elle te maltraite, et ne reviens plus aux Touches qu'elle ne t'y rappelle.

Il est un moment, dans toutes les maladies violentes, où le patient accepte les plass cruels remédes et se soumet aux opérations les plus borribles. Calyste en étaut arriel B. Il Coutou le conseil de Camille, il resta deux jours au logis; mais, le troisième, il grattait à la porte de Béatrix on l'avertissant que Camille et lui l'attendaient pour élécuner.

 Encore un moyen de perdu, lui dit Camille en le voyant si l\u00e4chement arriv\u00e5.

Bétris s'était souvent arrêce pendant ces deux jours à la fendire d'obs sevojait le chemin de Guérande, Quand Camille I'y serprenait, elle se diasit occapée de l'effet produit par les ajoncs du chemin, donc las feurent de véalent libundies par le solid es septembre.
Camille ent ainsi le secret de Bétrix, es l'avait plus qu'un met à
dire pour que Calphafe fait henroux, mais celle nu le diasit pas : elle
était encere trup feume pour le pousser à cette action dont s'effraitent le jeunes ceres qui semblent avoir la conscience de tout
ce que va perfre leur idéal. Bétrix fit attendre auss long-temps
Camille et Calyste. Avec tout autre que lui, ce retard etit éls distit et clayste. Avec tout autre que lui, ce retard etit éls grés perficient, car le boette de la marquise accussit le était de fasciere
Calyste et d'empécher une nouvales absence. Après le déjeuner,
de alla se prumeer dans le juridie, et erant de joie cet enfant
qu'elle ravissait d'amour en lui exprimant le détri de revor avec
lui cete roche old le vasit failli perile.

- Allons-y seuls, demanda Calyste d'une voix troublée.

— En refusant, répondit-elle, je vous donnerais à penser que vous êtes dangereux. Hélas! je vous l'ai dit mille fois, je suis à un autre et ne puis être qu'à lui; je l'ai choisi sans rien connaître à l'amour. La faute est double, double est la puniton.

Quand elle parkis innis, les yeux à demi moulléé par le peu de hermes que ce sorte de femmes répandent. «Calyse éprouselt une compassion qui adouçisais son archente fureur; il l'informit alors consume une madone. Il sur faut par plus domannée aux différents caractères de se ressembler dans l'expression des sentiments qu'il ne faut expre le sutteme fruits d'attres différents. Battir était en ce moment violenment combattus : elle hésatit entre elle-méme ca clayste, entre le monde de ille opérait entre un jour, et le bonheur complet; entre se pedre's jamais par une seconde passion impardonable, et le pardou social. Elle commençait à éconter, assa sucuene factive indenie jonée, jos discouras d'un autour aveugle; elle se lassait caresser par les douces mains de la Patié. Délà plicueur soi selle seult dét éenne au finnesse en écontact Chyste hui pronettant de l'amour pour tout ce qu'elle perdrait aux yeux du monde, et la plaignant d'être attachée à un aussi mauvas génie, à au homme aussi afur que Cont. Plus d'une fois elle à n'azil pas fermé la bouche à Calyste quand elle lui contait les maères et les souffaces qui l'avaient acabée en talle en ne se vogat pas seule dans le cour de Conti. Camille avait, à ce sujet, fait plus d'une leons à Calyste et claiste en me vogat pas seule dans le cour de Conti. Camille avait, à ce sujet, fait plus d'une leons à Calyste et claiste en me vogat pas seule dans le cour de Conti. Camille avait, à ce sujet, fait plus d'une leons à Calyste et claiste en me vogat pas seule dans le cour de Conti. Camille avait, à ce sujet, fait plus d'une leons à Calyste et claiste en metro.

— Moi, lui dissi-il, je vous sinerai absolument; vous ne trouverta pas chez moi los tromphos de first 1, les pioissesso; que donne une foule émue par les mervelles du talont; mon seul adens servi de vous siner, ne seules pioissesses sevon les viters, fadimication de d'aucune fennme ne me paraltra méritez de récompense; vous n'atrez pas à redouter d'odicines ir risidies; vous étem thomonue, et là où que vous accepte, moi je voudrais me faire accepter tous les iours.

Elle écoutait ces paroles la tête baissée, en lui laissant baiser ses mains, en avouant silencieusement mais de bonne grâce qu'elle était peut-être un ange méconnu.

 Je suis trop humiliée, répondait-elle, mon passé dépouille l'avenir de toute sécurité.

Ce fut une helle matinée pour Calyste que celle oà, en venant aux Toucles à espet heures du main, il apreut entre deux ajoncs, à une finêtre, Băstitic conffée du même chapeau de paille qu'elle portait le jour de leur excursion. Il ent comme un ébouissement. Ces petites choses de la passion agrandissent le unonde. Peut-être n'y 3-t-il quie les Prançaises qui pouséent les servest de ces coupe de théâtre; elles les doinent aux grâces de leur expris, elles auvent en mettre dans le sentiment autant qu'il peut en accepter sans perdre de sa force. Als l'omblen elle pessit peu sur le bras de Calyste. Tourdeux, ils sortieres par la porte du jardina qui donce sur les dunes. Bâstrax troux le sables jois; elle aperçut alors ces petites plantes dures à feurs noses qui y croissent, elle en cevilit plusieurs auxquelles elle joignat l'ouilet des Chartreux qui se troux egale-ineut dans es sobles arides et les quataces d'une fonos similiaristes.

avec Calyste, pour qui ces fleurs et re feuillage devaient être une éternelle, une sinistre image.

— Nous y joindrous du buis, dit-elle en souriant. Elle resta quelque temps sur la jetée où Calyste, en attendant la barque. lui raconta sou enfautiliago lo jour de sou arrivée. — Votre escapade, que j'ai sue, fut la cause de ma sévérité le premier jour, dit-elle.

Pendant extre prousenade, mariame de Rochegude eut ce los (legèremen plaisante de l'ecme qui alme, comme elle en est la tandresse et le laissea-siller. Calyste pouvait se croire aint. Vaisquand, en albate hong des rochers me les shie, list descendirent dans une de ces charmantes criques où les vagues ont apporté les plus extraordiaires monalques, compos des unarbes les plus déranges, et qu'ab y eurent joué comme des enfants en cherchant les plus heaux échartillous y quand Calyste, au comble de l'Erresse, lais proposa sestement de s'enfuir en Irlande, elle reprir un air digue, un patérieux, lui denanais suo hera, et it continnèrent lowchemin vers le roche qu'elle avait surmonnacé sa roche Tarplésine

— Mon ani, lui dit-elle ne gravisant à pas lents ce magnifique hole de gravis dont elle devait se fiere un pidotata i, jo n'à pas le courage de vons cacher tout ce que vous étes pour moi. Depais dit ans je n'à ja se u de hombeur comparable à celoit que nous venons de goûter en fainant la chasse aux cequillages dans ces roches à que d'exu, en changeante ces callours vere losquois jeun ferra faire un coltre qui sera plus perceux pour moi que s'il était composé des plus bezux duamants. Je viene d'évre poite fille, calmar, telle que j'étas à quaterze ou sene anu, et alors djuns de vous. L'annor que j'étas à quaterze ou sene anu, et alors djuns de vous. L'annor que j'étas à quaterze ou sene anu, et alors djuns de vous. L'annor que j'étas à quaterze ou sene anu, et alors djuns de vous. L'annor que j'étas à figure de bouher de vous inspirer air refere à taue propers yeux. Entender ce met dans toute sa magin. Vous avez fait de mai he figure la plus orgacillense, la plus heureuse de vous exe, et vous vivera peut-être plus long-temps dans uno souveair que moi dans loute.

En ce moment, elle était arrivée au faite du rochar, d'où se voyait l'ummense Océan d'un côté, la Bretague de l'autre avec «« lles d'or, «es tours féodales et ses bouqueis d'ajoucs. Jamais une feunne ne fut sur ou plus beau théâtre pour faire un si graud aves.

 Mais, dit-elle, je ne m'appartiens pas, je suis plus liée par ma volonié que le ne l'étais par la loi. Sovez donc puni de mon Calvste tenait Béatrix par la taille, il la serra sur son cœur. Pour confirmer ses douces paroles, madame de Rochegude déposa sur le front de Calvate le plus chaste et le plus timide de tous les baisers. Puis ils redescendirent et revinrent lentement, causant comme des gens qui se sont parfaitement entendus et compris, elle croyant avoir la paix, lui ne doutant plus de son bonheur, et se trompant l'un et l'autre. Calyste, d'après les observations de Camille, espérait que Conti serait enchanté de cette occasion de ouitter Béatrix. La marmise, elle, s'abandonnait au vagne de sa position, attendant un hasard. Calvate était trop ingénu, trop aimant pour inventer le hasard. Ils arrivèrent tous deux dans la situation d'âme la plus délicicuse, et rentrèrent aux Touches par la porte du jardin. Calvate en avait pris la clef. Il était environ six heures du soir. Les enivrantes senteurs, la tiède atmosphère, les conleurs jaunâtres des rayons du soir, tout s'accordait avec leurs dispositions et leurs discours attendris. Leur pas était égal et harmonieux comme est la démarche des amants, leur mouvement accusait l'union de leur neuvée Il réznait aux Touches un si grand silence que le bruit de la porte en s'ouvrant et se fermant y retentit et dut se faire entendre dans tout le iardin. Comme Calyste et Béatrix s'étaient tout dit et que leur promenade pleine d'émotions les avait lassés, ils renaient doucement et sans rien dire. Tout à coup, au tournant d'une allée. Béatrix éprouva le plus borrible saisissement, cet effroi communicatif que cause la vue d'un reptile et qui glaca Calvate avant qu'il n'en vit la cause. Sur un banc , sous un frêne à rameaux pleureurs. Conti causait avec Camille Maupin. Le tremblement intérieur et convulsif de la marquise fut plus franc qu'elle ne le voulait : Calyste apprit alors combien il était cher à cette femme qui venait d'élever une barrière entre elle et lui, sans doute pour se ménager encore quéques jours de coquetterie avant de la franchir. En un moment, un drame tragique se déroula dans toute son étendue au fond des cœurs.

--- Yous ne m'attendiez pent-être pas sitôt , dit l'artiste à Béatrix en lui offrant le bras.

La marquise ne put s'empêcher de quitter le bras de Calvste et de prendre celui de Conti. Cette ignoble transition impérieusement commandée et qui déshonorait le nouvel amour, accabla Calvate qui s'alla jeter sur le hanc à côté de Camille après avoir échangé le plus froid salut avec son rival. Il éproposit une foule de sensations contraires ; en apprenant combien il était aimé de Réatrix , il avait voulu par un mouvement se jeter sur l'artiste en leu disant one Béatrix était à lui : mais la convulsion intérieure de cette nauvre femme en trahissant tout ce qu'elle souffrait, car elle avait pavé là le prix de toutes ses fautes en un moment , l'avait si profondément ému qu'il en était resté stupide, frappé comme elle par une implacable nécessité. Ces deux mouvements contraires produisirent en lui le plus violent des orages auxquels il eft été soumis depuis qu'il aimait Réatrix. Madame de Rochegude et Conti passaient devant le banc. où gisait Calvate auprès de Camelle, la marquise regardant sa rivale et lui ietait un de ces regards terribles par lesquels les femmes savent tout dire, elle évitait les veux de Calyste et paraissait éconter Conti qui semblait hadiner.

- Que peuvent-ils se dire? demanda Calyste à Camille.
- Cher enfant I tu ne comais pas encore les épouvantables droits que laisse à un bonnes sur une forme un anour éteint. Béatrix n'a pas pu lui refuser sa main. Il la raille sans doute sur ses amours, il a dil les desiner à votre attitude et à la mamère dout vots vous êtes présentés à ser regards.
  - Il la raille?... dit l'impétueux jeune homme.
- Calme-toi, dat Camille, on tu perdrais les chances forwables qui te restent. S'il froise un peu trop l'amour-propre de Béatrix, elle le foulera comme un ver à ses piechs. Mais il est attucieux, il saura s'y prendre avec esprit. Il ne supposers pas que la fère matame de Rochegued ait pu le traiti, 13 varuit trop de déparasition à nimer un bomme à cause de sa besoté! Il te peindra sauts doute à leite-même comme un enfant saits par la vanité d'aveir une materquise, et de se rendre l'arbitre des destinées de deux femmes. En-

fin, il fera tonner l'artillerie piquante des suppositions les plus injurieuses. Béatrix alors sora forcée d'opposer de menteuses dénégations dont il va profiter pour rester le maître.

- Ah! dit Calyste, il ne l'aime pas. Moi, je la laisserais libre: l'amour comperte un cheix fait à tout moment, confirmé de jour en jour. Le lendemain approure la veille et grossit le trésor de nes plaisirs. Quelques jours plus tard, il ne nous trouvait plus. Qui donc l'a rannoné!
- Une plaisanterie de journaliste, dit Camille. L'opéra sur le succès dupad il compant est tembé, mis à plat. Ce unt : « Il est dur de perdre à la fois a réputation et as uniteresse! « dit su foire sur Caude Vignes, pecu-lècre, le sans doctes tetteid durs toutes ses vaniés. L'amour basé sur des sectiments petits est implierable. De l'ei questionné, mais qui peut connaître une nature s'atasse et si troupenze? Il a paru faitgué de sa maière et de son amour, des goulés de la vie. It a regretté d'être le fia publiquement avec la marquise, et m's fait, en une parlant de son aucire honbreur, un poème de mélanciés un pour trop spiriteur pour tres yars. Sans donts il empleas de mélanciés un pour trop spiriteur pour tres yars. Sans donts il conjernit une suprendre le secret de votre ausuur au milieu de la lois ense ses faitreires me causcrisent.
  - -- Hé! bien? dit Calyste en regardant Béatrix et Conti qui venaient, et n'écoutant délà plus.

Camille, par prodence, n'était tenue sur la défensive, elle n'avait trahi ni le secret de Calyste ni celui de Béatrix. L'artiste était homme à jouer tout le monde, et mademoiselle des Touches engagea Calyste à se défier de lui.

— Cher enfant, lui dit-elle, voici pour toi le moment le plus critique; il faut une prudence, une habrieté qui te manquent, et ta vas te laisser jouer par l'homme le plus rusé du monde, car maintenant je ne puis rien pour toi.

La clocke annonea le ditter. Conti vint offire son bras à Camille. Betarra pert colu de Calyste. Comille labos passer la marquise la première, qui put regarder Calyste et lur recommander une discretion absolue en metattu un doigt sur ses lèvres. Conti înt d'une excessive guêtei pendant le dince. Peu-leve était-ce me manière de sonder madane de Rochegude, qui joua mai son rôle. Coqueste, de cet put termoper Conti: mais simante, elle fut derinche. Le rusé musicien, koin de la gêner, ne parut pas s'apercevoir de son embras. Il unt an desser la couverantion sur les femmes, et vants la

459

noblesse de leurs sentiments. Telle fennue près de nous abandonner dans la prospécié nous sacrifie tout dans le malbrer, disait-il. Liss femmes out sur les houmes l'avantage de la constance; il but les avoir bien blesées pour les détacher d'un premier amant, elles y teamest connex le humouer; un scoond aunour est houtest, set il fut d'une moralité parfaite, il encensait l'autet do susgnait un cours percé de mille coups. Camille et Bénérit comprenante subsel l'apreté des épigranmes acérées qu'il décorbait d'éloge en éloge. Par moments toutes deux rougéssient, mass elles étanent forcées de se contenir; elles se donnéerns le bena pour remonter toutes deux conditions qu'un commun accord, par le grand salon où il n'y avait pas de lumière et de leis pouisient étre seules un noment.

- Il m'est impossible de me laisser marcher sue le corps par Conti, de lui donner raison sur moi, dit Béatrax à voir basse. Le forçat est toojours sous la domination de sun compagnon de claisor. Je mis perdue, il Sudra retourner au bagne de l'anouer. Et c'est vous qui m'y aver rejetée! Al l'vous l'avez fait vesir us jour trop tard ou un jour trop tôt. Le reconnais la votre inferrat alsein d'autour : la venezance est complète, et le dénoment parfait.
- J'ai pu vous dire que j'écrirais à Conti, mais le faire?... j'en suis incapable! s'écria Camille. Tu soufires, je te pardonne.
- Que deviendra Calyste? dit la marquise avec une admirable naïveté d'amour-propre.
  - Conti vous emmène donc ? demanda Camille.
    - Ah! vous croyez triompher? s'écria Béatrix.
- Ce fut avec rage et as belle figure décomposée que la marquie dit ca afferuses pardes à domilie qui essaya de cacher son bosbert par une fause expression de tristesse; mais l'éctal de sepeux démestait la contraction de son maque, et Batrix se connaissait en grimacer! Aussi quand elles se rirent aux lumières un s'assepant sur ce divan où, depuis trois semisiene, il s'était jone tous de comédien, et do la trugétic intimine de lant de passions contrariés savait commendé, ces deux femmes s'observirent-elles pour la demière fois : elles se virent lates s'apardes par une histe profonde.
- Calyste te reste, dit Bdatrix en voyant les yeux de son amie; most e suis établie dans son cœur, et nulle femme ue vie on chassers. Camulle rèpondit avec un mitable accessir d'ironie, et qui atteigust la marquise au cœur par les célèbres paroles de la nicce de Vasaria la Louis IVI : — To régnes, ul Faines, et tu pars?

Ni l'une ni l'autre, durant cette scène, qui fut très-vive, ne » apercerait de l'absence de Calyste et de Conti. L'artiste était resté à table avec son rival en le sommant de lui tenir compagnie et d'achèver une bouteille de vin de Champagne.

 Nous avons à causer, dit l'artiste pour prévenir tout refus de la part de Calyste.

Dans leur situation respective, le jeune Breton fut forcé d'obéir à cette sommation.

- Mon cher, dit le musicien d'une voix câline au moment où le pauvre enfant out bu deux verres de vin, nous sommes deux bons garcons, nous pouvons parler à cœur ouvert. Je ne suis pas venu par défiance. Béatrix m'aime, dat-il en faisant un geste plein de fatuité. Moi, je ne l'aime plus; je n'accours pas pour l'emmener, mais nour romure avec elle et lui laisser les honneurs de cette rupture. Yous êtes jeune, vous ne savez pas combien il est utile de paraître victime quand on se sent le bourreau. Les jeunes gens jeuent feu et flamme, ils quittent une femme avec éclat, ils la méprisent sonvent et s'en font halr : mais les hommes sages se font renvoyer et prennent un petit air humilié qui laisse aux femmes et des regrets et le doux sentiment de leur supériorité. La défaveur de la divinité n'est pas irréparable , tandis qu'une abjuration est sans remède, Vous ne savez nas encore, heurensement nour vous, combien nous sommes gênés dans notre existence par les promesses insensées que les femmes ont la sottise d'accepter quand la galanterie nous oblige à en tresser les nœuds coulants pour occuper l'oisiveté du bonheur. On se jure alors d'être éternellement l'un à l'autre. Si l'on a quelque aventure avec une femme, on ne manque pas de lui dire poliment qu'on voudrait passer sa vie avec elle; on a l'air d'attendre la mort d'un mari très-impatiemment, en désirant qu'il jouisse de la plus parfaite santé. Que le mari menre, il y a des provinciales ou des entétées assez miaises ou assez goguenardes pour accourir en vous disant : Me voici, le suis libre! Personne de nous n'est libre. Ce boulet mort se réveille et tombe au milieu du plus beau de nos triomphes ou de nos bonheurs les mieux préparés. J'ai vu que vous aimeriez Béatrix, je la laissais d'ailleurs dans une situation où, sans rien perdre de sa majesté sacrée, elle devait conneter avec vous, ne fût-ce que pour taquiner cet ange de Camille Maupin. Eh! bien. mon très-cher, aimez-la, vous me rendrez service, je la vondraia atroce pour moi. J'ai peur de son orgueil et de sa vertu. Peut-être,

mal gré ma bonne volonté, nous faudra-t-il du temps pour opérer ce chassez-croise. Dans ces nortes d'occiosios, «cès da qui ne coumencera pas. Là, tout à l'heure, en tournant autour du gazon, j'ai vouls hii dire que je savais tout et la (fébciter sur son bonheur. Ah! bien, elle s'est fleshes. Je suis en ce moment amoureurs fou de la plus belle, de la plus jeune de nos cansatrices, de mademoiselle Falcon de l'Opfar, ej je veux l'époner? Ouis , j'en sois à la; mais auxis, quand vous viendrez à Paris, verres-vous que j'ai changé la marquies pour une rénie!

Le bonberr répudair son aurcole sur le viage du candide Capiter, qui rous aon amour, et évêtit unte ce que Conti voluli savoir. Il n'est pas d'homme au monde, quelque hiasé, quelque départé qu'il poisse être, donl' Tamour ne er rallume au monent oi il le voit menze par un rival. On veut hien quitter une femme, van mais on ne veut pas être quitir par elle. Quant des anuais en arrivent à cette entrémité, femmes et hommes s'efforcent de conserver la priorité, tant hi bessure faite à l'amour-propere aprénden. Peuiter s'agil-il de tout ce qu'a créé la société dans ce sentiment qui tent piene soin à l'amour-proper qu'il à vie elle-même attaquée alors dans son avenir : il semble que l'on va perdre le capital et non la rente. Questionné par l'artise, c'alyste monosta tout ce qui s'était pané pendant ces trois semaines aux Touches, et fut enchanté de Cont, qua dissiminit às rage sous une charmante bohonnie.

— Remontons, divil. Les femmes sont défantes, elles ne s'expliqueracient pas comment nous restone cisemble sans moss prendre aux cheveux, elles pourraient venir nous éconiter. Je vous servirus sur les écux toits, mon cher erdinu. Le vais têre insupportable, grossier, jabur ser la marquiet, je la soupponneraj perpétuellement de me trahir, il a y a rien de unieux pour détermaire une femme ha trahison; vous serze bueveux et je sera libre. Jouez ce soir le rolle d'un amoureux contrarié, moi je fersil Thomme soupnemenz et jaloux. Palispruc et ange d'appartenir à un homme sans délicateux, pleerez 1 vous pouvez pleurer, vous étes jeune. Héalt noi, je ne puis plaspleurer, et su grand savantage de moiss.

Calyste et Contr remontèrent. Le musicien, sollicité par son jeune vival de chanter un morceau, chanta le plus grand chérid'œuvre musecal qui existe pour les céctoatts, le fancur l'acche spunti l'aurora, que Rubini lui-même n'entame jamais sans trembler, et qui fin souveru le triomphé de Conti. Jamas si ne fut plus extraordinaire qu'en ce moment où tant de sentiments boulllonnaient dans sa postrine. Calyste était en extase. Au premier mot de cette cavatine, l'artiste lança sur la marquise un regard qui donneit aux paroles une signification truelle et qui fot entendue. Camille, qui accompagnait, devine ce commandement ami fit haisser la tête à Béatrix : elle regarda Calvate et pensa que l'enfant était tombé dans quelque viége malgré ses avis. Elle en ent la certitude quand l'heureux Breton vint dire adieu à Béatrix en Ini baisant la main et en la lui serrant avec un petit air conflant et rusé. Quand Calvste attergnit Guérande, la femme de chambre et les gens chargeaient la voiture de voyage de Conti, qui, dès f'aurore, commé il l'avait dit, emmenait jusqu'à la poste Béatrix avec les chevaux de Camille. Les ténèbres permirent à madame de Bochepude de regarder Guérande, dont les tours, blanchies par le jour, brillaient au milieu du crénuscule, et de se livrer à sa profondé pristesse : elle laissait là l'une des plus belles fleurs de la vie . un amour comme le révent les plus pures jeunes filles. Le resnect humain brisait le seul amour véritable que cette femme pouvait et devait concevoir dans toute sa vie. La femme du monde obéissait aux lois du monde, elle immolait l'amour aux convenances, comme certaines femmes l'immolent à la Religion ou au Devoir, Souvent l'Orgueil s'élère jusqu'à la Vertu. Vue ainsi, cette horrible histoire est celle de bien des femmes. Le lendemain, Calvate vint aux Touches vers midi. Onand il arriva dans l'endroit du chemin d'où la veille il avait anercu Béatrix à la fenêtre, il y distingua Camille qui accourut à sa reucontre. Elle lui dit au bas de l'escalier ce mot cruel : Partie!

- Béatrix? répondit Calyste foudroyé.
- Yous avez été la dupe de Conti, vous ne m'avez rieu dit, je n'ai pu rien faire.

Elle emmena le paute enfant dans son petit solu; il se jeiu sur le divan la highec où il avait in iouvent vu la maquejas, et y foodit en larraes. Félicité ne loi dit rien, elle fima son houla, suchant en larraes. Félicité ne loi dit rien, elle fima son houla, suchant qu'il s' y a rien d'opposer aux premiers accès de ces doubleurs, tott-pious sondes et muettes. Calyste, ne suchant predie sucun parti, pious sondes et muettes. Calyste, ne suchant predie aux parti, retra pendant unu le journée dans un engoardissement profoud. Un unsant avant le direr, Camille essaya de hii dure quelques parriès après l'avant en priés de l'écours.

<sup>--</sup> Mon ami, tu m'as causé de plus violentes souffrances, et je

p'avais pas comme toi pour me quérir une helle vie devant moi. Pour moi , la terre n'a plus de printemps, l'âme n'a plus d'amour. Ansai, nour trouver des consolations, dois-ie aller plus bant. Ici, la veille du jour où viot Béatrix , je t'ai fait son portrait ; je n'ai pas voulu te la flétrir, tu m'aurais crue ialouse. Econte aujourd hui la vérité. Madame de Bochegude n'est men moins que digne de toi. L'éclat de sa chute n'était pas nécessaire, elle n'ent rien été sans ce tapage, elle l'a fait froidement pour se donner un rôle, elle est de ces femmes qui préférent l'éclat d'une faute à la tranquillité du honheur, elles insultent la société pour en obtenir la fatale aumône d'une médisance, elles veulent faire parler d'elles à tont prix. Elle était rongée de vanité. Sa fortune , son emest n'avaient nu lui donper la rovauté féminine qu'elle cherchart à conquérir en trônant dans un salon : elle a cru pouvoir obtenir la célébrité de la duchesse de Langeais et de la vicourtesse de Beauséant : mais le monde est juste, il n'accorde les honneurs de son intérêt qu'aux sentiments vrais. Béatrix inuant la comédie est ingée comme une actrice de second ordre. Sa fuite n'était autorisée par aucune contrariété. L'épée de Damoclès ne brillait pas au mibeu de ses fêtes, et d'ailleurs il est très-facile à Paris d'être heureuse à l'écart quand on aime bien et sincèrement. Enfin aimante et tendre, elle p'ent pas cette nuit spivi Conti

Camille parls long-temps et très-doquemment, mais ce dernier foir fait inaité, elle se tut à un geste par lequel Calyste exprisas son entière cropance en Béatra; celle le força de descendre et d'assister à son dioer, car il lui fait impossible de manger. Il n'y a que pendant l'extribre journesse que contractions ont lieu. Plus tard, les organes ont pris leurs habitudes et se sont comme endurent. La réaction de marial sur le physique n'est asser foire pour d'eterniner une maladiés mortelle que si le système a conservé su primitive délicateux. Un homme résiste à un chagine violent qui ten un jeune homme, moiss par la faiblesse de l'affection que par la force des organes. Amsi mademoisel des Touches fau-cles tout d'abord clirajée de l'attitude calme et résignée que prit Calysia. Pagès sa première effision de le brance. Avant de la quitte, il voulut reviue la chambre de Béatrix et alla se plonger la title sur l'orciller du saleme suit recoé.

Je fais des folies, dit-il en donnant une poignée de main à Camille et la quittaut avec une profonde mélancolie.

Il cevist ches lui, trous la compagnie ordinaire occupich Saire mouche, et resta pendant tous is souire auprès des annèse. Le curé, le chevalier du Halga, mademoiselle de Pen-Botl savaient le départ de madame de Rochegude, et tous sin en étament houverex, par la compagnitude de la compagnitude de

Pendant quelques jours. Calyste alla régulièrement aux Tonches:

il tournait autour du gazon pù il s'était quelquefois promopé donnant le bras à Béatrix. Souvent il noussait insuu'au Croisic, et gagnait la roche d'où il avait essayé de la préciniter dans la mer: il restait quelques heures couché sur le buis, car, en étudiant les points d'appui qui se trouvaient à cette cassore, il s'était appris à v descendre et à remonter. Ses courses solitaires, son silence et sa sobriété finirent par inquiéter sa mère. Après une quinzaine de jours pendant lesquels dura ce manège assez semblable à celui d'un animal dans une cage, la cage de cet amoureux au désespoir était, selon l'expression de La Fontaine. Les tienes honorés par les pas. éclairés par les veux de Béatrix. Calyste cessa de passer le petit bras de mer : il ne se sentit plus que la force de se traîner insqu'au . chemin de Guérande à l'endroit d'où il avait aperçu Béatrix à la crois'e. La famille, heureuse du départ des Parixiens, nour employer le mot de la province, n'apercevait rien de funeste ni de maladif ches Calvate. Les deux vicilles filles et le curé , noursuivant leur plan , avaient retenu Charlotte de Kergarouët, qui, le soir, faisait ses agaceries à Calvate, et n'obtenuit de ini que des conseils nour ioner à la mouche. Pendant toute la soirée, Calyste restatt entre sa mère et sa fiancée bretonne, observé par le curé, par la tante de Charlotte uni devisaient sur son plus ou mons d'abattement en retournant. chez eux. Els prenaient l'indifférence de ce malheureux enfant pour une soumission à leurs projets. Par une soirée où Calyste fatigué s'était conché de bonne heure, chacun laissa ses cartes sur la table. et tous se regardèrent au moment où le jeune homme ferma la norte de sa chambre. On avait écouté le bruit de ses nas avec anxiété.

Calyste a quelque chose, dit la baronne en s'essuyant les yeux.
 Il n'a rien, répondit mademoiselle de Pen-Hoël, il fant le marier promptement.

<sup>-</sup> Yous crovez que cela le divertira? dit le chevalier.

Charlotte regarda sévèrement monsieur du Halga, qu'elle trouva le soir de très-maurais ton, immoral, dépravé, sans religion, et ridicule avec sa chienne, malgré les observations de sa tante qui défendit le vieux marin.

- Demain matin, je chapitrerai Calyste, dit le baron que l'on croyait endormi; je ne voudras pas m'en aller de ce monde sans avoir vu mon petit-fils, un du Guénic blanc et rose, coiffé d'un bégnin horston dans son berceau.
- Il ne dat pas un mot, dit la vieille Zéphirine, on ne sait ce qu'il a; jamais il n'a moins mangé; de quoi vit-il ? s'il se nourrit aux Touches, la cuisine du diable ne lui profite guère.
- Il est amoureux, dit le chevaluer en risquant cette opinion avec une excessive timidité.
- Allons I vieux roquentin, vous n'avez pas mis au panier, dit mademoiselle de Pen-Hoël. Quand vous pensez à votre jeune temps, vous oubliez tout.
- Venez déjeuner avec nous demain matin, dit la vieille Zéphirine à Charlotte et à Jacquehue, mon frère raisonnera son fils, et nous conviendrons de tout. Un clou chasse l'autre.

- Pas chez les Bretons, dit le chevalier.

Le lendemain Calvste vit venir Charlotte, mise dès le matin avec une recherche extraordinaire, au moment où le baron achevait dans la salle à manger un discours matrimonial agquel il ne savait que répondre : il connaissait l'ignorance de sa tante , de son père, de sa mère et de leurs ams; il récoltait les fruits de l'arbre de science. il se trouvait dans l'isolement et ne parlait plus la langue domestique. Aussi demanda-t-il seplement quelques jours à son père , qui se frotta les mains de joie et rendit la vie à la baronne en lui disant à l'oreille la bonne nouvelle. Le déjeuner fut gai, Charlotte, à qui le baron avait fait un signe, fut sémillante. Dans toute la ville filtra mar Gasselin la nouvelle d'un accord entre les du Guénic et les kergarouët. Après le déjouner, Calyste sortit par le perron de la grande salle et alla dans le jardin, où le suivit Charlotte; il lui donna le bras et l'emmena sons la tonnelle au fond. Les grandsparents étaient à la fenêtre et les regardatent avec une espèce d'attendrassement. Charlotte se retourna vers la iolie facade, assex inquiète du silence de son promis, et profita de cette circonstance pour entamer la conversation en disant à Calvste : - Ils nons examinent!

- tis ne nous entendent pas , répondit-ii.
- Oni , mais ils nons voient.
- Asseyons-nous, Gharlotte? répliqua doucement Calyste en la prenant par la main.
- Exi-il vras qu'autrefost votre bismiter flottait sur cette colonne tordes? demands Charlotte en contemplant la masson comme riense. Elle y ferrait bien! Comme on serait heureux la l'Vous changerex quelque chose à l'initérieur de voire maisien, n'est-ce pas, Calynet? — le n'es avaira ins le fromme, ma chier Charlotte, dis la saon-
- homme en lus premant les mains et les lui baisant. Je vais vous confier mon secret. J'aime trop une personne que vous avez voe et qui m'aime pour pouvoir faire le bonlieur d'une autre femme, et je sais que, depuis notre enfance, on nous avait destinés l'on à l'autre.
  - Mais elle est mariée, Calyste, dit Charlotte.
    - J'attendrai , répondit le jeune homme.
- Et moi aussi, dit Charlotte les yeux pleins de larmes. Vous ne sauriez ainer long-temps cette femme qui, dit-on, a saivi un chanteur...
- Maries-rous, ma chère Charlotte, reprit Calyate. Avec in fortune que vous dessitue vorte tante et qui est énorme e Bretague, rous pourret choisir mient que moi... Vaus trouverez un homme deté. Je se vous ai pas prece à part pour vous apprendre ce que rous savez, mais pour vous conjurer, su nom de notre amitié d'enface, de preeder ser vous la rupture et di une réfuser. Dien que rous ne veules point d'un homme dont le cour n'est pas libre, et ma passion surs servi du moites à ne vous fuer accur ner. Vous ne savez pas combien à vie ne péet le ne puis supporter aucune futte, je suis affichii comme un homme quitit par sun lune, par le mais plant et de sa vie. Sans le Casgirin que ma mort causerà à una mère et à un sante, je me serais délij letà à uner, et je ne sip law retouré dans les roches de Crockie depuis je jour eò la retoution devenait irrésistible. Ne parler pas de ceci. Adien, Charbone.
- Il pri la jeune fille par le front, l'embrasa par les chereux, e sorti par l'aliée qui aboutissait au pigono, et se sauva chez Camille soi il resta isseprira milieu de la muit. Be reventant à une heure du matin, il trouva sa mère occupée à sa tapisserie et l'attendant. H entre doucement, loi serra la main et lai dit : — Charlotte est-elle partie?

- Elle part demain avec sa tante, au désespoir toutes deux. Viens en Irlande, mon Calyste, dit-elle.
- Combien de fois ai-je pensé à m'y enfurr i dit-il.
  - Ah I s'écria la haronne.
  - Avec Béatrix, ajouta-t-il.

Quedques jours après le départ du Charlotte, Calyste accompagualt le chevalier du Haliga rendent su promenate au mail, al 5 y asseyat au soleil sur un banc d'oût ees yeux embrassient le paysage depais les gérouettes des Touches jusqu'aux resclés que le ni adriquaient ces lames écuments qui se jouent au-deaux de écausé à la marée. En ce moment Calyste était maigre et pâte, ses doccs dimunsières, il commençuit à reseauft quelques petits fissons réguliers qui dénotatent la lièrre. Ses youx cernés avaient cet chait que communique une pentée fine aux orbitaires, ou l'arrêer de commba aux hardis intieurs de notre civilisation actuelle. Le chevaitier était le seule personne avec laquéel il échangeti quelque idées : il avait deviaté dans ce viciliard un apôtre de su religion, et recomm ches le les vestiers d'un éternel amour

- Avez vous aimé plusieurs femmes dans votre vie? lui demanda-t-il la seconde fois qu'ils firent, selon l'expression du marin, voite de conserve au mail.
  - Une seule, répondit le capitaine du Halga.
  - Était-elle libre?

— Non, fit le chevalier. Ab! j'ai bien sooffert, car elle était la femme de mon meilleur ami, de mon protecteur, de mon obsé; mais nous nous aimions tant?

- Elle vous aimait? dit Galyste,
- -- Passionnément, répondit le chevalier avec une vivacité qui ne lui était pas ordinaire.
  - Vous avez été honreux?
- Jusqu'à sa mort, elle est morte à quarante-neuf ans, es émigration à Saint-Pétersbourg : le climat l'a toée. Elle doit avoir bien froid dans son ocronell. J'ai bien souvent poné à l'aller chercher pour la coucher dans notre chère Bretagne, près de moi i Mais elle git dans mon cœur.

Le chevalier s'essuya les yeux, Calyste lui prit les mains et les lui serra.

— Je tiens plus à cutte chienne, dit-il en montrant Thisbé, qu'à ma vic. Cette petite est en tont point semblable à celle qu'elle caressait de ses belles mains, et qu'elle prenait sur ses genoux. Je ne regarde jamais Thisbé sans voir les mains de madame l'amirale. — Avez-vous vu madame de Rochegude? dit Calvate au chevalier.

Non, répondit le chevalier. Il y a maintenant cinquante-hoit ans que je n'ai fait attention à aucune femme, excepté votre mère ont a guedane chose dans le teint de madame l'amirale.

Trois jours après, le chevalier dit sur le mail à Calyste: — Mon enfant, j'ai pour tout bien cent quarante louis. Quand vous saurez où est mademe de Rochegude, vons viendres les prendre chez moi pour aller la voir.

Calyste remercia lo vieillard, dont l'existence îni faisait sewie; musi, de jour es jour, il devint plus moros, il panissant n'amme personne, il semblait que tout le monde le bleestt, il ne restait doux et bon que pour sa mère. La brannes suivait avec, une inquidade croisment le progrès de cette folie, elle seelu obenata à foote de printres que Calyste prit quelque nourriture. Vera le commoncement du mossi d'ectobre, il jeune malade cessa daller au mais eta compagnie du cheruiler, qui venait intutiement le chercher pour la promenade en hi faisant des accepties de vieiller.

 Nous parierons de madame de Rochegude, disait-il. Je vous raconterai ma première aventure.

- Votre fils est bien malade, dit à la baronne le chevalier du Halea le jour où ses instances furent inutiles.

Calyste répondait à tontes les questions qu'il se portait à merreille, et, comme tous les jeunes mélancoliques, il prenait plaisir à ayourer la mort; mais il ne sortait plus de la maison, il denneurait dans le jardin, se chauffait au pâle et tidée soleil de l'autoonne, sur le hane, seni avec as peniée, et il fuyait toute compagnie.

Depais le jour où Calyse n'alla plus chez elle, Pélicité pris le ceute de Guérande de la venir voit. L'audioité de Pabbé Grimont, qui passait aux Touches presque toutes les matinées et qui parfois y dina, devinit une grande nouvelle : il en fot question dans tout le pays, et même Names. Némonnes il ne manqua junais une soir rée à l'hôtel du Guénic, où régonit la désolation. Maîtres et gens, tous éciants allièges de l'obstantion de Calyste, sans le croire en danger : il ne venait dans l'esprit d'aucur de ces personnes que ce paurre jeune homme poit mourit d'aucur. Le cheziler n'avat aircun exemple d'une parelle mort dans ses vouges ou dans ses souveix. Tous attribusient la maigrer de Calyse au dédaut de nour-veix. Tous attribusaient la maigrer de Calyse au dédaut de nour-veix.

riture. Sa mère se mit à genoux en le suppliant de manger. Calyste s'efforça de vaincre sa répugnance pour plaire à sa mère. La nourriture prise à contre-cœur accéléra la petite fièvre lente qui dévorait ce beau ieune homme.

Dans les deraiers jours d'octobre, l'enfant chéri ne remontait plus se coucher au second, il avait son lit dans la salle basse, et il v restant la plupart du temps au mihen de sa famille, qui ent enfinrecours au médecin de Guérande. Le docteur essava de couper la fièvre avec du quinine, et la fièvre céda pour quelques jours. Le médecin avait ordonné de faire faire de l'exercice à Calvate et de le distraire. Le baron retrouva quelque force et sortit de son apathie, d devint jeune quand son fils se faisait vieux. Il emmena Calvste. Gasselin et ses deux beaux chiens de chasse. Calvate obéit à son père, et pendant quelques jours tous trois chassèrent ; ils allèrent en forêt, ils visitèrent leurs amis dans les châteaux voisins : mais Calvste n'avait aucune gaieté, personne ne pouvait lui arracher un sourire, son masque livide et contracté trahissait un être entièrement passif. Le baron, vaincu par la fatigue, tomba dans une horrible lassitude et fut obligé de revenir au logis, ramenant Calyste dans le même état.

Quelques jours après leur retour, le père et le fils furent si dangereusement malades qu'on fut obligé d'envoyer chercher. sur la demande même du médecin de Guérande, les deux plus fameux docteurs de Nantes. Le baron avait été comme foudrové par le changement visible de Calvste. Doué de cette effrovable lucidaté que la nature donne aux moribonds, al tremblast comme un enfant de voir sa race s'éteindre ; il ne disait mot, il ioignait les mains, priait Dieu sur son fauteuil où le clouait sa faiblesse. Il était tourné vers le lit occupé par Calvste et le regardait sans cesse. Au moindre mouvement que fassait son enfant, il enconvait une vive commotion comme si le flambeau de sa vie en était agité. La baronne ne quittait plus cette salle, où la vieille Zéphirine tricotait au coin de la cheminée dans une inquiétude horrible : on lui demandait du bois, car le père et le fils avaient également froid: on attaquait ses provisions: aussi avait-elle pris le narti de livrer ses clefs, n'étant plus assez agile pour suivre Mariotte; mais elle voulait tout savoir, elle questionnait à voix basse Mariotte et sa belle-sœur à tout moment, elle les prenait à part afin de connaître l'état de son frère et de son neveu. Quand un soir,

presion un assoupissement de Callyste et de sou pêre, la vieille demoiselle de Pen-Broll Ini eut dit que sans doute il faliais e reisguer à voir mourra le laren, dont la figure était devenue hêmeche et prenait des tons de cire, elle laissa tomber son troot, fomille dans se proche, es nortun a vieux chapetet de bois noir, et se mit à le dire avec une ferveur qui rendit à sa figure antique et desaéchée une spendender si viquences que l'atter vieile filie initia son amie; prisi tens, à un signe du caré, se joignirent à l'élévation mentale de maderoniscille du Calisie.

- J'ai prié Diou la première, dit la baronne en se souvenant de la fatale lettre écrite par Caleste, il no m'a pas crancée!

- Peut-être ferions-nous hien, dit le curé Grimout, de prier mademouselle des Touches de venir voir Calyste.

— Elle I s'écria la vieille Zéphirine, l'autreur de tous non maux, elle qui l'a diverti de sa famille, qui nous l'a enlevé, qui lui a fait litre des livres impies, qui lui a appris un langage hérétique? Qu'elle soit mandite, et poisse Dieu no lui pardonner jamais! Elle a brisé leu du Gébei.

— Elle les reinvera peut-être, dit le curé d'une voix donce. C'est une sainte et une vertueuse personne; je suis son garant, elle n'a que de boanes intentions pour lui. Puissé-t-elle être à même de les réaliser!

— Avertissez-moi le jour où elle mettra les pieds ici, j'en sortiras, s'écria la vieille. Elle a tué le père et le fils. Croyez-vous que je n'entende pas la voix faible de Galyste? à peine a-t-il la force de parier.

Co fut on ce moment que les trois médecies entrèveut; ils faitgoilement Cabyte de questione; mais, quant au prèc, l'examen durs pous leur conviction fut complète en un moment, ils étalent surpris qu'il vérde monce. Le médecie de Guérande momona tranquillement à la barroune que, relativement à Calyste, il falhit prohabiement alle » Paris consolter les hommes les plus expérimentés de la acience, car il en coûtersit plus de ceut fouis pour leur déplacement.

--- On meurt de quelque chosé, mais l'amour, ce n'est rion, dit mademoiselle de Pen-Hoël.

— Hélas' quelle que soit la canse, Calyste meurt, dit la baronne, je reconnais en lui tous les symptômes de la consomption, la plus harrible des maladies de mon pays.

- Cabste meurt? dit le baron en ouvrant les yeux d'où sortirent deux grosses larmes qui cheminèrent leutement, retardées par les plas nombrevar de son visage, et restèrent au bas de ses jounes, les deux seules larmes qu'il eût sans doute versées de toute sa vie. Il se dressa sur ses jounes, il fit quelques pas vers le lit de son fils, lui net l'es mans, le recarda.
  - Que voulez-vous, mon père? lui dit-il.
  - Que tu vives , s'écria le baron.
- Je ne saurais vivre sans Béatrix, répondit Calyste au vieillard qui tomba sur son fauteuil.
- Où trouver cent louis pour faire venir les médecins de Paris?
   il est encore temps, dit la baronne.
  - Cent louis! s'écria Zéphirine. Le sauverait-ou!
- Sans attendre la réponse de sa belle-sever, la vielle fille passe seminis par l'ouerviere de se poches e défit son jupon de dessons, qui rendit un son borrd en tombant. Elle comaissait si bien les placre où elle arait tousu ses louis, qu'èle les déconsit avec une promptitude qui tenit de la magie. Les plèces d'or tombaient une à une sor sa jupe en sonannt. La violle Pen-Hoël la regardait faire en unailléstant un étionnement suipur
  - Mais ils yous voient! dut-elle à l'oreille de son amie.
  - Trente-sept, répondit Zéphirme en continuant son compte.
  - Tout le monde saura votre compte.
- Quarante-deux.
- Des doubles louis, tous neufs, où les avez-vous eus, vous qui n'y voyez pas clair?
- Je les tâtais. Voici cent quatre louis, cria Zéphirine. Sera-ce
- Que vous arrive-t-il, demanda le chevalier du Halga qui survint et ne put s'expliquer l'attitude de sa vieille amie tendant sa iune oleine de louis.
- En deux mots mademoiselle de Pen-Hoël expliqua l'affaire au chevalier.
- Je l'ai su, dit-il, et venais vons apporter cent quarante louis que je tenais à la disposition de Calyste, il le sait bien.
- Le chevalier tira de sa poche deux rouleaux et les montra. Narrotte, en voyant ces richesses, dit à Gasselin de fermer la porte.
  - L'or ne lui rendra pas la santé, dit la baronne en pleurs.

— Mais il lui servira peut-être à courir après sa marquise, répondit le chevalier. Allons, Calyste!

Calyste se dressa sur son séant et s'écria joyeusement : En route!

— Il vivra donc, dit le baron d'une voix douloureuse, je puis mourie. Allez chercher le curé.

Ce mot répandit l'éportante. Calyate, en soyant pâtir son père atteint par les émotions cruelles de cette ache, ne put retenir ses larnes. Le curé, qui savait l'arret porté par les médecias, était allé chercher madenoiseille des Toucles, car souant il avait us de répugnance pour elle, autant il amanifestait cue remonent d'admiration, et il la défendait comme un pasteur doit défendre une de ses osailles neférées.

A la nouvelle de l'état désespéré dans lespaé étais le havon, al y cut une fouls dans la vuelle : les paysans, les publiciers et les gams de Guérande s'agenouillèrent dans la cour pendant que l'abbé Gramont administrait le vieux, guerrier herion. Toute la ville était étans de sarroir le pére mourant auprité des on fils suable. On regardait comme une calamité publique l'extinction de cette antique race brecone. Cette cérémois frepac (Alyx. Sa douleur sit taire pendant un moment son amour; il demoura, durant l'agonie de l'hérique un moment son amourie, agenuille, regardant les progrès de la mort et pleurant. Le vioillard capira dans son fusteuil, en présence de toute la famille assemblée.

- Je meurs fidèle au roi et à la religion. Mon Dieu, pour prix de mes efforts, faites que Calyste vive! dit-il.

— Je vivrai, mon père, et je vous obéirai, répondit le jeune homme.

— Si tu veux me rendre la mort aussi douce que Fanny m'a fait
 . ma vie, jure-moi de te marier.

Je vous le promets, mon père.

Ce fat un touchant spectacle que de voir Calyste, ou plutôt son apparence, appuyé sur le vieux chevalier du Halga, un spectre condussat une oubre, snivant le cercoell du baron et menant le deoit, L'église et la petite place qui se trouve devant le portail furent pleines de gent accoursus de plus de dix lenes à la ronde.

La baroune et Zéphirine furent plongées dans une vivo douleur, en voyant que, maigré ses efforts pour oblêr à son père, Calyste restait dans une stupeur de funeste augure. Le jour où la famille prit le deuil, la baronge avait conduit son fifs sur le hanc au foud

473

du jardin, et le questionnait. Calyste répondait avec douceur et soumission, mais ses réponses étaient désespérantes.

— Na mère, disair-il, il n'y a plus de vie en moi : ce que je mange ne me nourrip as, l'aire ne turnt dans ma poirtie ne me rafraicht pas les mag; le soleil me semble froid, et quand il iliamie porre in la Repede e norre maions, comme en ce moment, là où tu vois les sculptures innosées de lueurs, moi je vois des formes indistinctes eveloppés d'un bromillerd. Il Bettart ciait ici, tout redeviendrait brillant. Il n'est qu'une seule chose au monde qui ait so coleur et as forme, c'ett cett fleur et ce feuillage, dit-il en tirat de son sein et montrant le bouquet d'étri que lui avait laissé la marquier.

La barenne n'ous piut rien demander à son fils, ses répuses acunsient plus de folie que son silence n'annosquit de douleur. Cependant Calyste tressaillé en apercevant mademoienle des Touches à travers les croisées qui se correspondaient : Pélicité lui rapées Belatir. Ce fut donc à Camille que son deux femmes désolées durent le seul mouvement de joir qui brilla au utilieu de leur desait. — Els h bien. Galvet, dis mademoisée des Touches en l'aperce-

vant, la voiture est prête, nous allons chercher Béatrix ensemble, venez?

La figure maigre et pâle de ce jeune homme en deuil fut aussitôt nuancée par une rougeur, et un sourire anima ses traits.

 Nous le sauverons, dit mademoiselle des Touches à la mère qui lui serra la main et pleura de joie.

Mademoiselle des Touches, la baronne du Guénic et Calyste partirent pour Paris huit jours après la mort du baron, laissant le sont des affaires à la vieille Zéphirine.

La tendresse de Pélicité pour Calyste avair préparé le plus bel aveire à ce pauve cenfat. Alliée à la fimille de Grandiere, ob se trouvaient deux charmantes filles à marier, les deux plus ravis autes fieurs du fasbourg Saut-Germane, elle avant cérrit à la ducheuse de Grandiere l'Instituté de Calyste, en la manonant qu'elle veolant sa maison de la rue du Mont-Blanc, de laquelle quedques spéculateurs des la rese du Mont-Blanc, de laquelle quedques spéculateurs vensit de lair templacer cette habitation par l'un des plus beans blate de la rue de Grandie, achtet des pet cett mille france. Son los protes de print de ce maison de la rue du Mont-Blanc, elle consacrait un million au rechat des terres de la maison du Golecie, et dispo-

sait de toute sa fortune en faveur de celle des deux demoiselles de Grandlieu qui guériralt Caleste de sa passion pour madame de Rochemide.

Pendant le voyage. Félicité mit la haronne au fait de ces arrangements. On memblait alors l'hôtel de la rue de Grenelle , qu'elle destinait à Calvate au cas où ses projets réussigaient. Tons trois descendirent alors à l'hôtel de Grandlien, où la baronne fut recue avec toute la distinction que lui méritait son nom de femme et de fille. Mademoiselle des Touches conseilla naturellement à Calvate de voir Paris pendant qu'elle y chercherait à savoir où se trouvait en ce moment Béatrix, et elle le livra aux séductions de toute espèce qui l'y attendaient. La duchesse, ses deux filles et leurs amis firent à Calvete les honneurs de Paris au moment où la saison des fêtes albit commencer. Le monvement de Paris donna de violentes distractions au jeune Breton. Il trouva dans Sahine de Grandlieu, qui certes était. alors la plus belle et la plus charmante fille de la société parisienne. utie vague ressemblance avec madame de Rochegude, et il prêta dès lers à ses connetteries une attention que nulle autre femme n'aurant obtenue de lui. Sabine de Grandlieu joua d'autant mieux son rûle que Calvste lui plut infiniment, et les choses furent si bien menées que. pendant l'hiver de 1837, le jeune baron du Guénic, qui avait repris ses confeurs et sa fleur de jeunesse, entendit sans répugnance sa mère lui ratineler la promesse faite à son nère mourant, et narles de son mariage avec Sabine de Grandben. Mais, tout en obéissant à sa promesse. Il cachait une indifférence secrète une connansalt la baronne, et ou'elle espérait voir se dissiper par les plaisirs d'un heureux ménage. Le jour où la famille de Grandlieu et la baronne accompagnée en

cette circonstance de ses parents venus d'Angleterre, siégeaient dans le grand salon à l'hôtel de Grandlien, et que Léopold Rannequin, le notaire de la famille, expliquait le contrat avant de le lire, Calyste, sur le front de qui chacun pouvait voir quelques nuages, refusa nettement d'accepter les avantages que lui faisuit mademoiselle des Touches, il comptait encore sur le dévouement de Félicité ou W crovait à la recherche de Béatrix.

En ce moment, et au milien de la stupéfaction des deux familles, Sabine entra, vêtue de manière à rappeler la marquise de Rochegude, et remit la lettre snivante à Calvate.

BÉATRIX. 475

## CAMILLE A CALYSTE.

· Calvete, avant d'entrer dans me cellule de novice, il m'est permis de jeter no regard sur le monde que je vais quitter nour m'élancez dans le monde de la prière. Ce recard est entièrement à vous, qui, dans ces derniers tenns, avez été pour moi tout le monde. Ma voix arrivera, su mos calculs no m'ent point trempée. au milieu d'une cérémonie à laupelle il m'était innossible d'assister. Le jour où vous serez devant un autel, donnant votre main à une jeune et charmante fille qui pourra yous aimer à la face du ciel et de la terre, moi je serai dans une maison religieuse à Nantes. devant un autel aussi, mais flancée pour toujours à celui qui ne trompe et ne trahit personne. Je ne viens pas vous attrister, mais vous prier de n'entraver par aucune fausse délicatesse le bien que l'ai vendo vons faire dès que je vons vis. Ne me contestez nos des droits su chérement conquis. Si l'atuour est une souffrance, ah! ie vous ai bien aimé. Calyste: mais n'avez aucun remords : les seuls plaisirs que i aie coûtés dans ma vic. je vous les dois, et les douleurs sont venues de moi-même. Récompensez-moi donc de toutes ces donieurs passées en me donnant une joie éternelle. Permettez au panyre Camille, qui p'est plus, d'être pour un neu dans le bonhour matériel dont yous jouirez tous les jours. Laissez - moi , cher , être quelque chose comme un parfum dans les fieurs de votre vic . m'y mêler à lamais suns vous être importune. Je vous devrai sans doute le bonheur de la vie éternelle, ne voulez-vous pas que je m'acquitte envers vous par le don de quelques biens fragiles et passagers ? Manquerez-vous de générosité? Ne voyez-vous pas en ceci le dernier mensonge d'un amour dédaigné ? Calyste, le monde sans yous n'était plus rien nour moi, vous m'en avez fait la plus affreuse des sohtudes, et vous avez amené l'incrédule Camille Maupin, l'auteur de livres et de pièces que je vais solennellement désayouer, vous avez ieté cette fille audacieuse et perverse, pieds et poings liés, devant Dieu. Je suis aujourd'hui ce que j'aurais dû être, un enfant plem d'innocence. Oni , i'ai lavé ma robe dans les pleurs du repentir, et je puis arriver aux autels présentée par un ange, par inon bien aumé Calyste! Avec quelle douceur je vous donne ce nom que in i résolution a sanctifié! Je vous aime sans aucun intérêt propre,

comme une mère aime son fils, comme l'Église aime un enfant. Je nourrai prier pour vous et pour les vôtres sans y mêler aucun autre désir me celui de votre hopheur. Si vous connaissier la tranquillité sublime dans laquelle le vis, après m'être élevée par la pensée audessus des petits intérets mondains, et combien est donce la pensée d'avoir fait son devoir, selon votre noble devise, vous entreriez d'un nas ferme et sans regarder en arrière, ni autour de vous, dans votre belle vie ! Je vous écris donc surtout pour vous prier d'être fidèle à vous-même et aux vôtres. Cher , la société dans laquelle vous devez vivre ne saurait exister sans la religion du devoir, et vous la méconnaîtriez, comme je l'ai méconnue, en vous laissant aller à la passion, à la fantaisie, ainsi que je l'ai fait. La femme n'est évale à l'homme qu'en faisant de sa vie une continuelle offrande. comme celle de l'homme est une perpétuelle action. Or ma vie a été comme un long accès d'égoisme. Aussi , neut-être . Dien vous a-t-il mis, vers le soir, à la norte de ma maison comme un messaper chargé de ma punition et de ma grâce. Écoutez cet aveu d'une femme pour qui la gloire a été comme un phare dont la lneur lui a montré le vrai chemin. Sovez grand, immolez votre fantaisie à ves devoirs de chef. d'époux et de père! Relevez la banmère abattue des vieux du Guénic, montrez dans ce siècle sans religion pi principe le gentifhomme dans toute sa gloire et dans toute sa splendeur. Cher enfant de mon ame , laissez - moi jouer un peu le rôle d'une mère : l'adorable Fanny ne sera nins ialonse d'une fille morte an monde, et de qui vous n'aperceyrez plus que les mains touinurs levées au ciel. Aujourd'hui la noble-se a plus que jamais besoin de la fortune : acceptez donc une partie de la mienne. Calvate, et faitesen un bel usage; car ce n'est pas un don, mais un fidéicomms. J'ai pensé plus à vos enfants et à votre vieille maison bretonne qu'à vous-pième en vous offrant les gains que le temps in'a procurés sur la valeur de ma maison à Paris. »

- Signons, dit le jeune baron.

FIN DU TROISIÈME VOLUME.



## TABLE DES MATIÈRES

## DU TROISIÈME VOLUME

DES

## SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE,

| FENCHE DE TRENTE ANS     | 1   |
|--------------------------|-----|
| CONTRAT DE MARIAGE       | 166 |
| stratz (première partie) | 285 |

THE RESERVE TO PROTECT TO LAND

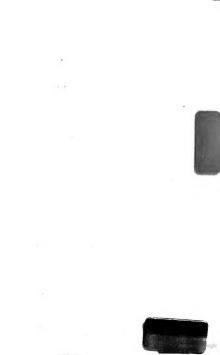

